

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>







## **OEUVRES**

. CHOISIĘS

# DU ROI RENÉ.

PARIS,
AU COMPTOIR DES IMPRIMEURS-UNIS,
QUAI MALAQUAIS, Nº 15.

ANGERS,

CHEZ COSNIER ET LACHÈSE, PIGNÉ-CHATEAU, ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES DE L'ANJOU, DE LA LORRAINE ET DE LA PROVENCE.



Řenė.

David sculped

P Hanke dei

## **OEUVRES**

CHOISIES

# DU ROI RENÉ,

avec une biographie et des notices

PAR

M. LE COMTE DE QUATREBARBES,

Membre de la Chambre des Députés,

un grand nombre de dessins et ornements, d'après les tableaux et manuscrits originaux

PAR M. HAWKE.

TOME PREMIER.

AVC 23

ANGERS.

IMPRIMERIE DE COSNIER ET LACHÈSE,

M DCCC XXXXVIII.

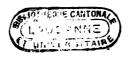

## AVERTISSEMENT.

J'offre à l'Anjou, ma terre natale, cette publication nouvelle, destinée à élever au meilleur de ses souverains un monument de reconnaissance et d'amour. J'en ai conçu la pensée, lorsque, désirant adoucir d'héroïques misères, je demandais à la réimpression des Annales de Bourdigné une obole pour les compagnons de Zumala-Carreguy. La charité ne fit point défaut dans cette contrée hospitalière, et son naïf chroniqueur put se réjouir du fond de sa tombe des secours donnés à la fidélité.

Mais en évoquant sa mémoire, j'avais compulsé nos vieux auteurs angevins, et vu briller de purs rayons sur cette poussière des siècles. Parmi cette foule de morts illustres, un surtout m'avait apparu la tête ceinte d'une immortelle couronne. Il était du noble sang des fleurs de lys, et petit-fils de ce prince que le vainqueur de Poitiers ne saluait du nom de roi que dans les fers. Brave comme son aïeul, et plus malheureux encore, il était resté captif pendant les belles années de sa jeunesse. Les arts, la poésie, les tournois et la guerre avaient tour-à-tour occupé sa vie aventureuse. La mort avait largement moissonné autour de lui; mais il aimait ses peuples de si grand amour, qu'il retrouvait en eux une immense famille, et le souvenir de sa bonté était resté une sainte tradition du foyer de la chaumière.

Ce prince, le modèle des chevaliers et le dernier des troubadours, est le bon roi René d'Anjou, dont je publie aujourd'hui les œuvres. A l'abri de son illustre nom, j'ai osé placer le mien', comme ces plantes inconnues qui ne fleurissent qu'à l'ombre des grands chênes.

Cte. DE QUATREBARBES.

TOME I.

## **BIOGRAPHIE**

DE

## RENÉ D'ANJOU.

L'épée de Philippe-Auguste avait enlevé l'Anjou à l'indigne frère de Richard Cœur-de-Lion. Depuis le meurtre du jeune Arthur de Bretagne, cette belle province, berceau des Plantagenêts, et illustrée par les merveilleux exploits du héros d'Ascalon, des Foulques, des Geoffroy, de Robert-le-Fort et de Roland, ne devait plus appartenir à l'Angleterre. Saint Louis en avait donné l'investiture à un prince de la maison de France (1246); et sous le belliqueux Charles Ier, le nom et la vaillance des chevaliers angevins étaient devenus célèbres des rivages de Sicile et d'Afrique aux rochers du Bosphore.

Charles le Boiteux, aussi brave et plus généreux, succéda à son père. Il avait épousé Marie de Hongrie, qui lui donna quinze enfants. Dix-sept couronnes tombèrent en moins d'un siècle sur ce noble rameau de la maison de France, qui voyait fleurir tour à tour des héros et des saints. L'aîné de tous, Charles Martel, remplissait la Hongrie de sa gloire, lorsque son jeune frère faisait revivre les vertus et le nom de saint Louis 4.

'Saint Louis, religieux cordelier et archevêque de Toulouse, fils puîné de Charles le Boiteux.

Douze béatifications, « rayons de la gloire éternelle, » dit Bollandus, jetteut leur céleste éclat sur cette grande maison de France, qui compte cent quatorze rois, sept empereurs, deux cent quatre-vingt-neuf princes souverains, soixante-douze chevaliers morts sur le champ de bataille, et peut seule, parmi toutes les familles royales de l'Europe, faire remonter son origine au dela des épaisses ténèbres du 9° siècle.

Le mariage du premier Valois et de Marguerite, fille de Charles, réunit une seconde fois l'Anjou à la France. Leur petit-fils Jean le Bon l'en sépara de nouveau, et l'érigea en duché en faveur d'un de ses fils (1369). Louis avait paru, bien jeune encore, à cette grande bataille de Poitiers « où le roi Jehan feist merveilles d'armes <sup>4</sup>. » Entraîné loin de la mêlée, avec le dauphin et le duc de Berry, il avait laissé à Philippe de Bourgogne, à peine sorti de l'enfance, l'honneur de défendre les jours de son père.

Tant que Charles V vécut, Louis d'Anjou mérita l'amour et la reconnaissance de la France. « Il s'employa vertueusement, avec le bon connétable et Olivier de Clisson, à bouter les Anglois hors du royaume des lys, et le sage monarque, qui se fioit du tout à luy à cause de sa prud'hommie <sup>2</sup> » lui recommanda au lit de mort le trône chancelant de son fils (1380).

Louis, devenu régent, oublia bientôt cette prière. Il avait été adopté par Jeanne d'Anjou, reine de Naples, et son ambition sans bornes lui faisait prodiguer le sang et les trésors de la France dans des expéditions lointaines. Le succès ne couronna pas ces entreprises hasardeuses. A l'abondance qui régnait dans son camp succédèrent bientôt la faim, les maladies et la misère; et le prince, qui avait traversé la Lombardie en conquérant, précédé de chariots chargés d'or, fut réduit, comme un chef d'aventuriers, à faire vivre son armée d'exactions et de pillage, et à vendre ses équipages, sa vaisselle, ses vêtements et sa couronne. Il n'avait conservé que ses armes et une cotte en toile peinte, semée de fleurs de lys, lorsque la mort le surprit à Biseglia, petite ville de la Pouille, le 22 septembre 1384. Louis II, âgé de sept ans, était l'aîné de ses fils.

Le pape Clément VII voulut lui-même sacrer à Avignon l'enfant royal. « Il en fust si joyeulx, dit Bourdigné, que plus ne povoit », et lui donna sa bénédiction avec de grandes marques de tendresse. Louis fit peu de temps après son entrée à Paris, « aorné d'enseignes et de vestements royaulx, dont la bonne royne Marie de Blois, sa mère, de joye et de pitié les larmes aux yeulx, remercyoit Dieu. Puis voulut Loys festoyer les Parisiens, et leur fist dresser ung banquet à son logis; et oultre ce, leur donna plusieurs beaulx dons et présens, en si bonne façon et benignité, qu'il gaigna tellement les cueurs, qu'ilz se fussent tous engaigez pour luy 3. »

<sup>·</sup> Froissard.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chroniques d'Anjou de Jehan de Bourdigné.

<sup>3</sup> Bourdigné.

Il avait alors douze ans, et ce fut à cette époque que Charles VI l'arma chevalier dans l'église de Saint-Denis, avec son frère le comte du Maine. Étrangers aux factions, qui ensanglantaient le royaume, pleins de franchise et de loyauté, ces deux jeunes princes vouèrent une inviolable fidélité à l'infortuné monarque, et jamais l'épée, qu'ils avaient reçue de ses mains, ne fut tirée contre la France.

La guerre civile et l'anarchie désolaient toujours le beau royaume de Naples. Le duc d'Anjou eût peut-être mis fin à ses troubles en épousant Jeanne de Duras, sœur et héritière de Ladislas, le rival de son père. Mais la fière fille de Jeanne de Penthièvre rejeta cette alliance, et demanda la main d'Yolande, fille unique de don Juan, roi d'Aragon « laquelle on disoit bien estre la plus vertueuse, sage et belle princesse, qui feust en la chrestienté <sup>1</sup>. »

La fidèle Provence, que Louis venait de délivrer de l'invasion de bandits, commandés par Raymond de Beaufort, vicomte de Turenne, fit éclater des transports de joie à la nouvelle de ce mariage. Il fut célébré à Arles en grande pompe par le cardinal de Brancas (1400). Les villes principales votérent de magnifiques présents, et les Etats du comté accordèrent cent mille florins aux jeunes époux.

Les partisans de la maison d'Anjou rappelèrent Louis en Italie. Nommé par le pape Alexandre V, gonfalonier de l'Église, il chassa de Rome Ladislas, et lui fit éprouver une sanglante défaite près de Rocca-Secca. « Les François, dit le moine de Saint-Denys, y menèrent leurs ennemis de telle roideur, qu'on eût dit qu'ils avoient à dos le feu et les foudres du ciel. »

Louis, qui savait vaincre, ne sut pas fixer la fortune. Il perdit un temps précieux, et son rival, renfermé dans Naples, put réparer ses pertes. Les maladies et les trahisons décimèrent l'armée victorieuse. Elle se borna à maintenir dans l'obéissance les villes conquises, et Louis revint en France faire un nouvel appel au dévouement des Provençaux et des Angevins.

Les revers se mêlèrent aux succès dans les campagnes qui suivirent. Un instant maître de Naples, le duc d'Anjou y fit une entrée triomphale, et put se croire véritablement roi. Mais l'inconstance naturelle des Napolitains ranima les espérances de Ladislas. De nouvelles armées se formèrent à sa voix. Elles forcèrent les Français d'abandonner leurs conquêtes.

1 Bourdigné.

Depuis le jour où le jeune Conradin, debout sur l'échafaud dressé par l'implacable Charles, avait fait héritier de tous ses droits Pierre d'Aragon, et jeté, devant la foule consternée, son gant en signe d'investiture, la terre d'Italie n'avait cessé d'être arrosée de sang français. Les têtes de rois ne tombent point impunément sous la hache du bourreau, soit qu'il obéisse aux vengeances d'un prince, ou d'un peuple en délire. Des siècles suffisent à peine à l'expiation du crime; et à travers tout le bruit qu'ils amènent, le tintement de la cloche des Vèpres siciliennes prolonge longtemps son lugubre écho.

Tandis que Louis d'Anjou défendait vaillamment ses droits au trône de Naples, la mort de don Martin d'Aragon, oncle d'Yolande, laissait à cette princesse l'espérance de mettre une seconde couronne sur la tête de son fils, le duc de Calabre. Le vieux roi, resté seul au milieu des débris de sa famille éteinte, était descendu inopinément dans la tombe, en exprimant le vœu que le droit, et non les armes, désignât son successeur (1410). Pour obéir à cette voix mourante, le Justice Majeur<sup>4</sup>, don Ximenès de la Cerda, avait convoqué les Etats d'Aragon, de Catalogne et de Valence. Ils s'étaient assemblés à Alcaniz pour y recevoir les ambassadeurs des princes qui prétendaient à la couronne. Louis de Bourbon, comte de Vendôme, y avait soutenu la cause d'Yolande; et au sein même des États, l'évêque de Saint-Flour avait prononcé un discours sur ces paroles du prophète Zacharie: Portez au dedans de vos portes un jugement de verité et de paix.

Plus de deux années s'écoulèrent dans l'attente de cette décision solennelle. Enfin après avoir rétabli l'ordre dans les trois royaumes, le parlement délégua à neuf députés, d'une sainteté et d'une science reconnues, la mission de proclamer un roi <sup>2</sup>. Ils se réunirent à Caspe pour entendre de nouveau les avocats des princes;

Les jurisconsultes Aragonais font remonter au berceau même de la monarchie l'origine de cette magistrature, aunulée par Philippe II et supprimée sous Philippe V avec les privilèges de ce royaume. Quoiqu'il en soit de cette assertion, il est certain qu'aux XIIIIe et XVe siècles le Justice Majeur était l'arbitre souverain du peuple et de la royauté et le gardien fidèle des franchises d'Aragon. Un usage immémorial, des chartes solennelles, l'appel des peuples et de nombreux jugements confirmés par l'autorité royale avaient donné une consécration séculaire à cette magistrature suprême.

Les temps modernes n'offrent rien de comparable aux règlements promulgués par les États d'Aragon, et jamais délibération populaire n'eut un caractère plus auguste de prudence, de justice et de grandeur. Nous transcrivons, d'après Mariana et le père d'Orléans, cette admirable page de l'histoire du moyen âge. Le parlement arrête:

<sup>1</sup>º Qu'il serait choisi neuf juges, trois de chaque reyaume, pour examiner mûrement le droit des parties et en décider sans appel.

<sup>2</sup>º Que l'élection des juges se serait dans l'espace de vingt jours.

les voix partagées d'abord entre le comte d'Urgel, Ferdinand de Castille et le duc de Calabre 1 penchèrent un instant en faveur de ce dernier, et prolongèrent de pacifiques débats.

Mais la crainte d'une régence, succédant à un interrègne, fit exclure ce jeune prince; et après trois mois de graves délibérations, l'illustre saint Vincent Ferrier, au nom des électeurs, annonça que l'infant Ferdinand avait obtenu la majorité des suffrages (1412).

Ce prince qui, à la mort de Henri III, s'était écrié avec indignation en refusant

- 3º Que les neuf électeurs auraient quatre mois au plus pour lire les différentes pièces, écouter les avocats des prétendants, établir leur conviction et formuler leur arrêt.
- 4º Qu'avant d'ouvrir leurs séances ils se confesseraient dévotement, recevraient en toute révérence le sacré corps de Notre Seigneur, et feraient publiquement après la messe le serment qui suit :
- Nous jurons à Dieu notre créateur, et nous promettons à notre patrie de n'écouter que la voix de Dieu, de l'équité et de la justice. Nous prenons Notre Seigneur J. C. à témoin que nous n'avons ni haine, ni inclination particulière : nous jurons en outre de ne révéler à personne le secret de nes délibérations.
- 5° Aueun des princes prétendants ne pourra être proclamé roi, s'il ne réunit six suffrages, et une voix au moins de chaque royaume.
- 6º Les électeurs remplaceront celui d'entre eux qui viendrait à défaillir par mort on maladie.
- 7º Ils donneront audience aux envoyés des princes, garderont tel ordre qu'il leur plaira, sans être assujétis à aucun cérémonial.
- 8º Les princes ne seront valoir leurs droits que par procuration. Ils ne pourront approcher en personne, de plus de quatre lieues de la ville où le tribunal tiendra ses séances, et leur suite n'excédera pas vingt hommes armés.
- 9º Leurs représentants ne pourront se faire accompagner de plus de cinquante hommes de pied et de soixante cavaliers. Les uns et les autres seront sans armes.
- 10° Les juges électeurs se rendront au jour marqué dans une forteresse désignée par les États, et n'en sortiront qu'après avoir proclamé un roi.
- 11º Enfin cette ville restera sous leur autorité pendant tout le temps de leur réunion. Une garnison nombreuse y maintiendra la sécurité et l'ordre, et trois commandants, originaires des trois royaumes, leur prêteront serment de fidélité, n'obéiront qu'à eux seuls.
- ' Caspe, ville forte sur les bords de l'Ebre, entre Alcaniz et Tortose, fut choisi pour le lieu de réunion des électeurs. Le parlement d'Aragon fit connaître cette décision par lettres closes à tous les princes qui élevaient des prétentions à la couronne. Elles furent adressées:

Au îls sîné de l'illustrissime Louis d'Anjou, roi de Naples; aux illustres Perdinand, Infant de Castille, et Alphonse de la Gaudie; aux excellents Jacques comte d'Urgel et Frédérie comte de Luna; a la comtesse d'Urgel et à la reine Yolande.

Chaque prétendant était prévenu que le 29e de mars 1412, les délégués du parlement s'assembleraient à Caspe pour reconnaître parmi tant de nobles princes lequel devait être reconnu vrai roi et légitime seigneur d'Aragon, selon Dieu, la justice et la conscience.

La cause du jeune comte de Luna, bâtard du roi de Sicile, paraissant la plus abandonnée, les juges par pitié pour son enfance, autant que par un respectueux souvenir de son père et de son aïeul, ordonnèrent que les parlements des trois royaumes se chargeraient de sa défense.

la couronne de Castille : « à qui doit-elle appartenir, si ce n'est au fils du roi mon frère! » était alors le héros de l'Espagne. Régent pendant une longue minorité, il s'était illustré par sa loyale fidélité autant que par sa vaillance, et sa modération, sa sagesse et ses victoires sur les Maures faisaient présager un règne glorieux.

Louis d'Anjou n'appela point à son épée de cette décision solennelle. Respectant les vertus et les titres de son heureux rival, il sembla renoncer aux conquêtes lointaines, et ne règna plus que pour se faire bénir, et défendre ses états héréditaires des calamités qui s'étendaient sur les provinces voisines.

L'heureuse fécondité de la reine Yolande avait remplacé par de douces joies l'agitation des camps. Déjà deux enfants resserraient les liens de cette union, lorsque le dix janvier 1408, elle donna au roi de Sicile un nouveau gage de son amour <sup>4</sup>.

Né pendant une absence de son père, à l'ombre des tours du château d'Angers, le jeune enfant fut appelé René, suivant un pieux désir de sa mère. Ce nom, peu connu jusqu'alors, avait été celui d'un des célestes protecteurs de la vieille cité. On lit dans les légendes que le fils de la dame de la Possonnière, mort au berceau, et ressuscité au bout de sept ans par saint Maurille, en reçut le nom de René (deux fois né). Il succéda depuis à l'apôtre des Andes et du pays des Mauges, et mérita comme lui la couronne des saints.

Tandis que les fidèles Angevins partageaient la joie de leur reine, et que des cris d'amour retentissaient autour d'un berceau, un exécrable forfait couvrait la France de deuil. Le 23 novembre précédent, le frère unique du roi, le beau et chevaleresque Louis d'Orléans, avait été traîtreusement assassiné. Le meurtrier, d'abord inconnu, n'avait point tardé à confesser son crime. On disait qu'à son approche, le jour des funérailles, de larges gouttes de sang étaient tombées du cercueil, et dans un de ces moments de remords, où apparaît la justice divine, Jean Sans-Peur avait fait au roi de Sicile d'horribles aveux. A cette révélation inattendue Louis II ne put contenir son indignation et son horreur. Rompant sans retour avec un prince qu'il aimait depuis l'eufance, il refusa la main de Catherine de Bourgogne pour son fils aîné, et renvoya la jeune fiancée, que son père avait remise aux mains d'Yolande. Jean, furieux de cet outrage, embrassa la maison d'Anjou dans son implacable haine; elle se lègua d'une génération à l'autre avec le souvenir de l'of-

Le 10 janvier 1408 nasquit monseigneur René, deuxième filz du roy Loys II, depuis roy de Secile. Calendrier des heures manuscrites de René. Bibliothèque royale.

feuse et les prophétiques ballades que l'histoire n'a point dédaigné de conserver 1.

De nombreux désastres signalèrent l'année de la naissance de René. L'hiver long et rigoureux se prolongea de la Saint-Michel à la Chandeleur; de grands fleuves débordèrent; la famine exerça ses ravages: tristes indices des calamités de la France, et d'une vie semée d'épreuves, de périls et de douleurs.

Les chroniques nous donnent peu de détails sur l'enfance du jeune prince, qui reçut au berceau le titre de comte de Piémont. Confié avec sa sœur Marie au tendre dévouement de Thiephaine la Magine, il se plut à perpétuer sa reconnaissance par un monument élevé dans l'église de Nantilly de Saumur. La bonne nourrice y était représentée couchée sur sa tombe, tenant dans ses bras le frère et la sœur.

La révolution, qui n'épargnait aucune mémoire royale, a brisé de sa main de fer ce touchant souvenir. Mais l'inscription gravée sur une table de pierre est échappée au marteau des Vandales. Elle est restée tout à la fois comme un gage

Réveille-toy, reveille-toy René
Qui en Sicille as par longtemps régné.
Entendz icy l'effect de ta fortune.
Du premier filz dont Dieu t'a estrené,
Duquel voulut Nicolas estre né,
Ne te donne mélancolie aucune;
Car en tes jours plains de grief infortune,
Décéderont de ce siècle tous deux,
Dont tu feras les plainctes et les deulx (deuils).

De ta fille, femme du roy Henry,
Te certiffie, et en pleure, ou en ry,
Qu'elle sera durement fortunée,
Premier verra occire son mary,
Dont elle aura le cueur triste et marry,
Plus qu'oncques n'eut puis l'heure que fut née,
Et pour doubler sa dure destinée,
Après la perte et d'avoir et d'amys
Sera son filz à cruelle mort mis.

Mais aujourd'huy les dieux qui ont préveu
Ta patience et ton cas de près veu,
Ont tins conseil pour te faire allégeance.
Si te diray le secret qu'ilz ont sceu,
D'ung filz René, de ta fille conceu,
Dont doibs avoir de tous tes maulx vengeance.
Cestuy aura des Lorains la régence,

b

TOME I.

touchant de piété filiale, et comme le témoin de l'impuissante rage de ces obscurs démolisseeurs <sup>1</sup>.

Aucun autre renseignement sur les premières années de René n'est venu jusqu'à

Fera trembler la sierté de Bretaigne, Et mettra paix en France et Allemaigne.

En luy sera ressuscité Jason,
Conquérir doibt et serpens et toyson,
Pour mettre fin aux discords de ce monde,
Dont tu devroys selon droict et raison
Rajouvenir, ainsi que fist Eson.
Par une ardeur de lyesse profonde,
Finablement en la vie seconde,
Son los sera si hault et immortel,
Qu'on n'en fist point ès cronicques de tel.

Tant accroistra en proesse et valleur
Ton royal nom, qu'assez auras couleur
De convertir tes plainctes en lyesse.
Comme puissant et hardy batailleur,
Mettra Bourgongne à mortelle donleur.
Cela verras ès jours de ta vieillesse.
Car en la fleur de plaisante jeunesse
Du fier lyon sera victorieux,
Puis toy et luy serez au rang des dieux.

(Chant prophétique de René Tardif. Bourdigné.)

' Cy gist la nourrice Thiephaine La Magine, qui ot grant paine, A nourrir de let en enfance Marie d'Anjou, royne de France; Et après son frère René, Duc d'Anjou et depuis nommé, Comme encores, roy de Secile, Qui a voulu en ceste ville Pour grant amour de nourriture, Faire faire la sépulture De la nourrice dessusdicte, Qui à Dieu rendit l'âme quitte, Pour avoir grâce et tout déduict, MCCCCLVIII Du moys de mars trezième jour. Je vous pry tous par bon amour, Affin qu'elle ait ung pou du vostre, Donnez luy une pate nostre.

nous. A sept ans il passa de la main des femmes sous la tutelle d'un savant clerc et d'un preux chevalier, nommé Jehan de Proissy, « vacquant l'une fois aux armes, et l'aultre aux lectures, et tant prouffita en tous les deux exercices, qu'il estoit tenu en iceulx, plus que son jeune aage ne requeroit, expérimenté et savant 4. »

Le roi de Sicile l'avait conduit à la cour de France aux fiançailles de sa fille Marie et du comte de Ponthieu, troisième fils de Charles VI. Les heureuses inclinations de René, son air doux et spirituel, ses piquantes saillies attirèrent l'attention du cardinal de Bar, son grand-oncle maternel. Il prit l'enfant en vive tendresse, et voulut se charger lui-même des soins et de la surveillance de son éducation. Comme c'était un noble seigneur, magnifique, éclairé, aussi pieux que savant, aimant les lettres et les arts, il se plut à faire naître et à développer les mêmes dispositions dans le jeune prince. On croit que René reçut alors les premières leçons de peinture des deux frères, Hubert et Jean Van Eick. Ce dernier, plus connu sous le nom de Jean de Bruges, et fondateur de l'école flamande, avait mis en usage la peinture à l'huile, et remplissait alors l'Europe de sa renommée et de ses tableaux.

Le bon cardinal, qui avait perdu deux frères à la bataille d'Azincourt, avait succédé à leur couronne ducale. Sans héritier direct, sans neveu de son nom, il ne tarda pas à adopter René, et à lui assurer le duché de Bar. Il lui donna même, malgré son extrême jeunesse, l'ordre de la *Fidélité*, dont il était grand maître. Quarante seigneurs lorrains faisaient partie de cette chevalerie. Ils portaient un lévrier bleu, brodé sur leur écharpe, et pour devise: *Tout ung*. Le but de l'association était de s'aimer et de se soutenir mutuellement dans la bonne et la mauvaise fortune <sup>2</sup>.

Rien n'indique que René fût auprès de son père, lorsque ce prince, atteint d'une maladie mortelle, succomba jeune encore dans sa bonne ville d'Angers (1417). La France entière s'associa à la douleur de la reine de Sicile. Le vieux roi et le dauphin le pleurérent amèrement. Ils assistèrent en grand deuil à ses obsèques, et disaient qu'ils avaient perdu leur soutien, leur conseiller et leur ami 3.

<sup>&#</sup>x27; Bourdigné.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thibault V, comte de Blamont, était le fondateur de cet ordre, où nous voyons deux chevaliers de l'illustre maison de Beaufremont. Un chevalier du même nom, le vaillant sire de Charny, reçut le collier de la Toison-d'Or à la création de l'ordre.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le caractère de Louis II et son esprit de modération et de bonté sont peints dans son testament. • Il recommande au roi pour le bien du royaume de faire accord avec le duc de Bourgogne. Il pardonne à ce prince toutes les injures qu'il en a reçues. Il pardonne aussi au comte de la Marche, Jacques de Bourbon, mari de Jeanne de Duras, • quant à Dieu, mais non pas au droit de ses enfants au royaume de Sicile. •

Hardoyn de Bueil, évêque d'Angers, Guy de Laval, Pierre de Beauvau, Barthélemi et Gabriel de Valory sont nommés ses exécuteurs lestamentaires.

Yolande, devenue régente et tutrice de ses enfants, ne rappela point René en Anjou. Il continua d'être élevé sous les yeux du cardinal de Bar, qui lui portait une affection paternelle. Bientôt il l'associa à son gouvernement, et dès l'année 1418, le nom du jeune prince, sous le titre de comte de Guise, était joint à celui de son grand-oncle, dans les actes et les lettres adressés aux principaux officiers du duché.

Des bandes de Soudoyers, attirés de France et de Bourgogne par l'espoir du pillage, exerçaient alors dans le Barrois d'épouvantables ravages. Le bon cardinal, qui savait au besoin porter « ung bassinet pour mître, et pour crosse d'or une hache d'armes <sup>4</sup> » se souvint de la vaillance héréditaire de sa race. Marchant avec René à la tête de ses chevaliers, il tailla en pièces les bandits, châtia sévèrement les seigneurs, qui leur donnaient asile, et rétablit l'ordre et la sécurité dans ses états. Un projet qu'il méditait depuis longtemps dans l'intérêt de ses vassaux, la réunion des deux duchés de Bar et de Lorraine, lui restait à accomplir.

Charles II, dit le Hardi, régnait sur cette dernière province. Téméraire, entreprenant, toujours les armes à la main, il avait suivi le duc de Bourbon devant Tunis, combattu à Rosebech, à Azincourt, en Flandre, en Allemagne, et vaincu en bataille rangée, et à un rendez-vous donné, l'empereur Venceslas sous les murs de Nancy. Tandis qu'il guerroyait en tous lieux où brillaient les lances, cherchant les aventures, les sourires des dames et les louanges des ménestrels, la bonne duchesse Marguerite de Bavière pleurait au pied des autels sur l'inconstance de son époux et sur ses enfants moissonnés dans leur adolescence. Il ne lui restait que trois filles, dont l'aînée, la douce Isabelle, annonçait les vertus et les grâces de sa mère. Elle devait être l'héritière du beau duché de Lorraine, et les plus nobles princes songeaient déjà, malgré son jeune âge, à demander sa main.

Un obstacle difficile à surmonter s'opposait aux vues du cardinal. Charles, élevé sous les yeux du duc Philippe, à la cour de Bourgogne, avait suivi la bannière de Jean Sans-Peur. Il répugnait à une alliance avec la maison d'Anjou, et craignait de s'aliéner une protection puissante. Il consentit cependant à une entrevue proposée par le cardinal. L'éloquence du généreux vieillard, les motifs politiques qu'il exposa, le désir unanime du peuple et de la chevalerie des deux états, et plus encore la bonne mine, le courage et la réputation naissante de René, qui, à dix ans, avait

' Monstrelet.

gagné ses éperons et fait ses premières armes, triomphèrent des hésitations du duc de Lorraine 4.

Les deux princes convinrent, avant de se séparer, que le jour de la Pentecôte, au plus tard (1419), le comte de Guise serait de retour d'Anjou, porteur du consentement de madame Yolande, qu'il serait ensuite confié à la garde du duc de Lorraine, et qu'il habiterait la cour de Nancy jusqu'à sa quinzième année, époque fixée pour son mariage.

Le 24 juin suivant, le cardinal renouvela la cérémonie de l'adoption, proclama René son successeur et unique héritier, lui céda le marquisat de Pont-à-Mousson, et lui fit jurer fidélité par tous ses vassaux. Le duc de Lorraine exigea le même serment pour sa fille Isabelle. Un contrat, revêtu des armes de Lorraine et de Bar, mit le dernier sceau à ces solennels engagements <sup>2</sup>.

Les acclamations populaires avaient ratifié la convention de Saint-Mihiel, et tout était réglé entre les deux princes, lorsque le duc de Berg, beau-frère du cardinal, furieux de se voir enlever ce qu'il appelait son héritage, entra sur les terres de Bar, les armes à la main. Battu et fait prisonnier à la première rencontre, il fut trop heureux d'obtenir son pardon de la générosité du vainqueur.

Rien ne devait plus retarder l'accomplissement du traité. Le duc de Bourgogne, qui ne rêvait que vengeances, depuis l'assassinat de son père sur le pont de Montereau, semblait excepter la maison d'Anjou de sa haine. Il avait répondu de gracieuses paroles aux ambassadeurs de Lorraine, et envoyé de magnifiques présents aux jeunes fiancés, lorsque le cardinal de Bar et le comte de Guise arrivèrent à Nancy, suivis d'un brillant cortège.

Quoique René n'eût pas treize ans, et qu'Isabelle en comptât dix à peine « tous estoient si joyeulx de veoir la fervente et cordialle amour, qui estoit entre ces deux

<sup>&#</sup>x27; Voyez: 1° Articles accordez pour le mariage de René d'Anjou, comte de Guise, avec Isabelle de Lorraine. 2° Lettres de la reine Yolande d'Anjou et de Louis d'Anjou, son fils aîné, par lesquelles ils consentent que René, fils et frère des dessusdicts porte les armes de Bar.

<sup>(</sup>Dom Calmet. Preuves de l'histoire de Lorraine. Tome 1V.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cet acte, daté de Saint-Mihiel, le 13 août 1419 commence ainsi :

Ayant égard à la grant proximité de lignaige, dont nous atteint, tant par père que par mère, nostre très chier et très amé nepveu, messire René, comte de Guyse, filz de fen nostre seigneur et cousin le roy de Secile, et est isseu de hault rang et lignaige royal des couronnes de France, de Secile et d'Arragon; encor de deux costez du sang impérial.... Puis plusieurs autres grandes causes justes et raisonnables à ce nous mouvant, etc. •

jeunes gens » que le duc Charles ne crut pas devoir différer davantage l'époque de leur union. Henri de Ville, évêque de Toul, célébra le mariage à Nancy, le 14 octobre 1420 <sup>1</sup>, au milieu des fêtes et des cris de joie des deux peuples, qui croyaient que cette alliance terminerait les divisions et les guerres dont ils avaient été trop souvent victimes <sup>2</sup>.

Un seul homme, le comte Antoine de Vaudemont, ne partageait pas l'allégresse générale. Proche parent de Charles le Hardi et du même lignage, il avait servi son seigneur en fidèle vassal, en tous les lieux où l'avait entraîné son humeur belliqueuse. Mais il regardait la Lorraine comme un fief salique, qui ne pouvait par une femme sortir de sa maison. C'était un prince né sous la tente, familier avec les périls, et dont la fierté et le bonheur égalaient l'audace. Ses exploits, toujours couronnés de succès, lui avaient fait donner le surnom d'Entrepreneur 3. Il était, du reste, d'un caractère élevé, généreux et plein de droiture, ami des pauvres et grand justicier. Mais une fois convaincu de la bonté de sa cause, rien ne pouvait lui faire abandonner son droit. Il remit à un autre temps à le faire valoir par les armes.

Un petit nombre d'événements signalent les premières années du mariage de René. Sous le charme de son amour pour Isabelle, et partageant son temps entre les cours de Lorraine et de Bar, il cultive la musique et la peinture, étudie les langues anciennes, la législation et les coutumes féodales, et perfectionne dans de courts intervalles de paix une éducation au-dessus de son siècle.

Le 14e jour d'octobre 1420, espousa René duc de Bar, et depuis roy de Secile, Ysabelle fille de monseigneur Charles duc de Lorraine. (Heures manuscrites du roy René.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le traité ratifié par Yolande d'Aragon, au nom de son fils Louis III, pour régler le douaire d'Isabelle, contient les considérations suivantes :

<sup>•</sup> Le bien de la paix est le plus excellent de tous les biens. Ysaye le desmontre en ses prophéties, où il appelle Nostre Seigneur J.-C. pour lors à venir, prince de paix, en la nativité duquel la compagnie des anges chantent : Gloire au ciel et paix en terre. •

<sup>•</sup> Désirant de tout nostre cueur icelle paix, et pour ce que ès duchés, pays et seigneuries de Bar et de Lorraine, qui sont joignant, enclavés et marchisant, l'ung et l'aultre, en plusieurs parties d'iceulx, comme chascun sait du temps passé, par plusieurs foiz et longuement par hayne, méfaict et aultrement par l'instigation de l'esperit malin, effusion de sang, feux bouttez et aultres maux inombrables se sont ensuis, et semblablement se pourroient ensuir de jour en jour, sy remède n'y estoit mis pour à ce obvier, résister et entretenir lesdicts deulx pays et seigneuries en bon amour, accord, paix, unité et tranquillité, avons appointé le mariage de Rene d'Anjou et d'Ysabelle de Lorraine... etc. •

<sup>•</sup> Ce prince, dit Champier, estoit hardy et preulx, que c'estoit chose merveilleuse, car en guerre il ressembloit ung aultre Thémistocle athénien. • Il avait épousé Marie d'Harcourt, dame d'Elbeuf, d'Aumale, de Brionne et de Mayenne.

Nous le voyons cependant marcher avec son beau-père au secours de la ville de Toul attaquée par les bourgeois de Metz, châtier la révolte de Jean de Luxembourg, comte de Ligny, prendre d'assaut sa capitale, forcer le damoisel de Commercy de s'avouer son homme lige et son vassal, et terminer heureusement de rapides expéditions, dirigées contre de turbulents voisins.

Mais dans ce siècle d'anarchie et de confusion sanglante, tandis qu'à Paris les léopards flottaient au-dessus des lys sur les tours de la basilique de Philippe-Auguste, et que l'époux de Marie d'Anjou faisait appel aux princes de son sang et à la fidélité de sa chevalerie, il était impossible que le duc de Bar restât longtemps étranger à la guerre sainte.

Déjà il avait vu à Nancy l'héroïque bergère de Vaucouleurs; elle l'avait sommé de l'accompagner à Orléans, et de suivre enfin la bannière de Charles VII. Le glorieux voyage de Rheims permit à René d'accomplir sa promesse <sup>4</sup>. A cette nouvelle inattendue, son dévouement et son ardeur ne connurent plus de bornes. Entraînant sur ses pas le duc de Lorraine, il se hâta de conclure une trève avec la ville de Metz, leva le siége de Vaudemont, et rejoignit l'armée royale sous les murs de la cité de saint Rémi.

Les trois princes de la maison d'Anjou chevauchaient près de leur roi à cet immortel rendez-vous de la chevalerie de France. Du fond de l'Abruzze ultérieure, Louis III, vainqueur à Aquila, et le comte du Maine son jeune frère, étaient accourus dans l'espoir de signaler leur vaillance, et d'y retrouver leur bien-aimée sœur. Mais les vertus et la beauté de la douce Marie n'avaient point encore fixé le cœur de son époux. Restée à Loches sur un ordre royal, elle n'avait partagé que les mauvais jours; et ses pleurs, mêlées aux joies du triomphe, coulaient dans sa retraite solitaire, non loin du château d'Agnès Sorel.

Ce fut le 16 juillet (1429) que Charles VII fit son entrée dans sa bonne ville de Rheims. Il y fut reçu au chant du *Te Deum* par une population pleurant de *joye et de lyesse*. Les sires de Châtillon et de Saveuse s'étaient enfuis la veille avec les Bourguignons et la garnison anglaise; et les habitants pouvaient se livrer sans crainte à leur amour pour leur roi.

Les ducs de Bar et de Lorrainne,
Commercy et de grands seigneurs
Vinrent à son service et règne
Iceulx offrir, et d'aultres plusieurs.
. (Martial d'Auvergne. Vigiles de Charles VII.)

« Le lendemain, qui fust le dimanche, on ordonna que le gentil daulphin prendroit et recevroit son digne sacre; et toute la nuict fist-on grande diligence, à ce que tout fust prest au matin. Lors vint le roi dedans la grande église, au lieu qui luy avoit été ordonné, vestu et habillé de vestements à ce propices. Puis l'archevesque luy fist faire les serments accoustumez, et ensuite il fust faict chevalier par le duc d'Alençon; et par après l'archevesque procéda à la consécration, gardant tout au long les cérémonies et solemnitez contennues dans le livre *Pontifical*. Là estoient grant nombre de chevalerie, les douze pairs, les princes du noble sang royal et Jeanne la Pucelle tenant son estendart en main. Il avoit esté à la peine c'estoit bien raison qu'il fust à l'honneur 4. »

Le sacre de Charles VII et les merveilleux exploits de la Pucelle remplirent l'armée royale d'une exaltation qui tenait du prodige. Animé de l'enthousiasme général, René voulait combattre les Anglais, sans leur donner un instant de trève.

1 Mémoires contemporains sur la Pucelle d'Orléans. Collection Petitol.

Régnault de Chartres archevêque de Rheims, Jean de Sarrebruche évêque de Châlons, Jean de Saint-Michel évêque d'Orléans, Robert de Rouvres évêque de Séez, et deux autres évêques représentèrent les pairs ecclésiastiques à cette auguste cérémonie. Le duc d'Alençon, le comte de Vendôme, les sires de Laval, de la Trémouille, de Gaucourt et de Mailly répondirent au nom des pairs laïques. Ces derniers, suivant un usage aussi vieux que la monarchie française, tombé depuis en désuétude, montèrent avec le roi sur un échafaud élevé à la porte de l'église de Saint-Rémi.

• Véez cy vostre roy, crièrent-ils en le montrant au peuple, que nous pers de France couronnons à roy et souverain seigneur; et s'il y a âme qui le vueille contre dire, nous sommes icy pour en faire droict. Et sera au jour de demain consacré par la grâce du Saint Esperit, se par vous n'est contre dict. • Mille acclamations annoncèrent le consentement du peuple.

Le lendemain quatre chevaliers désignés par le roi pour être les gardiens de la sainte Ampoule, les maréchaux de Retz et de Sainte-Sévère, le sire de Graville, grand maître des arbalestriers, et l'amiral de Culant furent chercher l'huile sainte à l'abbaye de Saint-Rémi. L'abbé, après avoir reçu leur serment, apporta processionnellement le précieux vase jusqu'à la porte de l'église Saint-Denys, et le remit entre les mains de Régnault de Chartres, qui le déposa sur le grand autel de l'église cathédrale.

Nous te requerrons, dit alors l'archevêque au roi, de nous octroyer que à nous et à nos esglises, conserves le privilège canonique, loy et justice due, nous gardes et dessendes comme roy est tenu en sou
royaulme.

## Charles répondit :

- « Je, par la grâce de Dieu, prouchain d'estre ordonné roy de France, promects au jour de mon sacre, de-» vant Dieu et ses saints, au nom de Jhésus-Xhrist, au peuple xhrestien à moy subject, ces choses :
  - » 1º Que tout le peuple chrestien je garderay à l'esglise, et tout temps la vraye paix par vostre advis.
  - Item, que je le deffendray de toutes rapines et iniquitez de tous degrés. -
- Item, que en tous jugemens, je commenderay équité et miséricorde, afin que Dieu clément et miséri cordieux m'octroye et à vous sa miséricorde.
- Item, que de bonne foy je travaillerai à mon pouvoir meetre hors de ma terre et jurisdiction tous les hé-
- rétiques desclarez par l'esglise. Toutes choses dessus dictes, je confirme par serment. •

(Histoire de la Pucelle. Lebrun des Charmettes.)

Une généreuse impatience et l'amour de la gloire lui avaient fait oublier les conseils de prudence du cardinal de Bar. Mais toujours fidèle aux lois de la chevalerie, il envoya un de ses hérauts au camp anglais renoncer en son nom à tout lien de vasselage, et déclarer au duc de Bedfort que son honneur ne lui permettait d'engager sa foi qu'entre les mains du véritable et seul roi de France, oint de l'huile sainte, et couronné par Dieu dans la ville de Rheims 4.

Le retour de Charles, à travers la Champagne et la Brie, ne fut qu'un continuel triomphe. Partout les populations se pressaient sur son passage, avides de contempler les traits de leur roi. Chaque jour de nouvelles villes lui remettaient leurs clefs, et chassaient les garnisons anglaises. A Dammartin, le peuple fit éclater de tels transports que Jeanne, émue jusqu'aux larmes, s'écria : « En nom Dieu, voicy » ung bon peuple; et quand je devray mourir, je voudrois bien que ce fust en » celle terre. »

Les provinces, où la domination anglaise paraissait le plus affermie, n'étaient point à l'abri des excursions d'intrépides chevaliers. La Hire avait pénétré au cœur de la Normandie, et escaladé, pendant une nuit obscure, la redoutable forteresse de Château-Gaillard. Il y trouva un de ses plus chers compagnons d'armes, le vaillant sire de Barbazan, enfermé déloyalement, et depuis neuf années, dans un ca-

TOME I.

<sup>&#</sup>x27; Déclaration de René au duc de Bedfort.

<sup>.</sup> Hault et puissant prince, duc de Betfort, je, René, fils du roy de Jérusalem et de Secile, duc de Bar, marquis de Pont, comte de Guyse, vous fait assavoir que, comme très révérend père en Dieu, mon très chier et très aimé oncle, le cardinal de Bar, se soie, depuis peu de temps en çà, soy en sa personne transporté par devant vous, pour plusieurs besoignes et affaires, et entre aultres choses, ait par moy et en mon nom, et par vertu de certaines mes lettres de procuration par moy à luy données, fait en vos mains, comme vous disant régent le royaulme de Prance, foi et hommaiges des terres et seigneuries, que je tiens en fiefz de la couronne de France, et de ce, vous oyt promis obéissance, comme mes prédescesseurs ont acconstumé faire au temps passé aux roys de France, ainsi que mondict oncle m'a de ces choses certifié par ses lettres closes, je, pour certaines causes, qui ad ce m'ont meu et émeuvent, ay dès maintenant, et pour lors, renoncé et renonce par les présentes pleinement et absolument à tous les fiefz, terres et seigneuries dont mondict oncle a, et pourroit avoir reprins de vous comme régent, et à tous hommaiges, foy, serments et promesses quelconques qu'il pourroit avoir saict pour moy et en mon nom, en tout comme à moy pourroit toucher à vous, eomme régent du royaulme de France; et pareillement renonce à toutes promesses et choses quelconques par moy faictes et passées par nosdictes lettres patentes, à vous envoyées, en quelque manière que ce soit. on puist estre, et à toutes les circonstances et dépendances; et par ces présentes renonciatures et la teneur de ces présentes lettres, venil et entends, de ce jour en avant, par moy estre, et demoure quicte et déchargé de tous lyens de foy, hommaiges et promesses quelconques, que mondict oncle pourroit avoir faict en vos mains, comme régent, pour moy et en mon nom, et par vertu de mesdictes lettres de procuration à luy données, et aultrement, et moy par mesdictes lettres patentes, a vous sur ce envoyées, et ces choses vous signifié-je, et vous escript par ces présentes scellées de mon scéel pour y saulver et garder mon honneur. Données le tiers d'août 1429.

## XVIII

chot obscur <sup>1</sup>. Quand la Hire lui en ouvrit les portes, le vieux chevalier refusa de sortir. Il avait récemment donné sa foi au gouverneur anglais de ne pas rompre ses fers, secouru ou non secouru; et il fallut que ce dernier vînt en personne lui rendre sa parole. La trahison des Anglais, l'indigne et cruel traitement qu'il avait subi, les chaînes dont il portait encore les marques et la victoire de la Hire ne lui semblaient pas des motifs suffisants pour le délier de la foi jurée, et sauvegarder son honneur.

La délivrance du bon chevalier fut un grand sujet de joie dans le camp de Charles VII. Le roi, qui le vénérait comme un père, échangea son épée avec la sienne; et dans des lettres patentes, où il l'appelle le soutien de sa couronne, lui donna le droit de porter les armes pleines de France, unies à la croix d'or sur champ d'azur<sup>2</sup>. Depuis un demi-siècle Barbazan était le guide et le modèle de toute chevalerie. Les troubadours et les chroniqueurs célébraient à l'envi sa vaillance. Ils aimaient à chanter ce glorieux combat des Sept<sup>3</sup>, près du chastel de Montendre, où l'illustre chevalier avait renouvelé les exploits de Beaumanoir, et cette héroïque défense de Melun, alors qu'assiégé par les Anglais et les Bourguignons, sans vivres, sans munitions de guerre, il faisait sonner les cloches pour remplacer ses trompettes tués par l'ennemi, donnait l'ordre de chevalerie sur la brèche, livrait

Si passa Seine sur le tard,
Et d'eschelles print sans mot dire
La place de Chasteau-Gaillard.
Elle est à sept lieues de Roüen;
Et fust là trouvé enferré
Dens une fosse Barbazan,
Où neuf ans avoit demouré.
De sa délivrance joyeulx
Fust le roy merveilleusement,
Car il estoit vaillant et preulx,
Et l'aymoit chascun grandement.

(Vigilles de Charles VII).

- <sup>2</sup> Par lettres patentes du 28 juillet 1431, Charles VII transmit ce glorieux privilège à Louis de Faudoas, premier baron de Gascogne, en lui permettant d'écarteler ses armes de celles de France sans brizure. Louis avait épousé Oudine de Barbazan, fille unique de cet illustre chevalier et de Sibille de Montaut.
- © Ce combat eut lieu en Saintonge, le 4 mai 1404, à la suite d'un défi fait par les Anglais. Barbazan, chef de l'emprise, choisit pour ses compagnons les sires Tanneguy Duchastel, de Villars, Pierre Clignet de Brabant, de Bataille, de Caroüis et de Champagné, tous chevaliers éprouvés, hormis Champagné, qui faisait ses premières armes. Les chevaliers partirent de Paris en grand appareil et bien armés. Ils arrivèrent au lieu marqué, où le sire de Harpedenne, sénéchal de Saintonge, pour les Français, et le comte de Rutland pour les Anglais, étaient juges du camp. Le jour du combat, les chevaliers français entendirent la messe bien dévotement le matin, et reçurent le corps de Notre Seigneur. Puis le sire de Barbazan leur fit un dis-

dans les contremines des combats souterrains, et méritait par ses vertus, autant que par ses grands coups d'épée, l'héroïque surnom de chevalier sans reproche.

Bercé à ces récits de gloire, le duc de Bar ne tarda pas à témoigner au vieux guerrier une admiration et une confiance sans bornes. Il lui demanda, comme une grâce, d'unir leurs deux bannières, de partager la même tente et de courir les mêmes périls. René l'accompagna dès lors dans toutes ses entreprises. Pont-sur-Seine, Anglure, Chantilly, Pont-Sainte-Maxence et Choisy tombèrent bientôt en leur pouvoir.

Ils rejoignirent le 25 août suivant (1429) l'armée royale à Saint-Denis. Mais après l'inutile combat livré aux portes de Paris et la retraite de Charles derrière la Loire, ils pénétrerent en Champagne, dont Barbazan était gouverneur. Leurs premiers combats furent des victoires.

Huit mille Anglais assiégeaient Châlons, qui n'avait pour sa défense que le courage de sa milice et la lance d'un petit nombre de braves gentilshommes. Pressés par tant d'ennemis, les habitants allaient ouvrir leurs portes, quand René et Barbazan, à la tête de quatre mille hommes, s'élancent sur les Anglais, sans souci du nombre, les taillent en pièces et délivrent la ville 4.

La prise de la forteresse de Chappes suivit de près ce brillant fait d'armes. Jacques d'Aumont s'y était enfermé avec une garnison nombreuse. Il avait appelé à son aide la chevalerie du duché de Bourgogne; et le grand maréchal Antoine de Toulongeon, les sires de Chastellux, de Rochefort et de Poligny s'étaient empressés de marcher à sa voix. Un sanglant combat, où ils perdirent leurs tentes, leurs drapeaux et leur artillerie, assura dans toute la Champagne le triomphe de la cause royale, et mit le comble à la réputation et à la gloire du jeune vainqueur.

eours pour leur rappeler la justice de leur cause; il leur dit qu'il ne fallait pas songer seulement à sa dame et à acquérir la bonne grâce du monde, mais à combattre contre les anciens et perpétuels ennemis du roi et de la France, contre des gens qui venaient de tuer leur roi (Richard II) et de renvoyer outrageusement madame Isabelle, leur reine. Il leur tint encore plusieurs autres sages propos, et les exhorta à bien garder leur honneur.

Quant aux Anglais, on assurait qu'ils ne s'étaient préparés au combat qu'en buvant et mangrant de leur mieux. Ils furent complétement vaincus après un combat long et opiniâtre. Le sire de Scales, leur chef, sut tué sur la place d'un coup de hache.

(Le baron de Barante, Histoire des ducs de Bourgogne. Le moine de Saint-Denis.)

' Ils (Barbazan et René) allèrent courir sus, et tellement se portèrent, dit Bellesorest, que les Anglois seurent desconsits, et que guerés n'en échappa. D'iceulx seurent prisonniers de cinq à six cents, et ne moururent de François que quatre-vingts.

Le roi de Sicile et le comte du Maine assistaient à cette bataille. Ils avaient rejoint leur frère depuis quelques jours, et se dirigèrent avec lui sur le Dauphiné, envahi par le duc de Savoie et Louis de Châlons, prince d'Orange. Le célèbre défenseur d'Orléans, Louis de Gaucourt, bailli de la province, les sires de Tournon, du Bouchage et de Bressieux, Jean de Lévis, Pierre du Terrail et une foule d'autres vaillants chevaliers étaient accourus à la défense de leur patrie.

Attaqué entre Colombiez et Anthon, sur les bords du Rhône, Louis de Châlons perdit l'élite de ses hommes d'armes. Il allait lui-même tomber entre les mains de cavaliers, qui l'avaient reconnu à son écu d'argent, lorsqu'il se précipita tout armé dans le Rhône. Longtemps son cheval de bataille lutta en vain contre le courant du fleuve; mais enfin on le vit reparaître sur la rive opposée, et le prince put entendre de loin les acclamations arrachées aux vainqueurs par son audacieuse témérité.

La mort du vénérable cardinal de Bar, suivie presque immédiatement de celle du duc de Lorraine (1430), rappela René à Nancy. Il y fit son entrée avec Isabelle, montés l'un et l'autre sur de magnifiques dextriers, au milieu des bénédictions d'un peuple immense et des vieux cris de joie, Noël! Noël! Le clergé et les hauts barons les attendaient suivant l'usage auprès d'une vieille croix de pierre, élevée à la porte Saint-Nicolas. Le duc et la duchesse mirent pied à terre avant de pénétrer dans la ville. Ils donnèrent leurs chevaux au chapitre de Saint-Georges, qui portait devant eux la croix et le cuissard du chevalier céleste. Alors les gentils-hommes et le peuple entonnèrent le Veni Creator.

Les deux époux furent ainsi processionnellement conduits jusqu'à l'église ducale. Ils s'agenouillèrent devant le grand autel, et le doyen leur présenta un missel entr'ouvert:

- « Nos très redoubtés seigneurs, ajouta le vieillard, vous plaît-il de faire le ser-» ment et devoirs que vos prédécesseurs de glorieuse mémoire ont accoustumé de » prêter et faire de toute ancienneté à leur nouvelle reception en ceste duché de » Lorraine et à leur première entrée en ceste ville de Naucy. »
- « Volontiers, répondirent René et Isabelle; » puis étendant la main sur le saint livre ils jurèrent « par leur part de paradis, de bonnement entretenir les droicts de Lorraine. La dame Marguerite, qui en deuil estoit, feut joyeuse de veoir sa fille ainsi honorée <sup>1</sup>. »

<sup>1</sup> Chronique de Lorraine.

L'histoire du moyen âge n'offre rien de plus solennel que ces actes religieux, où le peuple, le clergé et la noblesse sommaient un prince à son avénement à la couronne de maintenir leurs franchises, libertés et priviléges. Un mêlange de loyauté et de rudesse, de dévouement et d'indépendance se retrouve toujours dans ces généreuses coutumes de nos pères; et si l'on pouvait juger de la dignité et du degré de liberté de deux époques par l'élévation du caractère, de la pensée et du langage, il ne nous resterait qu'à jeter un voile sur notre front.

Les premiers actes de René révèlent une maturité et une sagesse peu communes dans un prince de 22 ans. Il conclut avec la ville de Metz une paix bonne et durable, appelle à la présidence de son conseil le vertueux Henri de Ville, évêque de Toul, s'entoure des hommes les plus distingués par leur mérite et leur savoir, et renonce aux fêtes et aux plaisirs, pour consacrer tout son temps à l'administration de son duché. Une ordonnance contre les blasphémateurs 1, un règlement qui accorde une indemnité aux hommes d'armes, dont les chevaux avaient été tués à son service, et plusieurs lettres patentes, où il assure diverses villes et abbayes de sa protection et confirme leurs privilèges, nous ont été conservés comme des gages de sa foi et de sa constante sollicitude.

Cette époque de la vie de René est sans aucun doute la plus heureuse de sa longue carrière. Béni de ses sujets, en paix avec ses voisins, il n'avait point encore ressenti le vent de l'adversité, et nul revers ne ternissait l'éclat de ses armes. On aimait à redire sa tendre affection pour ses peuples, sa brillante valeur, sa piété sincère. Le ciel avait récompensé les vertus d'Isabelle, et elle avait donné quatre beaux enfants à son seigneur.

Une année entière s'écoula au sein d'une paix profonde, pendant laquelle René visita successivement toutes les villes de son duché, et reçut sur son passage de touchantes preuves de vénération et d'amour. Pour la première fois la Lorraine ne retentissait plus du bruit des armes, et sans l'ambition inquiète du comte de Vaudemont, rien n'eût troublé la tranquillité dont elle jouissait.

Ce prince, un des témoins du traité de Saint-Mihiel, n'avait point attendu la mort du duc Charles pour protester contre la clause, qui assurait la couronne à

Les maugréants, renieurs, dépiteurs et blasphémateurs seront punis, la première fois a l'arbitrage des juges, selon la puissance des coupables; la deuxième fois la somme devra être doublée; la troisième le coupable sera mis au pilori, le jour de la fête ou du marché; la quatrième enfin il aura la langue percée d'un fer chaud.

René. Dès l'année 1425, il s'était refusé à le reconnaître en qualité d'héritier présomptif du duché de Lorraine.

Le château de Vaudemont était devenu tout à coup le rendez-vous des hommes d'armes. Ses remparts se couvraient d'archers et de sentinelles, et, à l'ombre de ses hautes tours, le comte avait clairement annoncé ses prétentions hostiles dans un langage plein de menaces. Vainement trois ans de guerre, suivis de l'invasion de ses états et de la prise de l'importante forteresse de Vezelise 1 l'avaient forcé d'accepter une trève. Le moindre prétexte suffisait pour la rompre; il ne tarda pas à le faire naître.

Le 22 février 1431, René avait quitté Nancy le matin même, les portes étaient fermées, et la garuison veillait, comme d'ordinaire, à la garde de la ville, lorsque le comte Antoine se présenta au pied des murs. Il voulait, disait-il, saluer en passant la duchesse Marguerite, et lui soumettre une requête. Son escorte, composée de quelques gentilshommes bien armés, n'était pas assez nombreuse pour inspirer de la crainte. Les portes lui furent ouvertes, et il s'avança fièrement jusqu'au palais ducal, où le conseil se rassemblait.

Le comte, dont l'écharpe brodée aux armes pleines de Lorraine dévoilait les projets hautains, remit un manifeste dans lequel il sommait les communes et la noblesse de lui prêter foi et hommage. Il s'appuyait sur la loi salique, et demandait une décision dans le plus bref délai.

« Beau seigneur, lui répondit au nom de tous Jean d'Haussonville, vostre oncle des filles a laissé. Selon les droicts et les coustumes, elles sont héritières, principalement l'ainée. Elle est déjà receue en Lorraine pour duchesse. C'est son propre héritage. »

Irrité de ce refus, le comte « jura son âme » <sup>2</sup> que bientôt il serait maître du beau duché et retourna à Vaudemont pour y continuer ses préparatifs de guerre. Certain de la protection de Philippe de Bourgogne, il avait pris à sa solde un corps d'aventuriers toujours prêts à marcher sous un chef qui leur permettait le pillage.

Jean de Remicourt, dit Pélegrin, sénéchal de Lorraine, commandait l'armée de siége. C'était un chevalier hardi et opiniâtre, aimant le péril, comme un docte clerc aime les lettres. Percé d'un coup de flèche à la poitrine, lorsqu'il s'approchait des remparts, il succomba avant la prise de la ville. René, qui l'aimait chèrement, le fit enterrer à l'endroit même, où il avait été mortellement blessé, et fit élever au dessus de sa tombe une croix de pierre sculptée, ornée de l'écusson et de l'épitaphe du vaillant sénéchal.

Chronique de Lorraine.

### XXIII

Le sire de Croy, son gendre, Mathieu d'Humières et le maréchal de Toulongeon y joignirent leurs bannières.

René, à cette nouvelle, ne montra pas une activité moins grande. Il était revenu en toute hâte à Nancy, et après s'être assuré de la fidélité des bourgeois et des principaux seigneurs, il se détermina à porter subitement la guerre au cœur des états de son rival. Deux sommations étant restées sans réponse, il laissa une forte garnison à Vezelise, et forma en personne le siége de Vaudemont, où le sire de Barbazan vint le rejoindre.

« Beau-frère, avait dit Charles VII à René qui réclamait son appui, je vous » veulx ayder; voici Barbazan, de mes cappitaines le plus asseuré, et luy commande » que à vous soit obéissant. Se avez affaire ne l'espargnez mie <sup>1</sup>. » Le bon chevalier, malgré ses cheveux blancs, valait à lui seul une armée. La vieillesse n'avait diminué ni ses forces, ni son énergie; elles semblaient croître avec les années. Sa présence remplit d'ardeur les troupes lorraines, et le siège fut poussé avec une nouvelle vigueur <sup>2</sup>.

Le comte de Vaudemont ravageait le Barrois, lorsqu'il apprit le danger de sa capitale. Trop faible pour songer à en faire lever le siége, il pensait que René ne verrait pas, sans s'émouvoir, cette province abandonnée au fer et à la flamme. Toute licence avait été donnée à ces redoutables bandes. Elles parcouraient les campagnes, la torche à la main, ne vivant que de pillage « gastans et destruysans le pays, et faisans maulx innumérables 3. »

Le camp du duc de Bar fut bientôt rempli de pauvres laboureurs chassés par l'incendie, qui dévorait leurs chaumières! Ils erraient sur les chemins avec leurs femmes, leurs enfants et leurs troupeaux, cherchant en vain un asile où reposer la tète. A la vue de cette population fugitive, René fut saisi de douleur. Il leva le jour même, malgré le conseil de Barbazan, le siége de Vaudemont, le convertit en blocus, et se dirigea sur le Barrois à la tête de quinze mille hommes.

Le sire de Toulongeon commandait l'armée ennemie. Prévenu par ses espions de

<sup>&#</sup>x27; Chronique de Lorraine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quant les assiégés virent les furieulx assaultz qu'on leur livroit de jour en jour, ils furent esbahis, et mandèrent à leur seigneur qu'il leur donnât secours. (Monstrelet.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cependant que l'on faisoit à Bar tel mesnage, ce vint à la notice de René, lequel incontinent monsta à cheval, et à poincte d'esperons, avecques son armée en Barroys arriva. Mais le mareschal de Bourgongne, adverty de sa venue, ne l'osa attendre.

(Bourdigné.)

#### XXIV

la prochaine arrivée de René, il se retirait en bon ordre vers les marches de Bourgogne. Les instances du comte de Vaudemont n'avaient pu changer cette détermination du grand maréchal. Il voulait éviter les hasards d'une bataille, avec une armée inférieure en nombre, qui comptait à peine dix mille Bourguignons, Anglais et Flamands.

Le conseil de guerre était assemblé lorsque les bannières de Lorraine parurent à l'horizon. La retraite plus périlleuse que l'attaque était devenue impossible, à la grande joie du comte. Il demanda l'avis des principaux capitaines sur l'ordre de bataille. Alors messire Jehan Ladan 1, gouverneur anglais de Montigny-le-Roi, opina pour combattre à pied avec les gens d'armes et les archers, l'artillerie sur les ailes, le front et les côtés couverts de palissades et d'une double ligne de charriots. Le sire de Toulongeon adopta cet avis, malgré les réclamations de la chevalerie de Bourgogne. Il lui ordonna de mettre pied à terre sous peine de mort, appuya son camp à la rivière de Vaire et au bois du grand Fay. De profonds fossés et des retranchenents élevés à la hâte complétèrent cette enceinte. Elle apparaissait comme un point obscur dans la plaine circulaire, située entre Saulxure, Sandrecourt, Beaufremont et Bulgnéville, non loin de la tour du Géant, qui domine encore toute la contrée.

A peine les deux armées étaient-elles en présence, que René, suivi de Barbazan, reconnut le camp ennemi. Il s'en approcha à un trait d'arc, et suivant l'usage de ces temps chevaleresques, envoya un de ses hérauts présenter le combat. « Je l'attends, » répondit fièrement le comte de Vaudemont.

L'immobilité des Bourguignons retranchés derrière leurs palissades, et la fierté de ces paroles augmentèrent l'impatience du jeune prince. Vainement Barbazan lui représentait la belle ordonnance de ses ennemis et leur position inexpugnable. « Attendez quelques jours, disait le vieux chevalier, il ne fault que les vivres leur » oster, ils n'en peuvent avoir. Premier de quatre jours, à nous serons tous, je vous » promect. Je sçay que c'est de les assaillirce n'est pas la façon. Ils ont grants fosselz,

Quant le comte et Bourguignons virent Son ost, ses gens et son arroy, Derrière une eaue se encloirent De grants fossés et de charroys. La tous ensemble se rangèrent Afin des aultres recueillir, Et si bien se fortifièrent Qu'on ne pouvoit les assaillir.

(Vigilles de Charles VII.)

Monstrelet. Chronique de Lorraine.

» et se lancier dedans nous y demeurerons. » « Mais René, ajoute la chronique, étoit si avide de combattre qu'il luy sembloit qu'il n'y seroit jamais à temps. » Il se fiait dans le courage de ses soldats et dans la supériorité du nombre. Accoutumé à vaincre les Anglais, il lui paraissait honteux d'attendre un triomphe, qui ne fût pas le prix des armes. Cependant toujours docile aux conseils de Barbazan, il envoya le damoisel de Commercy et le bâtard de Thuillière reconnaître de nouveau la position de l'ennemi.

A leur retour au camp, René était dans sa tente, entouré de ses chevaliers. Les plus âgés partageaient l'avis de Barbazan, lorsque Robert de Saarbruch, l'imprudent damoisel, entra tout-à-coup. « Ces gens nous fault assaillir, dit-il; de la pré-» mière venue nous les emporterons. Ils ne sont mye pour nos paiges. »

Ces paroles enflammèrent les jeunes seigneurs allemands et lorrains. « Quant » on a paour des feuilles, ne fault aller au bois, « disait cette fougueuse jeunesse. » Qui a paour se retire, » ajoutait Jean d'Haussonville.

« A Dieu ne plaise, s'écria le vieux guerrier pâle de colère, que par ma couardise » la maison de Lorraine a esté mise à déshonneur. Je veulx et entends combattre. » Et afin que ne dictes mye, que à moy tiegne, moy et mes gens voulons estre des » premiers à donner dedans. Sonnez trompette, au nom de Dieu, sonnez subi- » tement <sup>1</sup>. »

L'armée entière se déploya à ce signal dans une vaste prairie, en face du camp bourguignon. L'étendard de Bar et de Lorraine flottait au-dessus des lances. Cha-

> Néantmoins le duc ordonna Que l'on yroit frapper dessus, Mais Barbazan conseil donna Qu'on ne leur devoit courir sus.

> Si dist la raison et manière Du dangier qui estoit celle part : Mais je ne sçay qui par derrière Luy dict qu'il esfoit trop couart.

Lors dist que le premier iroist,

Et que personne de la feste,

Son cheval bouter n'oscroit

O ù mestroit la queue de sa beste.

(Martial d'Auvergue, Jean d'Aucy. Chronique de Lorraine.)

TOME I.

d

### XXVI

que seigneur avait déployé sa bannière, et ils étaient en tel nombre, que ce combat fut appelé la journée des barons. Le comte de Salm et le vaillant évêque de Metz, Conrad Bayer, accompagnèrent René au centre de bataille; Barbazan commandait l'aile droite, et l'aile gauche avait à sa tête le présomptueux damoisel.

Un héraut, aux armes de Vaudemont, sortit alors du camp. Il venait, de la part du comte, demander au duc de Bar une conférence seul à seul avant la bataille.

Les deux princes, la tête nue, sans casque et sans épée, s'avancèrent aussitôt au milieu de l'espace libre, qui séparait les combattants. Tout bruit cessa dans le camp et dans l'armée lorraine. Un silence solennel avait remplacé l'agitation de la foule, et chaque vassal, les yeux fixés sur son seigneur, attendait, appuyé sur ses armes, que le vent lui apportât des paroles de paix ou de guerre.

Les chroniqueurs ne nous ont point fait connaître les propositions du comte. Jean d'Aucy nous dit seulement qu'il employa tour à tour les promesses, « les doulces paroles » et les menaces hautaines 4. René, inaccessible à la crainte, rompit le premier un inutile entretien. Malgré son légitime désir de vengeance, il eût accepté toute demande honorable pour épargner le sang de ses sujets; mais il n'était au pouvoir de personne de lui arracher des concessions indignes d'un chevalier.

Neuf heures venaient de sonner au beffroi voisin, et la chaleur du jour était excessive (2 juillet 1431); le comte, de retour au camp, fit distribuer à ses soldats le vin enlevé aux celliers du Barrois. Assis tranquillement derrière leurs palissades, ils devisaient joyeusement en attendant l'heure d'en venir aux mains. C'étaient pour la plupart de pauvres compagnons, avides de butin et d'aventures, qui se vendaient au plus offrant, et que l'on voyait partir sans regret après s'en être servi, mais robustes, audacieux, endurcis à la fatigue, éprouvés à la guerre <sup>2</sup>.

Monté sur un cheval de petite taille, le comte parcourut alors les rangs, « invitant chascun, dit Monstrelet, à faire paix et union, ceulx qui avoient hayne ensemble. Il remonstroit amyablement à tous ceulx-là estant, qu'ils combattis-

<sup>&#</sup>x27; • Antoine vouloit gagner de bonne grâce René à ses doulces paroles, ou promesses même, ou bien luy faire paour de ses menaces. On assure qu'il luy offrist de s'arranger avecques luy, moyennant certaines conditions; que René s'y refusant, Antoine avec haulteneté, se prinst à le menacer, luy disant qu'il deferoit son armée, le prendroit et le feroit mourir, sachant que par sa mort, il entreroit en la grâce de tous ceulx de la ligue du duc de Bourgogne.

(VI. de Barante.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Histoire des ducs de Bourgogne.

### XXVII

sent de bon courage, que le duc de Bar le vouloit sans cause deshériter, parce que il avoit toujours tenu le party des ducs Jehan et Philippe. Il finit en jurant par la damnation de son âme que sa querelle estoit bonne et juste. »

De son côté le duc de Bar encourageait ses soldats par son exemple et ses paroles. Plusieurs braves écuyers sortirent des rangs à son appel, et furent armés chevaliers de sa main, sur le lieu même où leur sang allait couler pour sa cause. Le comte de Vaudemont suivit cet exemple. Il donna l'accolade à Gérard de Maugny et à Mathieu d'Humières. Cette insigne récompense du courage était à pareille heure un arrêt de mort, ou le gage certain du triomphe <sup>1</sup>.

Comme les deux armées étaient en présence à portée d'arbalète, et prêtes à s'assaillir, un incident fort simple, qui survint tout à coup, parut à plusieurs un merveilleux présage. Effrayé de tout ce bruit d'armes, un cerf sortit d'un bois voisin : il s'arrêta quelque temps entre les lignes ennemies, indécis sur sa route. Puis frappant du pied la terre, il s'élança à travers les escadrons lorrains, et y jeta la confusion et le désordre.

" Or frappons sur eulx, mes amys, s'écria le valeureux comte, et suyvons nostre » fortune. Car ils sont nostres, et Dieu nous monstre signe que la fuyte tournera » aujourd'huy du costé de nos ennemys <sup>2</sup>. »

René avait prévenu cet ordre de son rival. A sa voix, l'armée lorraine se précipite sur le camp. Son choc est si impétueux, qu'elle renverse sur plusieurs points les charriots et les palissades. De larges brèches donnent entrée dans les retranchements; et les plus braves chevaliers franchissent les fossés, qui les séparent encore des gens d'armes de Bourgogne.

Un combat sanglant s'engage sur toute la ligne. Protégés par leurs longs pieux, les archers picards et anglais font voler une nuée de flèches. Chevaux et cavaliers roulent dans les fossés, sous les coups de ces invisibles ennemis, au milieu des charriots brisés et des palissades arrachées. Les lances deviennent inutiles ou trop courtes, et des décharges meurtrières d'artillerie ajoutent au trouble et à l'effroi.

Monstrelet.

Les chroniques ne précisent point l'année où René reçut l'ordre de la chevalerie. Il en faisait partie avant même le sacre de Charles VII, car ce prince ne l'eût pas oublié dans la célèbre promotion de Rheims, lorsqu'il honora de cette dignité Charles de Bourbon, le damoisel de Commercy et quelques autres seigneurs. Il est probable que René fut armé chevalier par le vaillant duc de Lorraine, avant d'obtenir la main d'Isabelle.

# XXVIII

« Les flèches, dit Paradin, tombant comme pluye, les lardoyent si menu, qu'elles ostoient le moyen de manier les armes. Les ungs se plongèrent contre terre, et les aultres prinrent la fuite. »

Des cris de victoire s'élèvent alors du camp des Bourguignons. Ils s'élancent sur les Lorrains et les Barrois, l'épée et la dague au poing. Le comte de Vaudemont et le maréchal de Toulongeon sont à leur tête.

Le damoisel de Commercy n'avait point attendu cette furieuse attaque. Sans souci de son honneur et de flétrir son écusson, il avait un des premiers abandonné le champ de bataille; il fuyait à pointe d'éperons, lorsqu'il rencontra Barbazan. « Tort ay, répondit-il au vieux guerrier, qui lui reprochait amèrement sa honte; » ains (mais) l'avois promis à ma mie. »

« Car devoit le damoisel aller sur la vesprée veoir certaine Agathe qu'estoit » sienne, et que avoit promesse de luy que quitteroit la meslée, et que viendroit à » tout meshuy en sa chambrette, que valoit mieulx, ce disoit-elle, que champs, où » n'estoient que picques et horions. Et de ce, n'en doubtez, ajoute le chroniqueur, » fut grande risée <sup>1</sup>. » Dans ces siècles, où l'amour, mobile des grandes actions, était le prix des plus valeureux, on citerait difficilement un second trait de ce genre.

L'infâme abandon de Robert de Saarbruck entraîna la fuite d'une partie de l'armée. Jean d'Haussonville, le même qui prononçait au conseil de si téméraires accusations, tourna le dos à l'ennemi. Il ne resta bientôt plus sur le champ de bataille que Barbazan et René.

Le bon chevalier, debout au premier rang, en butte à tous les traits, abattait quiconque osait l'approcher, à la longueur de sa lance. Ses forces n'avaient point trahi son courage. Il voulait mourir sans reproche, comme il avait vécu, et par cette généreuse défense donner à René le temps de s'éloigner, et sauver ainsi sa liberté et sa vie.

Mais le jeune prince ne pouvait se décider à quitter le champ de bataille <sup>2</sup>. Blessé au bras, au nez et à la levre, il se défendait en héros contre une foule d'ennemis. De temps à autre il jetait les yeux du côté de Barbazan, et voyait toujours sa bannière s'élever au-dessus de la prairie. Tant que brillèrent les fleurs de lys et la croix

<sup>&#</sup>x27; Manuscrit inédit de la bibliothèque de M. Mori d'Elvange.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ne supportant pas le déshonneur de la fuyte, ni le reproche de manquer de cueur, il se défendit en désespéré.

# XXIX

d'or sur l'étendard d'azur, tout espoir de vaincre n'abandonna pas son âme. Il redoublait d'efforts et de vaillance, et faisait retentir son cri de guerre, en signe de ralliement pour ses chevaliers.

Il ne restait plus autour de lui qu'un petit nombre de braves. Barbazan était tombé avec son étendard près du ruisseau encombré de cadavres <sup>1</sup>. Couvert de poussière et de sang, René se précipite de nouveau au milieu des Bourguignons. Jean de Ville, père de l'évêque de Toul, le comte de Salm, Guyot de Gondrecourt, Odon de Germini, les sires de Beaufremont, de Sancy et de Fénestranges expirent aux pieds de leur souverain. L'évêque de Metz, Erard du Châtelet, le vicomte d'Arcy, les sires de Salbery, de Rodemack, de Latour et le brave Vitalis, ses derniers compagnons, sont faits prisonniers. Le prince resté seul, adossé à un arbre, continue de combattre, disent les chroniqueurs, « comme ung soldat, qui n'estime sa vie ung bouton. » Enfin entouré de morts et d'ennemis, épuisé par ses blessures, accablé de fatigue, il tend son épée à un écuyer brabançon, nommé Martin Foucars, d'autres disent au maréchal de Toulongeon lui-même.

Telle fut cette « aspre, forte et douloureuse » bataille de Bulgnéville, origine des malheurs du bon duc de Bar et de sa longue captivité. Il y perdit la fleur de sa chevalerie. Plus de douze cents des siens périrent dans l'action et dans la fuite. Quelques chroniqueurs élèvent même à trois mille le nombre des morts <sup>2</sup>. La perte des vainqueurs n'excéda pas quatre cents hommes.

Les traditions locales d'accord avec les historiens de Lorraine ont conservé, depuis cette bataille, le surnom de porte-sang à la petite rivière de Vaire.

Ce fut aussi en souvenir de tant de vaillance qu'une des rues de Bulgnéville reçut le nom du bon chevalier. René, peu d'années après, fit bâtir sur une colline voisine une modeste chapelle, dont les ruines existent encore. On y priait tous les lundis pour le repos de l'âme du vieux guerrier, et la colline a conservé son nom. Le corps de Barbazan fut transporté à Saint-Denis par ordre de Charles VII, et enterré avec de grands honneurs dans le caveau de Charles V, aux pieds du connétable de Sancerre.

Digitized by Google

Le comte de Vaudemont, lancé à la poursuite des Lorrains, rencontra René conduit par Foucars. Il ordonna, sans s'arrêter, de déposer l'illustre prisonnier au coin d'une haie voisine, puis il continua de charger les fuyards. Comme il revenait de la mêlée, il aperçut Toulongeon qui s'était emparé de René. Des paroles amères furent échangées entre le prince et le maréchal. Ce dernier s'attribuait fièrement tout l'honneur de la victoire. Il refusa de mettre le duc de Bar entre les mains du comte, et après avoir couché sur le champ de bataille, « et regracié humblement Dieu son créateur 1 », il reprit la route de Bourgogne avec ses troupes chargées d'un immense butin. Vaudemont se sépara à Châtillon de ses orgueilleux alliés. Un triomphe l'attendait dans ses états, où déjà le bruit de la victoire avait dispersé l'armée lorraine et la garnison de Vezelise.

Les deux duchesses étaient à Nancy, lorsqu'elles apprirent ces tristes nouvelles. Elles en furent grandement troublées, et assemblèrent aussitôt leur conseil. Isabelle, revêtue de longs voiles de deuil, et tenant par la main ses quatre petits enfants, entra dans la salle, en disant: « Hélas! ne sçay si mon marit est mort ou pris. »

« Madame, lui répondirent les seigneurs qui étaient présents, ne vous descon-» fortez mye. Monsieur le duc en bonne vérité les Bourguignons l'ont pris. Il sera » rachepté. N'ayez soucy! A l'ayde de Dieu, de celle guerre en verrons la fin. Le » conte Antoine d'avoir la duchié, il en est bien gardé. Tousjours luy ferons la » guerre; et bien bref aurez monsieur vostre marit. »

A ces paroles la bonne duchesse fut « ung petit » consolée. Elle ordonna, d'après l'avis de son conseil, une levée générale dans la Lorraine et le Barrois. Quelques jours suffirent pour réunir une armée nombreuse, bien munie d'engins, de bombardes et de fauconneaux. De braves chevaliers la conduisirent devant Vezelise, après avoir repoussé toutes les attaques du comte de Vaudemont. Prise d'assaut le sixième jour du siége, cette malheureuse ville fut encore une fois victime de l'ambition de son seigneur. Les Lorrains, exaspérés de la captivité de leur duc, la saccagèrent de fond en comble. La forteresse de Toullo tomba ensuite en leur pouvoir. Ils y trouvèrent la bannière aux trois allérions, que le comte faisait porter devant lui, depuis la mort du duc Charles. Ces revers multipliés le forcèrent à accepter une trève de cinq mois.

Pendant qu'Isabelle défendait courageusement ses droits à la succession paternelle, et préservait son duché de la guerre civile et de l'invasion étrangère, René

' Chronique de Lorraine.

P. Hawke des

Kuines du Châkean de Dijon.

th. Cosnier et Lachese, Angers

Digitized by Google



conduit successivement au château de Talent, à Salins, à Brâcon et à Rochefort près de Dôle, sentait ses chaînes s'appesantir chaque jour davantage. Une vigilance rigoureuse avait déjoué les projets d'évasion tentés par quelques sujets fidèles. Il venait d'être enfermé à Dijon, dans une tour du vieux palais <sup>1</sup>, et vainement il adressait au duc Philippe de nombreux messages. Ce prince, éloigné de sa capitale, se refusait à traiter de sa mise en liberté.

L'évêque de Metz, Erard du Châtelet, le brave Vitalis et les autres prisonniers de Bulgnéville adoucirent quelque temps par leur présence les ennuis de cette captivité sans terme. Mais les malheurs de René ne le rendaient point insensible aux infortunes de ses compagnons d'armes. Il consacra à leur rançon les premiers florins d'or envoyés par ses sujets. Bientôt il resta seul, en proie à une mélancolie profonde, et séparé de tous ceux qu'il aimait.

L'hiver commença ainsi triste et sombre pour le duc de Bar. Toutes distractions lui devinrent importunes. Il se refusa aux délassements qui lui étaient offerts, et l'amour de l'étude et des arts eut seul le pouvoir de jeter quelques fleurs sur cette douloureuse époque de sa vie.

Cependant Isabelle et Marguerite de Bavière ne mettaient point en oubli le pauvre prisonnier. Elles faisaient plaider sa cause au concile de Bâle, devant le souverain pontife et l'empereur Sigismond. Erard du Châtelet, à peine sorti de prison, se rendait favorable le sire de Vergy, qui possédait toute la confiance du duc de Bourgogne. Un traité conclu entre Isabelle et ce seigneur, assurait à ce dernier de grands avantages. Il était rédigé en douces et bienveillantes paroles, comme celles que le malheur inspire aux épouses et aux mères.

Les instances du favori ne purent flétrir l'opiniâtreté de Philippe. Il avait été blessé du recours d'Isabelle à l'empereur, et pensait avoir seul le droit de disposer de René. Les prières du duc de Savoie et l'intervention de Charles VII furent également rejetées; et sans l'arrivée du prince à Dijon (16 février 1432), les portes de la tour de Bar eussent été longtemps encore fermées sur l'illustre captif.

'Cette tour, bâtie par Philippe le Bon, fut appelée la tour de Bar, en souvenir de la captivité de René. Elle est de forme carrée, et contient trois étages. Deux tourelles contiguës d'inégale grandeur s'élèvent à l'angle sud-est et renferment chacune un escalier tournant. La salle du premier étage de 35 pieds de long sur 25 pieds de large, servait d'appartement à René. Elle est éclairée par trois larges croisées, munies de treillages de fer. On y remarque aussi une vaste cheminée, soutenue par deux colonnes de pierre. Les gardes du prince et les seigneurs faits prisonniers à Bulgnéville occupaient les deux autres salles.

#### XXXII

Ce n'était point dans un but généreux que Philippe se rendait dans sa capitale. Il venait y présider un chapitre de la Toison d'Or, et décorer du collier de l'ordre Vergy, Toulongeon et les principaux capitaines vainqueurs à Bulgnéville. Cependant en passant devant la tour de Bar, le soir même de son entrée, il se ressouvint qu'elle renfermait un prince de son sang, jeune, brave et malheureux. Les gardes lui en ouvrirent les portes, et le puissant souverain de tant de riches provinces, l'égal des rois, le grand duc d'Occident, serra René dans ses bras, et prolongea avec lui un mélancolique entretien.

Les deux princes se voyaient pour la première fois dans cette obscure enceinte. Charmé de l'esprit du duc de Bar, Philippe lui prodigua des marques d'attachement, sincères en apparence. Quelques jours suffirent pour effacer des préventions passagères; et le 1<sup>er</sup> mars <sup>1</sup> René libre sur parole put enfin espérer un meilleur avenir.

Rolin de Poligny, chancelier de Bourgogne, jeta, au nom de son maître, les bases d'un traité provisoire, où tout resta vague et indécis. Des éloges de la courtoisie du duc Philippe et l'affectueuse expression de la reconnaissance de René pour Marguerite de Bavière et les princes, qui lui avaient témoigné un touchant intérêt, remplissent le préambule.

Le duc de Bar reconnaît ensuite n'être mis en liberté que pour une année; et ce délai passé, il s'oblige sur sa foi de reprendre ses fers, à la première sommation du vainqueur.

Dans l'intérêt de la paix et par amour pour son peuple, avant même que la querelle de succession soit jugée, il s'engage : 1° à fiancer sa fille Yolande à Ferry de Lorraine, fils aîné de son rival, à la confier entre les mains du comte, et à lui donner en dot dix-huit mille florins du Rhin.

- 2° A payer d'avance vingt mille saluts d'or à valoir sur sa rançon, dont le chiffre serait déterminé plus tard.
- 3° Enfin, à céder en gage de sa parole les villes et châteaux de Clermont en Argonne, de Châtillon, de Bourmont et de Charmes, à solder les troupes qui y tiendraient garnison, et à livrer en ôtage ses deux fils, Jean et Louis d'Anjou.

Le premier jour de mars 1432 eust son premier respit René duc de Bar.
(Heures manuscrites du roi René.)

### XXXIII

Pleins de confiance dans la chevaleresque loyauté de leur seigneur, trente chevaliers lorrains d'antique lignage s'engagerent par serment à garantir son retour à Dijon dans la tour de Bar, le 1<sup>er</sup> mai 1433; ou à son défaut à se livrer prisonniers à sa place, un mois après le délai expiré <sup>1</sup>.

René était trop impatient de rompre ses fers, pour refuser de souscrire à ces conditions, et d'apposer sa signature au bas du traité. Il en ratifia tous les articles; et le 1<sup>er</sup> mai suivant, il retrouvait à Bar Isabelle et sa mère. Le comte de Vaudemont lui-même « en signe de grant amour » le rejoignit à l'abbaye de Notre-Dame de Bouxières, où René était venu, comme simple pélerin, accomplir un vœu de sa captivité. Il l'accompagna à Nancy, et fut témoin des transports de joie qui éclataient sur le passage d'un prince, que l'amour de ses sujets consola tant de fois des caprices de la fortune. Eclairé par ces marques d'attachement de tout un peuple, le comte parut renoncer momentanément à la conquête de la Lorraine. Ces acclamations lui révélaient sa faiblesse, et il se contenta de soumettre ses droits à l'arbitrage du duc de Bourgogne. Mais un traité définitif n'entrait point alors dans les vues de Philippe. Il remit son jugement à une autre époque, et laissa à René la jouissance d'une liberté incertaine.

Ce prince en profita pour maintenir la paix et réprimer dans ses états les désordres nés des malheurs des temps. Il conclut divers traités d'alliance avec la ville de Metz, les comtes de Saint-Pol et de Ligny, le sire de Servoles et plusieurs autres châtelains turbulents. Robert de Saarbruck sévèrement châtié, à la suite d'actes odieux de trahison et de brigandage, obtint aux pieds de René le pardon de sa félonie. Les aventuriers cessèrent de désoler la Lorraine, et il fut fait des plus coupables prompte et bonne justice.

Le duc de Bourgogne continuait de prodiguer à son prisonnier des signes

C'étaient: Rodolphe comte de Linange, Simon comte de Salm, Arnould de Siergues, Philibert et Erard du Châtelet, Jean d'Autel sire d'Aspremont, Ferry de Chambley, Jean et Jacques d'Haussonville, Charles et Gérard de Haraucourt, Ferry de Paroye, Ferry de Ludres, Philibert de Brissey, Philippe de Conflans, Jean de Saint-Loup, Guillaume de Lignéville, Ferry de Savigny, Jean de Poligny, Thiedric Bayer, Simon des Armoises, Arnould de Ville, d'Espinaulx, Colard de Saulin, Guillaume de Dommartin, Wari de Fléville, Philippe de Lénoncourt, Henri Haze et Robert de Harronich.

• Nous qui ne faisons auleun doubte que nostre dict seigneur ne vueille et ne doye loyaument tenir et ac
quitter sa foy, et accomplir sadicte promesse, comme il a offert, avons d'abondant, de nostre libérale et

franche volonté, promis et juré, et jurons loyaument, que monseigneur de Bar rentrera en prison. S'il ad
venoit le contraire, nous nous rendrons prisonniers. 16 avril 1432, avec le scel de tous les seigneurs sus
nommés. »

TOME I. e

Le nom de ces seigneurs et la teneur de la déclaration méritent d'être conservés.

#### XXXIV

d'attachement et de confiance. Il fit évacuer les quatre villes de Lorraine occupées par ses troupes, et reconduire à Nancy Jean et Louis d'Anjou. Ces enfants, qui connaissaient si jeunes la prison et l'exil, furent enfin rendus à leur mère. La parole du duc de Bar était plus forte que les ôtages.

Le mariage de Louis de Savoie et de Jeanne de Lusignan appela René à Chambéry. Il s'y rendit en compagnie du duc de Bourgogne, qui déploya dans ces fêtes une grande magnificence. Louis était le frère de cette ravissante Margnerite de Savoie, mariée à Louis III d'Anjou, roi de Sicile. Sur le point de rejoindre son époux et de traverser l'Italie à la tête d'un corps nombreux de vaillants chevaliers, elle s'était arrêtée à la cour de son père, si brillante et si polie <sup>4</sup>. Bientôt elle allait partir pour ce beau royaume de Naples, qui lui promettait une couronne, et qui, avant que l'année ne s'écoulât, n'avait à lui rendre qu'un cercueil.

« Les fêtes de ce mariage, dit Monstrelet, furent moult plantureuses et solem» nelles. Il y fust faict de grandes joyeulsetés et aultres esbattements, après lesquels » le duc de Bourgogne fist présent à Jeanne de Lusignan d'une bague et d'un fermail estimé trois mille ducats. » Le duc de Bar, assis auprès de l'espousée, reçut le plus gracieux accueil. Sa réputation chevaleresque, ses malheurs, sa jeunesse, sa spirituelle gaîté attiraient sur lui les regards et l'intérêt de tous ces princes. Vaincu par leurs sollicitations et leurs prières, le duc de Bourgogne consentit à éloigner de nouveau le terme fatal.

Pendant que René oubliait sa captivité à la cour de Savoie, les évêques de Metz et de Verdun, au nom du conseil de régence, et sous l'inspiration de Charles VII, s'adressaient directement à l'empereur, et soumettaient à sa décision la question de succession et de souveraineté de la Lorraine. Malgré l'indépendance du duché, des liens féodaux l'unissaient encore à l'empire, et son chef pouvait seul rendre

<sup>1</sup> Amédée VIII, surnommé le Pacifique, premier duc de Savoie et beau-frère du duc de Bourgogne.

Fatigué des honneurs et du pouvoir, il abdiqua en faveur de son fils après un règne heureux de 43 ans, et se retira au prieuré de Ripaille. Ce fut dans cette tranquille demeure que les ambassadeurs du concile de Bâle vinrent lui offrir la thiare, après avoir déposé sans aucun droit le pape Eugène IV. Amédée, élevé au pontificat sous le nom de Félix V, sentit se rallumer une ambition qui paraissait éteinte. Il prolongea pendant six années le schisme d'Occident, et ne consentit à rendre la paix à l'Église par une démission pure et simple qu'en 1449, sous le pontificat de Nicolas V. Créé par ce saint pape doyen du sacré collége, il retourna dans sa solitude de Ripaille, où, disent ses panégyristes, il ne se ressouvint pas plus de son pontificat que de sa royauté. Il y vécut encore dix-huit mois dans la pratique des vertus chrétiennes, heureux d'avoir pris cet intervalle entre sa vaine papauté et le compte terrible qu'il eut à en rendre, plus heureux encore, ajoute Ænéas Sylvius, s'il n'eût pas imprimé cette flétrissure et réservé cette amertume à sa vieillesse!

(Histoirc de l'Églisc, Bérault-Bercastel.)

# XXXV

équitablement une sentence sans appel. Fils d'une sœur de Louis I<sup>er</sup>, Sigismond avait conservé pour la maison d'Anjou un attachement sincère. Il accueillit avec bienveillance la requête des prélats, et donna l'ordre à son héraut de sommer les deux compétiteurs de porter leur cause devant son tribunal.

Le comte de Vaudemont parut d'abord accepter cet arbitrage. Il se rendit à Bâle, suivi de jurisconsultes, et lut lui-même, en présence de l'empereur, un long mémoire à l'appui de ses prétentions. D'interminables plaidoiries, où les avocats du duc de Bar et du comte parlèrent tour à tour, suivirent cette lecture. Ce dernier se livra à de telles divagations pour prouver que la Lorraine était un fief salique; il cita, suivant la bizarre érudition du temps, tant de textes empruntés aux auteurs sacrés et profanes, que Sigismond ne put réprimer son impatience et son ennui. Il quitta brusquement la salle, laissant à ses conseillers le soin d'entendre la fin de cette harangue.

Le 24 avril (1434), un jugement solennel termina ces débats. Il fut prononcé dans la cathédrale de Bâle, en présence des pères du concile et d'une foule immense de spectateurs. Du haut de son trône, l'empereur Sigismond reconnut les droits de René; il lui donna l'investiture de la Lorraine, et l'admit à foi et hommage.

Plein de reconnaissance et de joie, le jeune prince prit le même jour congé de Sigismond. Il entra à Nancy en triomphe, et pour célébrer cet heureux événement, fit publier qu'un grand tournoi aurait lieu le 11 mai à Pont-à-Mousson. Les courses de lances et de bagues, les joûtes à armes courtoises, les bals et les fêtes se succédèrent sans interruption dans cette ville, où les plus illustres chevaliers ne crurent pas ternir l'éclat de leur écusson en se mesurant avec les bons bourgeois de Metz. Ce fut même un de ces derniers, nommé Nirol Groigna, qui remporta le prix du tournoi; et comme le cite avec orgueil la chronique rimée de cette vaillante cité:

Par devant tous les grants seigneurs, Eurent les Messains grant honneur.

L'implacable ressentiment du comte de Vaudemont vint interrompre ces fètes. Aveuglé par la haine et la colère, il s'était rendu de Bâle à la cour de Bourgogne, où il avait porté appel de la sentence de Sigismond. Après avoir flatté avec une merveilleuse adresse l'orgueil de Philippe, il lui présenta un mémoire sur la bataille de Bulgnéville.

René y était accusé de s'ètre toujours montré « le formel et capital ennemy de

# XXXVI

» la maison de Bourgogne, » et d'avoir le premier commencé la guerre par l'invasion du comté de Vaudemont, « en extirpant les vignes, coupant les bleds verts et les » arbres portant fruits. »

- « C'estoit comme parents, amys et bien veuillants que le comte de Fribourg, les
- » sires Antoine et Jehan de Vergy, et aultres chevaliers et escuyers de Bourgongne,
- » Savoye et environ, avoient pris les armes à la prière de madame Marie d'Harcourt,
- » son espouse bien aymée; »

Le comte ajoutait ensuite, « que lui-même venu à Hesdin trouver le duc Phi-» lippe, en avoit reçu des lettres, où il étoit ordonné à Toulongeon d'aller en sa » compaignie, avec ce qu'il pourroit finer (trouver) de gens de guerre; »

« Qu'enfin près de Neufchâtel, luy Antoine, avoit desployé son pennon, armoyé » de ses armes, comme seul chef de l'armée; que, le jour de la bataille, tous les » barons avoient suivi son exemple, excepté le mareschal de Toulongeon, qui n'avoit » point voulu que la bannière de Bourgogne flottât, là où elle n'estoit pas la pre- » mière. » Le comte en terminant réclamait avec instance le duc de Bar comme son prisonnier, et prenait pour temoins plesges de la vérité de ses paroles Antoine de Vergy et messire Humbert, maréchal de Savoie.

Ce mémoire, où l'éloge était mèlé au blâme, fit sur l'esprit du duc de Bourgogne une impression profonde. Il comprit toute la justice des représentations de Vaudemont; mais comme elles l'importunaient, après avoir hésité longtemps, il lui parut plus commode et plus utile d'accepter le rôle de geôlier, et d'étouffer à la fois un sentiment d'équité féodale et sa générosité naturelle.

Peu de temps après cette décision du vainqueur, le héraut Toison-d'Or arrivait à Nancy un jour de marché, et publiait à son de trompe, à la porte même du palais ducal, l'article du traité du 6 avril 1432, qui imposait au duc de Bar l'obligation de reprendre ses fers.

A peine cette nouvelle fatale fut-elle connue, qu'une consternation inexprimable se répandit dans la Lorraine et le Barrois; et le peuple entier voulut courir aux armes. Mais, ni la douleur de ses sujets, ni les représentations de son conseil, ni les prières d'Isabelle, en deuil de la sainte duchesse Marguerite, ni même la mort récente de son héroïque frère, Louis d'Anjou<sup>4</sup>, que venait d'adopter Jeanne de Naples,



<sup>&#</sup>x27; Mort en Calabre, au château de Cosenza, le 24 novembre 1431. — Ce prince, un des plus brillants chevaliers de son siècle, fut un modèle d'honneur et de vertu.

#### XXXVII

ne purent engager René à fausser son serment. Esclave de la foi jurée, comme le roi Jean, de chevaleresque mémoire, il se rappela la honte dont s'était couvert Louis I<sup>er</sup>, son aïeul, lorsqu'au lieu de rester en ôtage auprès d'Édouard III, il avait regagné furtivement la France, au mépris de sa parole et de l'honneur paternel.

L'écusson du noble prince devait toujours rester sans tache. Il donna un présent au héraut du duc de Bourgogne; et après avoir remercié ses sujets de leur dévouement, et nommé un conseil de régence, qui vint en aide à Isabelle, il s'achemina tristement vers Dijon, où les portes de la tour de Bar se refermèrent une seconde fois sur lui 4.

Séparé de nouveau de tous les siens, sans autre compagnie que quelques serviteurs fidèles, René reprit les travaux qui avaient abrégé les heures de sa première captivité. La chapelle qu'il avait fait vœu de consacrer à son patron après la bataille de Bulgnéville était alors presque terminée. Elle s'élevait attenante à l'église du vieux palais, et René se plut à décorer ses vitraux de gracieuses peintures. Ses armes et son portrait brillèrent également sur les rosaces de la Chartreuse de Dijon et sur les gothiques fenêtres de la chapelle ducale.

La tourmente révolutionnaire a effacé de son souffle ces précieux souvenirs, elle a brisé les blasons rayonnants, respectés par les siècles et les tempêtes; et pour que rien ne manquât à l'égalité de ses ravages, elle a soulevé la tombe de Philippe de Bourgogne, et dispersé le même jour, confondu dans la poussière les cendres du vainqueur et les vitraux fragiles du royal prisonnier.

La peinture n'occupait pas tellement le duc de Bar qu'il ne trouvât des heures nombreuses à consacrer à de plus sérieux travaux. La riche bibliothèque des ducs de Bourgogne touchait à sa prison. Il y puisa sans réserve : c'est sans doute à ces études solitaires qu'il dut ses connaissances étendues en histoire et en législation. Le latin, le grec et l'hébreu lui devinrent familiers. Quelquefois aussi, à jour tombant, il chantait sur la viole de mélancoliques ballades, dont il avait composé la musique et les vers.

Tandis que René dominait l'infortune par le calme de son courage et l'élévation de son âme, deux fidèles gentilshommes de Provence, le baron de Montclar et

Le premier jour de mars 1435, rentra ledict seigneur en prison audict lieu de Dijon, en Bourgongne.

(Heures manuscrites du Roi René.)

#### XXXVIII

Vidal de Cabanis pénétraient successivement dans sa prison, et lui apprenaient l'adoption et la mort de la reine de Naples (2 février 1435). De violentes passions, les désordres et les agitations qu'elles entraînent, avaient cruellement troublé la vie de cette dernière héritière de Charles Ier et de la branche royale de Duras. Triste jouet d'audacieux favoris, Jeanne avait vu le poignard ensanglanter sa couche. Elle avait appelé tour à tour à son héritage les maisons d'Aragon et d'Anjou, et la guerre civile et étrangère avait longtemps désolé son royaume. Mais depuis l'arrivée à Naples du généreux Louis III, son affection pour ce prince était restée constante; elle l'avait solennellement adopté, quoiqu'il lui reprochât publiquement ses faiblesses, et telle avait été sa douleur en apprenant sa mort prématurée, « que jamais depuis ne fut veue rire, ne soy resjouyr. Mais tout le reste sa vie, » qui pas ne fut longue, ne fist que pleurer, languir et tourner à desclin. Parquoy, » ajoute Bourdigné, comme bonne chrestienne congnoissant sa fin estre proche, » disposa de sa conscience, et ordonna son testament, par lequel institua monseigneur » René, duc d'Anjou, son héritier au royaulme de Sicille, et voulut pour l'amour » qu'elle avoit au roy Loys son deffunct frère, qu'il luy succédast. » Ainsi c'était au moment même où une sombre prison resserrait plus étroitement le prisonnier de Bulgnéville, qu'il devenait le chef de sa maison et recevait une couronne.

Dans cette situation pleine de difficultés et de périls, le duc de Bar n'hésita pas à prendre une énergique décision. La prudence, le courage et la sagesse d'Isabelle lui inspiraient une confiance entière; il chargea Cabanis de porter à Nancy de pleins pouvoirs à cette princesse. Elle devait se rendre immédiatement en Provence, armer quelques vaisseaux, et faire voile pour le royaume de Naples. Pendant que ce loyal serviteur remplissait sa mission, trois ambassadeurs napolitains venaient au nom du conseil de régence, institué par Jeanne, saluer leur roi dans les fers.

Cependant la mort de la reine avait réveillé les espérances du parti aragonais. Le duc de Sessa relevait son drapeau; il avait mis le siége devant Gaëte, et pressait Alphonse de profiter de l'absence de son rival. L'ambitieux roi d'Aragon ne tarda pas à suivre ce conseil. Bravant la défense du souverain pontife, il rallia sur les côtes de Catalogne et de Sicile dix-neuf grands navires et onze galères, et vint jeter l'ancre dans la rade de Gaëte. La ville, attaquée par terre et par mer, était sur le point de se rendre, lorsqu'un événement inattendu jeta dans le camp des assiégeants la consternation et l'effroi.

A la nouvelle du débarquement d'Alphonse, la république de Gênes, presque toujours en guerre contre les corsaires de Barcelone, s'était alliée au duc de Milan,

#### XXXIX

pour combattre un prince, dont elle suivait d'un œil inquiet les conquêtes en Italie. Son brave amiral Biagio Axareto, qui de simple rameur était devenu général de ses flottes, s'était mis en mer le 1<sup>er</sup> août, avec douze vaisseaux, une galéasse et trois galères; et le 4 à la pointe du jour, les assiégés du haut de leurs remparts avaient pu apercevoir la croix rouge de Gênes brillant sur l'étendard milanais.

Un combat terrible s'engagea le lendemain entre les deux flottes, à la hauteur de l'île de Ponza. Vainement Alphonse et ses chevaliers firent des prodiges de valeur. Les habiles manœuvres des Génois rendirent inutiles la supériorité du nombre, le courage, les lances et les armures de fer. Bientôt tous leurs efforts se dirigèrent sur la capitane d'Aragon, dont un intrépide plongeur parvint à percer le bordage. Renversé par un boulet, blessé sous la chute du grand mât, Alphonse, au moment de sombrer, se rendit prisonnier du duc de Milan, et remit son épée à Jacques Justiniani, gouverneur de Chio. La prise de la capitane décida de la bataille. Quand le pavillon royal cessa de flotter, les Aragonais ne songèrent plus qu'à fuir. Leurs navires inférieurs en marche et mauvais voiliers, tombèrent successivement au pouvoir des Génois 1, et la victoire fut si complète, qu'il n'échappa à la faveur de la nuit qu'une seule galère, montée par l'infant Pierre d'Aragon. Ses deux autres frères, Henri, roi de Navarre et le grand maître de Saint-Jacques, et plus de trois cents chevaliers partagèrent la captivité d'Alphonse.

Des transports de joie éclatèrent dans la Lorraine, la Provence et l'Anjou au bruit de ce triomphe. Partout on annonçait la mise en liberté du bon roi et sa prochaine arrivée en ses états héréditaires. Le souverain pontife, les pères du concile de Bâle, l'empereur, le roi de France et tous les princes de son sang renouvelèrent leurs instances auprès du duc de Bourgogne. Mais ce dernier, sous l'influence du comte de Vaudemont, resta inflexible. Il exclut René de la paix générale, et fit annoncer cette dure détermination aux conférences d'Arras, par son chancelier, Rolin de Poligny. On crut généralement qu'un sentiment d'envie, indigne d'un grand prince, avait inspiré ces iniques rigueurs. Peut-être aussi Philippe voulut-il dans son orgueil humilier la majesté royale, comme si la couronne, qui brille à travers les barreaux d'une prison, perdait de son éclat, en réfléchissant des chaînes?

« La conduite du Bourguignon, dit Giannone, donna lieu à discourir. Elle parut

Presque tous les vaisseaux aragonais furent pris à l'abordage. Les Génois, dit Bourdigné, chargèrent leurs canons de pierres de chaux vive, qu'ilz leur gectoient au devant des yeulx, dont leur troubloient si fort la vue qu'ilz ne povoient veoir leurs adversaires.

» d'autant plus inhumaine, qu'au même moment Visconti traitait Alphonse plutôt » en hôte qu'en prisonnier. »

Dans cette cruelle situation le courage de la reine de Sicile fut plus grand que ses malheurs. Renonçant à d'inutiles prières, elle pensa que la victoire hâterait mieux que les larmes la délivrance de son époux. Les conseils de René étaient devenus des ordres. Elle se rendit en Provence, suivie de son second fils et de la gentille Marguerite. La présence de cette jeune mère, si vertueuse et si belle, son dévouement, son éloquence et sa douleur enflammèrent cette population fidèle et passionnée.

« Tous admiroient, dit César Nostradamus, son filz et sa fille, comme s'ils eus-» sent esté deux anges descendus du palais céleste. On ne voyait que monter et » flamber feux de joye; que chants et publiques allégresses par les rues, couvertes » de festons, de guirlandes et de fleurs; que musiques et cantiques aux temples, et » que générales et continues bénédictions. »

Les États de Provence ne s'en tinrent pas à ces manifestations stériles. Des subsides considérables furent votés par acclamation; et une flotte armée dans le port de Marseille mit à la voile, le 18 octobre (1435), emportant, avec Isabelle et ses enfants, les vœux de tout un peuple. La traversée fut heureuse et de courte durée. Peu de jours après la reine descendait à Naples au milieu d'une foule immense, accourue sur le rivage. Le comte de Nola et les seize seigneurs chargés de la régence lui prêtaient serment de fidélité; cet exemple était suivi par le clergé, la noblesse et les députés des corporations et des métiers. Ils juraient tous de soutenir sa couronne, ou de mourir pour sa défense.

Ces démonstrations unanimes et la joie populaire n'aveuglèrent point Isabelle. Elle connaissait la légèreté naturelle des Napolitains, leur amour de nouveautés, leur inconstance et leur penchant à la révolte. Ce royaume, autrefois si florissant, était devenu la proie de l'anarchie féodale, sous la faible main de Jeanne. Les lois sans force, le pouvoir royal impuissant et avili ne contenaient plus l'orgueil de seigneurs indépendants, qui vivaient dans leurs châteaux, sans reconnaître de maître, et changeaient de parti, suivant leurs intérêts, leurs passions et leurs caprices. Isolée au milieu de Naples, sans argent, sans autre armée qu'un petit nombre de chevaliers dévoués, la reine ne sentit point faillir son courage. Elle devint par ses vertus l'idole de la noblesse et du peuple, et rallia autour d'elle tous les partisans de la maison d'Anjou. Un secours de quatre mille hommes, envoyé par Eugène IV, la mit en état de tenir la campagne. Le brave Michel Attendelo lui soumit la

Calabre. Elle lui avait confié la garde de son fils, le jeune prince Louis, marquis de Pont-à-Mousson, qui, suivant l'exemple paternel, faisait à dix ans ses premières armes.

» Aussi, dit Étienne Pasquier, cette vraye amazonne, qui dans un corps de femme
» portoit un cueur d'homme, fist tant d'actes généreux pendant la prison de son
» mari, que ceste pièce doibt estre enchassée en lettres d'or dedans les annales de
» Lorraine. »

La gloire dont se couvrait Isabelle ne la consolait point de la captivité de son époux. Du fond de l'Italie, elle renouvelait ses démarches auprès des princes chrétiens, et les prières que lui inspirait son amour pour René, leur arrachaient des larmes. Le souverain pontife joignait ses instances aux siennes. Écho des vœux qui s'élevaient de tous les points de l'Europe, il invoquait la générosité de Philippe, lui citait l'exemple du duc de Milan, et le sommait, au nom de sa renommée, de fixer enfin le jour de la délivrance. En Lorraine, en Anjou et en Provence, le clergé et la noblesse, les bourgeois des villes et le bon peuple des campagnes s'imposaient spontanément les plus grands sacrifices pour la rançon de leur prince. De pauvres gentilshommes vendaient leurs vieux manoirs; il y eut même un chevalier de Lorraine, qui, après avoir versé dix-huit mille salutz d'or, engagea en entier l'héritage de ses pères.

Enfermé avec son fils aîné au château de Bracon, plus triste encore que la tour de Bar, le bon roi ignorait ces touchantes marques de l'amour de ses peuples. « Il » s'en crut, dit Duhaillan, du tout oublié; » et dans ses heures de mélancolique tristesse « il peignit des oblies d'or en la chambre où il tenoit prison. »

Cependant les refus hautains du duc de Bourgogne ne décourageaient point la régence de Lorraine. Elle continuait ses négociations avec ce prince, qui consentit à envoyer à Bracon son chancelier Rolin, Jean de Fribourg et Pierre de Charny, sire de Beaufremont (avril 1436). Mais les espérances que leur venue fit naître ne tardèrent point à s'évanouir. Ils proposaient des conditions telles, que le conseil de régence refusa d'y souscrire; et René lui écrivit pour le remercier de cette détermination. Il ajoutait qu'il préférait mourir captif et oublié, à la honte d'acheter sa liberté par un traité onéreux à ses peuples.

L'été entier se passa en négociations stériles, pendant lesquelles René eut à subir de nouvelles rigueurs. Traîné d'une prison à l'autre dans la crainte d'une évasion, il se trouvait en Flandre au château de Lille, lorsque le duc de Bourgogne lui fit connaître ses intentions dernières.

TOME I.

Pour faciliter la conclusion d'un traité définitif, « et par amour pour son très » cher seigneur et cousin, René, roi de Hierusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de

- » Bar, de Lorraine, etc., Philippe consentoit à faire et donner un second respit et
- » eslargissement de prison, du 8 novembre au lendemain de Noël, moyennant que
- » ledict seigneur jurera et promectra par la foy de son corps et en paroles de roy:
  - » 1° De reprendre sa prison le vingt-sixième jour de décembre.
  - » 2° De laisser en ôtage son fils aîné.
- » 3° Enfin de báiller en gage les villes et chastels de Clermont en Argonne, de » Neufchâtel et de Goudrecourt. »

Ces jours de liberté s'écoulèrent rapidement, sans qu'il fût possible de poser les bases d'un traité définitif. Toujours fidèle à sa parole, René quitta Nancy, et revint se mettre à la disposition du duc de Bourgogne. Mais tant de loyauté toucha enfin ce prince. Il fixa à quatre cent mille écus d'or, payables en plusieurs termes, la rançon de son prisonnier, et demanda en outre la cession de la seigneurie de Cassel, enclavée dans le comté de Flandre.

L'alliance de Ferry de Vaudemont et d'Yolande fut arrêtée de nouveau, et une dot considérable accordée à cette princesse. Une clause spéciale assurait à leurs enfants le duché de Lorraine, en cas d'extinction de la ligne masculine et directe de la maison d'Anjou.

Un article secret stipulait la neutralité de René entre la France et l'Angleterre, et indiquait le mariage de la princesse Marguerite et du jeune roi Henri VI, comme gage de paix pour les deux peuples.

Le duc de Montfort, fils aîné du duc de Bretagne, vingt seigneurs du Barrois et de Lorraine, dix de Provence et dix d'Anjou apposèrent leur sceau à ce traité, et firent le serment de se constituer prisonniers à Dijon dans le délai d'un mois, si une seule de ces conditions n'était point remplie. Seulement le duc de Montfort eut la faculté de se faire remplacer, comme ôtage, par dix gentilshommes de nom et armes, suivis chacun de deux écuyers. Les places de Clermont et de Neufchâtel continuèrent de rester entre les mains du duc de Bourgogne, jusqu'au paiement de la moitié de la rançon <sup>1</sup>.

<sup>&#</sup>x27; Dom Calmet, qui nous sert de guide, ne donne les noms que des gentilshommes de Lorraine et du Barrois. Presque tous les ôtages de 1432 renouvelèrent cette preuve de dévouement à leur prince.

### XLIII

Tous ces articles, et quelques autres d'une moindre importance, furent arrêtés à Lille, le 28 janvier 1437. Philippe signa le traité à Bruxelles, et le 11 février suivant 4, le roi de Sicile vit enfin se terminer sa longue captivité.

Le duc de Bourbon, l'archevêque de Reims et le grand connétable de Richemont avaient représenté Charles VII aux négociations qui précédèrent la délivrance de René. Magnifiquement fêtés par le duc de Bourgogne, ils l'accompagnèrent à Arras, où fut décidé le mariage de Marie de Bourbon, sa nièce, et de Jean d'Anjou, duc de Calabre. Philippe, qui dans ces occasions solennelles déployait un luxe inconnu aux rois, voulut se faire pardonner ses rigueurs. Il remit gracieusement à René quatre cent mille salutz d'or 2; et les deux princes prirent congé l'un de l'autre, en se donnant les signes d'un mutuel attachement.

Le roi de Sicile, de retour en Lorraine, assembla à Pont-à-Mousson les États du duché, « afin d'adviser de sa rançon et de plusieurs aultres besoignes. » Un impôt général de deux salutz par famille fut voté immédiatement. Les évêques de Toul, de Metz et de Verdun, consentirent en outre une taille d'un sol sur tous leurs vassaux, clercs, nobles, manants et bourgeois sans exception. Un vieil historien remarque que cette taxe est le premier impôt établi en Barrois et en Lorraine.

Des actes qui révèlent le cœur de René signalèrent son séjour dans ces provinces. Avant même de compléter sa rançon, il délivre les derniers prisonniers de Bulgnéville, récompense en roi ses fidèles serviteurs, tient compte de tous les dévouements et de toutes les infortunes. Placé sur le rocher de Rhodes, comme la sentinelle de la chrétienté, l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem couvrait alors l'Europe de sa gloire. René confirme ses privilèges. Il étend sa protection spéciale aux hôpitaux et maisons de léproserie et maladrerie. Des règlements pleins de sagesse veillent sur leur administration : il recommande surtout le choix du directeur de l'hôpital Saint-Julien de Nancy, admirable et sainte fondation, destinée à servir d'asile à la vieillesse indigente.

La paix profonde, qui régnait dans les deux duchés, rendant la présence de René moins nécessaire, il quitta Nancy à la fin de l'hiver, après avoir nommé le conseil

Le 11 février 1436, monseigneur de Bourgongne quitte sa foy au roy René en l'Isle en Flandres. - l'âques étant alors le premier jour du calendrier, le mois de février appartenait à l'aunée 1436, au lieu de 1437. (Heures manuscrites de René.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le salut, ainsi nommé, parce qu'il portait l'empreinte de l'Annonciation, était une monnaie d'or, frappée en France par Ilenri VI, roi d'Angleterre. Elle était de la valeur de 25 sols tournois.

# **XLIV**

de régence 1, et se rendit en Anjou, où l'attendait la bonne reine Yolande. Sous la sage administration de cette vertueuse princesse, cette province avait eu peu de désastres à déplorer; la guerre, qui ravageait les *marches* voisines, semblait s'être arrêtée à ses frontières; et quand les Anglais les avaient franchies, ils avaient été chassés rudement, « exceptez ceulx qui estoient morts. »

Le mariage du duc de Calabre et de Marie de Bourbon retint René en Anjou. Ce prince, âgé de 13 ans, avait partagé la prison de son père, et s'était mûri de bonne heure au contact de l'adversité. Dirigé dès l'enfance par des maîtres doctes et vertueux, il avait reçu ses premières leçons sur les genoux du vénérable Henri de Ville, évêque de Toul. Un pieux et savant prêtre, Jean Manget <sup>2</sup>, auteur du Maistre des Sentances, et le bon chevalier Antoine de la Salle <sup>3</sup>, succédèrent au vénérable prélat. Jean d'Anjou avait grandi à cette école d'honneur et de science, et annonçait déjà les brillantes qualités qui le rendirent célèbre.

René passa tout l'été en Anjou. Il visita ses principales villes, reçut le serment de fidélité des habitants, et sut gagner les cœurs par son affabilité et sa bonté inépuisable. Depuis l'époque, où encore enfant il avait été adopté par le cardinal de Bar, il n'avait point revu cette belle contrée, berceau de sa maison. Il lui voua bientôt tout l'amour qui s'attache à la terre natale, et, quand de nouveaux malheurs l'eurent éloigné d'elle, sa dernière volonté fut que son corps y reposât, près de celui d'Isabelle et des tombeaux de ses aïeux.

L'invasion du royaume de Naples, par le roi d'Aragon, et la prise de Gaëte abrégèrent le séjour de René en Anjou. Il en partit à la fin de novembre, et se dirigea sur la Provence, en descendant le Rhône depuis Lyon jusqu'à Arles. A la vue de ce prince si bon, si chevaleresque et si brave, l'enthousiasme des Provençaux

<sup>&#</sup>x27;Après la mort de Henri de Ville, René nomma pour gouverner ses deux duchés en son absence, Conrad Bayer, évêque de Metz, l'évêque de Verdun et Errard du Châtelet. Ferry de Parroye, Jean d'Haussonville, Ferry de Fléville, Jean et Ferry de Chamblay, Beaudouin de Fléville, abbé de Gorze, et Ferry de Savigny firent partie du conseil de régence.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Né de parents inconnus et d'une union coupable, Jean Manget, escoldtre et doyen de Saint-Dié, fit oublier cette origine par sa science, ses vertus et la pureté de ses mœurs. Il existe aux archives de cette petite ville, une lettre de Nicolas d'Anjou, fils du duc de Calabre, qui permet « à son ami et féal conseiller, jadis maistre d'escole de son très chier seigneur et père, « de tester et de disposer de sa succession nonobstant la coulume de Lorraine, qui donnait au prince les biens de toute personne née et créée illégitime, hors léal mariage. »

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Auteur de l'admirable roman de *Jehan de Suintré*, d'une *chronique de Flandres* et d'un ouvrage de morale, intitulé *la Salade*, • parce que en la salade se met plusieurs bonnes herbes.•

L'illustre Palamède Forbin et Jean de Lalande, savant jurisconsulte de la ville d'Aix, furent aussi attachés à l'éducation du prince.

ne connut plus de bornes. « On ne vit bientôt à Arles que danses, festins et mystères, décharges d'artillerie confondues avec le son des cloches, et une musique perpétuelle. » La joie populaire est peu prévoyante; chacun oublia que l'argent, dépensé en fête, eût reçut une destination meilleure, s'il avait servi à payer la rançon de René, ou à conquérir son royaume, Partout les travaux étaient suspendus, et la population « affamée de voir son souverain » se pressait sur son passage. « Aussi, dit un historien provençal, les rayons du jour naissant n'ouvrent pas si doucement le sein des fleurs, que le premier aspect de cet astre bienfaisant fit épanouir les affections de nos âmes 4. »

La religion qui, dans ces temps de foi, sanctifiait les plaisirs comme les douleurs, mêlait ses voix augustes aux transports de la foule. Le vénérable cardinal d'Arles <sup>2</sup> ordonnait en actions de grâces des prières générales. Par ses ordres les reliques de saint Césaire et de saint Honorat, premiers évêques de la vieille colonie romaine, avaient été extraites de leurs *châsses* précieuses, et une procession de plus de cent mille fidèles parcourut lentement les rues jonchées de fleurs.

Le séjour du bon roi à Aix et à Marseille fut marqué par de nouvelles fêtes. Convoqués dans le palais de cette première ville, les États du comté supplièrent René d'accepter en don cent mille florins. Le chapitre de la métropole le nomma chanoine d'honneur; et, suivant les mœurs de ce siècle, le prince ne dédaigna pas de chanter l'office au chœur, une aumusse sur son armure 3. A Marseille, il jura sur l'évangile d'observer religieusement les privilèges de la cité. Alors les syndics, la tête nue et en grand costume, prêtèrent le serment de foi et d'hommage; et le peuple, élevant la main droite en signe d'adhésion, fit retentir l'air de ses acclamations et de ses vœux 4.

Depuis un temps immémorial les Marseillais avaient montré à la maison d'Anjou

- 1 Gaufridi, Honoré Bouche, Galaup de Chasteuil.
- <sup>2</sup> Louis d'Allemant, président du concile de Bâle. Il mourut à Salon en odeur de sainteté, en 1450, après avoir fait oublier son opiniâtreté et ses erreurs par l'éclat de son repentir et de ses vertus.
- 3 Une délibération du chapitre porte que le 6 août de chaque année, jour où l'on bénissoit les raisins, le noble chanoine d'honneur, René, sera regalé des meilleurs qu'on pourra trouver. •

Hugues IV, duc de Bourgogne, et en cette qualité chanoine de Saint-Martin de Tours, n'ayant pu être reçu à cause de son jeune âge, Alix de Vergy, sa mère et sa tutrice, fut admise à le représenter. Elle assista à l'office revêtue de l'habit, et donna le baiser de réception à tout le chapitre.

+ Histoire de René d'Anjou par le vicomte de Villeneuve Bargemont. — Je devrais citer à chaque page cette histoire pleine d'érudition et d'intérêt, comme tous les ouvrages du noble écrivain. C'est elle que j'ai presque toujours suivie, qui m'a montré la route, indiqué les sources où j'ai puisé, épargné les recherches, elle ensin, qui a éclairé mes travaux, et m'a inspiré mon amour pour le bon roi de Sicile, et la pensée de publier ses œuvres.

un attachement héréditaire. Le bon roi qui avait sur toutes choses la mémoire du cœur, voulut le reconnaître au commencement de son règne. Il leur concéda des franchises nouvelles, et ouvrit leur port exempt de droits aux navires de toutes les nations. Sa reconnaissance embrassa également les simples particuliers assez heureux pour lui avoir montré du dévouement ou fait quelques sacrifices. Jean Thomassin de Vesoul, Cabanis, Montclar, l'archevêque d'Aix Ammo de Nicolaï, Louis de Bouliers, Charles de Castillon, les deux frères Fabri d'Hyères reçurent des marques de sa générosité royale.

Cependant ces soins et ces fêtes n'arrêtaient point les préparatifs du départ. René avait reçu à Marseille les ambassadeurs du pape et de la république de Gênes. Le doge Thomas Frégoze lui envoyait des galères, et les vaisseaux armés dans les ports de Provence tenaient déjà la mer, lorsqu'une révolte inattendue vint contrister René et retarder l'embarquement.

Un Juif nommé Asturge Léon, aveuglé par le fanatisme de sa race, n'avait pas craint d'insulter aux croyances d'un peuple entier, en prononçant publiquement d'horribles blasphèmes contre la bienheureuse mère du Sauveur. Livré au tribunal suprème d'Aix par les témoins du crime, les juges prirent en pitié sa jeunesse, et ne le condamnèrent qu'à cent livres d'amende. Cette indulgence, en apparence excessive, souleva la multitude irritée contre les Juifs. De sombres rumeurs circulèrent dans la foule. « Ils ne se contentaient plus, disait-on, d'accaparer le commerce et de ruiner les chrétiens par leurs infâmes usures; il leur fallait encore le sang d'enfants nouvellement baptisés pour le mêler au levain du pain pascal.» Des cris de mort, préludes d'un massacre général, s'élevèrent contre ce malheureux peuple. Les familles les plus opulentes abandonnèrent la ville d'Aix, laissant leurs richesses et leurs maisons à la merci de la multitude. Elle les poursuivit jusqu'au Pertuis, petite ville toute peuplée de Juifs, sur les bords de la Durance. Leur synagogue fut détruite, et sans la courageuse intervention des consuls, le sang eût abondamment coulé. Des émeutes semblables agitèrent la Provence.

René n'était point à Aix quand ces désordres éclatèrent. Il y accourut sur-lechamp pour les réprimer et châtier les coupables. Il transporta à Marseille le tribunal suprême, afin que, libres de toute influence, les juges rendissent en son nom une impartiale justice. Des mesures sévères rétablirent la tranquillité, et furent suivies d'une amnistie générale, dont il n'excepta que les plus coupables.

Mais ce n'était point assez de calmer cette émotion populaire, il fallait en prévenir le retour. René, à l'exemple des plus illustres souverains pontifes, se déclara

### **XLVII**

le protecteur des Juifs. De sages règlements leur assurèrent dans ses états une tranquille existence. Ils purent se fixer sans crainte en Provence et en Lorraine, y établir leurs familles et se livrer au trafic. Aujourd'hui que leurs nombreux descendants habitent encore ces provinces, qui sait parmi eux que c'est peut-être à la justice chrétienne et à la tolérance éclairée du bon roi, qu'ils doivent leurs richesses et la libre transmission de l'héritage de leurs pères ?

Le retour de l'ordre permit enfin à René de songer à la conquête du royaume de Naples. Il s'embarqua à Marseille au commencement d'avril (1438) sur une flotte de cinq galères et de deux brigantins, commandée par Jean de Beausset 1. Sept autres galères l'attendaient dans la rade de Gênes, où le doge lui fit une réception royale. René resta huit jours dans cette riche cité, plus occupé de resserrer son alliance avec les Génois que de plaisirs et de fètes. Il jura de protéger leurs libertés et leurs franchises, et se lia avec l'illustre Frégoze d'une amitié qui ne se démentit jamais. Le doge voulut que son frère accompagnât le roi de Sicile, et commandât lui-même les galères de la république.

La flotte remit à la voile à la fin d'avril. Le 9 mai elle doublait le promontoire du Pausilippe et jetait l'ancre dans la baie de Naples. Mille cris d'enthousiasme saluèrent la première entrée du bon roi dans sa capitale, où l'avait devancé sa réputation de bonté et de vaillance. La couronne sur la tête et le sceptre à la main, il parcourut à cheval les principaux quartiers, avec ses deux fils et la reine Isabelle. Le soir il arma chevaliers vingt-six jeunes seigneurs, choisis dans les plus illustres familles.

Les chroniqueurs contemporains nous ont laissé de brillantes descriptions de cette entrée triomphale. Pleins d'amour pour René, ils se plaisent à le comparer « à un ange descendu du ciel. » Ils décrivent dans les moindres détails les fêtes qui lui furent données, les transports de joie et l'exaltation du peuple à la vue de son roi. « Toutes les fois qu'il sortoit, dit l'un d'eux, une foule immense le suivoit avec infinis sons, d'incroyables applaudissements et des démonstrations singulières d'un exquis et merveilleux contentement. »

Le connétable Jacques Caldora, duc de Bari, commandait l'armée napolitaine. Célèbre par sa loyauté, autant que par ses victoires, il s'était rendu à Naples pour

' Noble famille de Provence, qui compte parmi ses membres l'illustre cardinal, historien de Bossuet et de Fénélon. Jean II, fils de l'amiral, s'était attaché à la fortune de René, il l'avait accompagné à Naples, à la tête d'une compagnie de 45 arbalétriers, qu'il tenait à sa solde.

# **XLVIII**

offrir à René ses conseils et son épée. Le capitaine Michelotto, qui avait conquis la Calabre, et le brave Attendelo, avaient rejoint le vieux guerrier. Leur exemple entraînait l'élite de la noblesse du royaume.

Chaque jour le roi de Sicile voyait de nouveaux renforts se ranger sous sa bannière. Sa présence avait ranimé le vieil amour des Napolitains pour la maison d'Anjou. Les familles les plus illustres armaient leurs vassaux, et se dévouaient à sa cause. Parmi cette foule de seigneurs, il distingua surtout les quatre frères Carraccioli, fils d'un des favoris de la reine Jeanne, et le vertueux Jean Cossa, compagnon des mauvais jours, fidèle au malheur, comme d'autres à la fortune.

L'armée réunie à Naples s'éleva bientôt à vingt mille hommes, sans compter les chevaliers d'Anjou, de Lorraine et de Provence. René, pour ménager l'orgueil national, n'avait confié aucun commandement à ces intrépides gentilshommes. Il leur suffisait de combattre au premier rang sous les yeux de leur seigneur, et d'être en toute circonstance les mieulx faisant et les plus braves.

Arnaud de Villeneuve, dit le grand capitaine, armé chevalier par Louis III sur le champ de bataille d'Aquila <sup>1</sup>, Bertrand de Grasse et Raymond d'Agoult, les sires de Lénoncourt, de Rémerville, d'Haraucourt et de Saint-Vallier, Eustache, Louis et Jean du Bellay, Louis de Beauvau, Thibault de Laval et le sire de Valori étaient à la tête de ces vaillants chercheurs d'aventures. Soucieux de gloire et prodigues de deniers, ils avaient vendu ou engagé leurs fiefs dans l'espoir de mesurer leurs lances avec les chevaliers aragonais et de rencontrer dans la mêlée le rival de leur roi.

Alphonse V, fils de Ferdinand le Juste, l'élu de la grande assemblée de Caspe, n'avait point hérité de l'esprit de modération de son généreux père. Richement doté des mains de Dieu de tous les avantages extérieurs et des qualités les plus brillantes, il avait mis ces précieux dons au service d'une ambition sans bornes. Cette violente passion et l'amour du plaisir remplirent tour à tour sa vie. Mais l'agitation qu'elles entraînèrent ne fut point exempte de douleurs.

Ses prétentions à la couronne de Naples remontaient aux premières années de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aïeul du marquis de Vîlleneuve Vence, du comte Albin de Villeneuve, député du Nord, et du marquis de Villeneuve Trans, membre de l'Institut, plus connu sous le nom du vicomte de Villeneuve Bargemont, auteur de la belle histoire du roi René que nous avons citée, d'une vie de saint Louis et d'un grand nombre d'autres ouvrages. Les familles les plus illustres de Provence, de Lorraine et d'Anjou reconnaîtront ici le nom de leurs ancêtres.

son règne. Jeune encore, il s'était éloigné de l'Aragon, à la suite de la mort violente d'une de ses belles maîtresses, Marguerite de Hisar, étranglée dans son palais par ordre de la reine. Depuis cet acte de jalousie sanglante, une haine profonde séparait les deux époux. Alphonse quitta sans regret son royaume; il retrouvait à la cour voluptueuse de Jeanne de nombreuses distractions et de faciles amours.

La reine n'avait point encore disposé de son héritage. Alphonse se présentait à elle dans tout l'éclat de la puissance et de la beauté. Il sut flatter habilement ses passions et ses caprices; l'intrigue et l'or gagnèrent ses favoris, et Jeanne, qui se dirigeait rarement d'elle-même, adopta le brillant monarque, et le nomma son successeur. Elle avait cru choisir un protecteur et un fils; elle ne s'était donné qu'un maître absolu, plein d'orgueil et d'exigence.

Dès qu'Alphonse se crut assuré de la couronne, ses hauteurs et ses mépris accablèrent cette malheureuse princesse. Il voulut lui enlever jusqu'à l'ombre du pouvoir. Mais la petite-fille de Charles 1<sup>er</sup> avait encore quelques gouttes de ce sang dans les veines. Elle se rappela qu'elle était issue de la maison de France, oublia les querelles des Duras, et révoqua l'acte d'adoption, en appelant à son aide le valeureux Louis III. Une bulle du pape Martin V reconnut ce prince pour héritier du trône.

Chassé du royaume de Naples après la bataille d'Aquila, Alphonse se vengea à sa manière. Tous les moyens lui convenaient pour satisfaire sa haine. Il continua de soutenir l'anti-pape Benoît XIII; et même après la mort de cet opiniâtre vieillard, il prolongea le schisme d'Occident, en ordonnant aux deux cardinaux, qui restaient seuls de cette obédience, d'élire dans un conclave sacrilége un fantôme de pontife.

La mort prématurée de Louis d'Anjou, suivie presque immédiatement de celle de la reine Jeanne, ranima les espérances du roi d'Aragon. Il résolut de tenter de nouveau la conquête de Naples, et ni les obstacles, ni les revers ne purent arrêter l'accomplissement de ses ambitieux projets.

Les historiens et les poëtes espagnols et italiens ont à l'envi célèbré ce prince; ils lui ont donné les surnoms de sage et de magnanime, et ont exalté sa prudence, sa valeur, la fécondité de ses ressources, sa générosité, son amour pour les lettres et sa rare éloquence. Passionné pour l'antiquité, Alphonse armait chevaliers les savants, qui faisaient revivre dans la langue vulgaire les chefs-d'œuvre des plus beaux génies de Rome et d'Athènes. Il avait traduit lui-même en espagnol les

TOME I. g

épîtres de Sénèque. Les annales de Quinte-Curce, de Tite-Live et de Xénophon, Homère et Virgile l'accompagnaient dans ses voyages, et il ne se livrait jamais au sommeil, sans lire quelque passage des Commentaires de César.

Tel était le redoutable adversaire contre lequel le bon roi de Sicile eut à lutter à son arrivée dans son royaume. De prisonnier de Philippe Visconti, Alphonse était devenu son ami et son hôte. Il avait contracté avec ce prince une étroite alliance, et c'était sur une galère milanaise qu'il avait rejoint l'infant don Pèdre, et glorieusement relevé son drapeau.

Ce jeune prince, échappé presque seul au grand désastre de Ponza, avait armé une nouvelle flotte dans les ports de Sicile. Il s'était emparé de l'île d'Ischia en face même de Naples; et la trahison du gouverneur lui avait livré les clefs de la ville de Gaëte. De Terracine aux portes de la capitale, le pays obéissait aux Aragonais; ils avaient conquis une partie de l'Abruzze, et menaçaient d'envahir le reste du royaume, lorsque René, impatient d'en venir aux mains, sortit de Naples le 9 août à la tête de son armée, et chassa devant lui les éclaireurs ennemis.

Le roi d'Aragon, qui aimait à redire « que les espions sont les yeulx et les oreilles d'un grant capitaine, » apprit au retour de la chasse près de Castel Viezo la marche de son rival. La furie française lui était connue; il résolut d'éviter toute action générale, et d'attendre dans un vaste camp retranché le moment de profiter des fautes de ses ennemis.

Les deux armées restèrent plus d'un mois en présence l'une de l'autre sans livrer aucun combat. Les souvenirs de Bulgnéville inspiraient la prudence, et les Aragonais du haut de leur enceinte fortifiée adressaient aux Angevins de vaines provocations. Fatigué de cette inaction sans gloire, René voulut en sortir à la manière du grand roi Charles et de Louis I<sup>er</sup>, son aïeul.

Le 22 septembre son héraut se présentait à l'entrée du camp, et remettait à Alphonse un gantelet ensanglanté en signe de défi. Le roi d'Aragon hésita à répondre. Il voulut consulter ses capitaines, et l'un d'eux, parlant plus en légiste qu'en chevalier, fit observer par plusieurs raisons de droit que le duc d'Anjou était trop petit compagnon pour se mesurer avec son maître.

- « Alors Alphonse demanda si c'étoit corps à corps, ou avec son armée, que » René vouloit combattre. »
- « Avec toute l'armée, répondit le héraut, qui avoit remarqué l'indécision du » prince. »

« J'accepte le gantelet, reprit le roi. Dans huit jours je serai au pied du Vésuve » entre Nola et Acerra, prêt à livrer bataille. »

Le champ du combat était choisi à quelques lieues de Naples, dans un pays soumis à René, et les règles les plus vulgaires de la prudence défendaient d'y laisser pénétrer un ennemi. Le roi de Sicile renvoya son héraut pour prévenir Alphonse qu'il lui épargnerait le chemin tout entier, et qu'il l'attaquerait à Castel Viezo à l'heure et au jour convenus. Dans la nuit le roi d'Aragon abandonna son camp avec toute son armée. Il avait pour maxime « que se mettre à l'abri d'être » vaincu, c'est commencer à vaincre <sup>4</sup>; et il lui paraissait peu sage de mettre sa » fortune à la merci d'une bataille. »

Un combat glorieux sous les murs de Nola, la prise de Sulmone, d'Aquila et de Castel Nuovo signalèrent la fin de cette campagne. Le gouverneur de cette dernière forteresse, étroitement bloquée depuis l'arrivée de René, ne la rendit qu'après avoir épuisé ses munitions et ses vivres. Située au centre de Naples, elle était tombée l'année précédente au pouvoir de don Pèdre, et sa garnison était pour les habitants un sujet continuel d'inquiétudes et de menaces.

L'hiver, en mettant fin aux combats, donna le signal des fêtes. Vainqueur dans un grand tournoi, Othon Carraccioli reçut des mains d'Isabelle une rose et une aigrette de diamants. Une jeune veuve de dix-neuf ans, Béatrix de San-Severino, appelée par les poëtes le soleil des beautés napolitaines, remit elle-même le prix d'amour.

René n'attendit pas le retour de la belle saison pour reprendre les armes. Il nomma Isabelle régente du royaume, et continua la conquête de l'Abruzze ultérieure. La ville et la principauté de Salerne et plusieurs forteresses importantes de la Calabre lui envoyèrent leur soumission. Il dut une partie de ces succès aux conseils et à l'épée du connétable Jacques Caldora. Le roi lui accordait une confiance entière, et aucune entreprise importante n'était tentée, sans l'avis de ce vaillant capitaine.

Tandis que le roi de Sicile faisait reconnaître son autorité dans des provinces

<sup>&#</sup>x27; Antoine de Palerme, de dictis et factis Alphonsi.

Les historiens ont interprété diversement, et suivant leurs affections, la conduite d'Alphonse et de René dans cette circonstance. Dom Calmet révoque en doute la présentation du gantelet ensanglanté. D'autres prétendent que les deux princes se rendirent, chacun au lieu qu'il avait désigné, dans l'intention d'éviter le combat. Le caractère chevaleresque de René dément cette supposition gratuite.

éloignées, plus encore par sa bonté que par ses armes, Alphonse effrayé de ces succès, concentrait à Gaëte une armée de quinze mille hommes. La pensée de profiter de l'absence de René et de s'emparer de Naples, où il conservait des intelligences, lui vint alors dans l'esprit. Il fit monter sur sa flotte une partie de ses troupes, et parut tout-à-coup aux portes de la capitale, au moment même où don Pèdre escaladait le château de l'OEuf, et jetait l'ancre à l'entrée du port. La ville fut immédiatement attaquée par terre et par mer (22 septembre 1439).

L'héroïque caractère d'Isabelle ne se démentit point dans ce péril. Parcourant les rues de Naples avec ses enfants, elle en appela à l'amour de son peuple. Chaque jour elle visitait les principaux quartiers, les forts, les remparts, les postes les plus exposés. Son exemple remplit de dévouement et d'ardeur la population entière. Le courage d'une faible femme et d'habitants mal armés triomphait de l'audace d'Alphonse et de la lance de ses chevaliers.

La mort de l'infant don Pèdre inspira aux assiégés une nouvelle confiance. Il dirigeait les batteries du vaisseau amiral, lorsqu'un boulet lancé de la tour des Carmes lui emporta la tête. La veille à la même heure, par un merveilleux hasard, un boulet de la flotte avait enlevé la chevelure d'un Christ placé dans la grande église du couvent, sans toucher au visage du Sauveur. Les bons moines, en apprenant la mort de l'infant, crurent à la vengeance céleste. Ils suspendirent à la voûte le boulet aragonais, au-dessus de la tombe de l'infortuné Conradin.

Alphonse assistait à la messe, lorsqu'on lui apporta le corps inanimé de son frère. La tête tombée dans la mer n'avait pu être retrouvée, et il n'avait devant les yeux qu'un tronc ensanglanté. Assez maître de lui pour contenir sa douleur, il n'interrompit point le saint sacrifice, et continua de prier en silence. Mais quand un gentilhomme vint lui exprimer les regrets de la reine, et lui offrir, en son nom, de suspendre les hostilités et de faire enterrer dans Naples même avec une pompe royale le malheureux infant, il se contenta de remercier Isabelle, et répondit fièrement que telle était effectivement sa volonté, mais qu'il ajournait l'accomplissement de ce devoir douloureux à son entrée dans sa capitale.

Des pluies torrentielles et l'arrivée du roi de Sicile forcèrent Alphonse de lever le siége de Naples. René était descendu des montagnes de la Calabre à la nouvelle des dangers que courait Isabelle. Après avoir taillé en pièces, entre Montefoscolo et Arpaia, les troupes italiennes du comte de Vintimille, il s'empara du château de l'OEuf, sous les yeux du roi d'Aragon.

Les deux armées étaient campées pendant ce siége à la longueur d'un trait d'ar-

balète, et de nombreux combats se livraient dans l'étroit espace qui séparait les deux camps. Ce fut pour un brave chevalier napolitain, nommé Perluigi Auriglia, l'occasion de faire merveille d'armes. Chaque jour il rompait des lances, pénétrait dans le camp ennemi, et après y avoir jeté le trouble, en sortait à toute bride, sans qu'on pût l'arrèter, « tellement, dit Jean d'Aucy, qu'Alphonse esmerveillé fist » crier à son de trompe, que personne ne fust si hardy, sous peine d'avoir les deux » poings coupez, de tirer contre Perluigi coups d'arquebuze, d'arbaleste ou d'arc, » mais seulement de lance ou d'espée, ne voulant pas qu'un couart ostat la vie à si » vaillant chevalier, le plus gentil compaignon du monde. »

Tous les sentiments élevés et généreux reposaient dans le cœur du roi d'Aragon, et reparaissaient avec éclat, toutes les fois qu'une politique prudente n'avait point intérêt à les comprimer. C'est à la même époque qu'Alphonse rejeta avec indignation la demande d'obscurs sicaires, qui lui offraient de le délivrer de son ennemi par le poison ou le poignard. Il fit prévenir René de se tenir sur ses gardes, et lui donna le signalement des assassins.

La retraite des Aragonais et la levée du siége de Naples donnèrent au roi de Sicile tout l'honneur de cette campagne. Mais une perte plus grande que celle d'une bataille, la mort du fidèle Jacques Caldora, remplit son armée de deuil. René versa des larmes sur ce vaillant capitaine, enlevé inopinément au milieu de sa gloire. Il remit à son fils Antoine l'épée de connétable, croyant sans doute retrouver le même dévouement et les mêmes vertus.

Cependant ces expéditions successives, cet égal mélange de succès et de revers ne décidaient point la querelle des deux princes. Tour à tour vainqueurs ou vaincus, et presque égaux en forces, ils ne faisaient que ravager le royaume sans obtenir d'avantages décisifs. Les fertiles plaines de la Campanie, couvertes de gens de guerre, étaient incultes et désolées, et à peine comptait-on trois ou quatre villes importantes qui n'eussent pas retenti du bruit des armes.

Le cœur de René souffrait de tous les malheurs de son peuple; il voyait avec douleur s'éterniser la guerre; l'argent lui manquait pour payer ses alliés et ses propres soldats. « Quand on vit, dit Muratori, que ce prince étoit pauvre, et que » sa bourse ne distilloit pas cette rosée d'or à laquelle on s'attendoit, et qu'il n'ap- » portoit que son courage et ses talents militaires, le zèle des Napolitains com- » mença à foiblir. »

René n'ignorait pas que l'or et les promesses d'Alphonse avaient ébraulé le dévouement d'un grand nombre de seigneurs. Autoine Caldora lui-même avait lié

avec le roi d'Aragon de secrètes intelligences. Répudiant l'exemple paternel, il trahit son bienfaiteur, dès qu'il douta de sa fortune, ou que comblé de faveurs, il n'eut plus rien à lui demander.

L'hiver avait suspendu les hostilités. Il s'annonçait plus froid et plus rigoureux que d'ordinaire (1440). Retirés dans leurs châteaux, les principaux chefs étaient abandonnés aux intrigues d'Alphonse. Ses émissaires parcouraient l'intérieur du royaume; ils ranimaient le zèle de ses partisans, et donnaient comme certain son prochain triomphe. La présence de René pouvait seule déjouer ces projets de trahison et de révolte. Il résolut de parcourir les provinces qui lui étaient encore soumises, et de s'assurer de leur fidélité.

Mais avant de s'éloigner de Naples, et de confier à ses habitants la garde de ses enfants et de la reine Isabelle, il convoqua le peuple sur la grande place du marché, près de l'église Saint-Sauveur.

Une foule immense y accourut de tous les quartiers de la ville. René entouré de sa femme et de ses enfants réclama le silence. Puis élevant la voix au-dessus de cette multitude attentive, il rappela en peu de mots l'adoption et le testament de la reine Jeanne, l'attachement héréditaire des Napolitains à la maison d'Anjou et ses droits à la couronne. Il était prisonnier du duc de Bourgogne, enfermé dans un obscur donjon, lorsque leurs députés vinrent le reconnaître pour leur roi. Ne pouvant immédiatement se rendre parmi eux, il leur avait envoyé ses enfants et son épouse bien-aimée. Aucun péril n'avait effrayé leur courageuse reine. Isabelle avait traversé les mers et combattu à leur tête. Elle les avait gouvernés avec amour; et dernièrement encore elle avait partagé avec eux l'honneur et les dangers d'un glorieux siége.

Quant à lui, depuis deux années qu'il défendait son droit les armes à la main, il avait cherché à se montrer digne de leur choix et de leur confiance. Mais la fortune avait trahi leurs espérances et les siennes. Une guerre, dont il était impossible de prévoir le terme, détruisait les dernières ressources de son royaume. Il ne pouvait sacrifier tout un peuple à sa cause, ni prodiguer la vie de tant de fidèles serviteurs. Leur héroïque dévouement exigeait de lui un égal sacrifice.

Alors montrant de la main ses vaisseaux, dont les pavillons flottaient sur la rade, il ajouta qu'il était prêt par amour pour son peuple à délier ses sujets de leur serment de fidélité, et à faire voile vers la France, puisqu'il ne lui était pas donné de conclure la paix, ni de les rendre heureux.

Cent mille voix interrompirent à cet instant le généreux monarque. Des cris de vivent René et Isabelle! nous et nos enfants nous mourrons tous pour eux, périsse l'Aragonais! montèrent jusques au ciel. Ces longues acclamations ébranlèrent dans ses fondements la vieille Parthénope. La foule porta René en triomphe à son palais, et il fallut que le bon roi, ému de tant d'amour, renouvelât le serment de ne jamais se séparer de son peuple 4.

René dès le soir même réunit son conseil. Il lui fit part de sa résolution de quitter Naples dans la nuit et de visiter pendant l'hiver les provinces fidèles, pour les maintenir dans le devoir. Un petit nombre d'intrépides chevaliers, sous les ordres de Raymond de Bartelle, accompagnèrent le monarque (décembre 1439).

Il se dirigea vers l'Abruzze Ultérieure, où l'attendaient de nombreux dangers. Avant de franchir les Apennins et leurs sommets glacés, il lui fallait traverser un pays occupé par les troupes d'Alphonse, tromper un ennemi vigilant et lui dérober sa marche. Plusieurs villes fortifiées se trouvaient sur sa route; leurs garnisons étaient nombreuses et aguerries, et le sort de René était à la merci d'un combat malheureux. Aucun obstacle n'arrêta le vaillant prince. Revêtu d'une simple armure, sans rien qui le distinguât de ses chevaliers, il se fit ouvrir les portes de Nola et de Bayanne aux cris de guerre *Ursins*, *Ursins*, puissante famille, qui suivait le parti aragonais. Une indiscrétion de ses soldats l'ayant fait reconnaître, il évita Monteforte, et pénétra dans la montagne. La neige recouvrait tous les sentiers, et une pluie glaciale tombait par torrents. Guidé par un pauvre moine, nommé Antonello, René passa ainsi deux nuits dans les Apennins, ranimant le courage de ses soldats par sa gaîté et son exemple. Il rallia sa petite armée à l'entrée de la plaine, et après des fatigues inouïes, supportées sans se plaindre, il trouva enfin un sûr asile à Saint-Angelo di Scala, baronie d'Othon Carraccioli.

L'historien de René nous le peint assis au foyer du châtelain, réchauffant ses membres glacés, sans linge, sans vêtements et sans bagages. Il fait lui-même cuire les œufs pour le souper commun, devise en riant avec ses compagnons, partage leur frugal repas, refuse le seul verre qu'ils aient pu se procurer, et boit comme eux dans une tasse de hêtre.

Après quelques heures de repos il se remet en route. Un attroupement de montagnards attaque son escorte dans un lieu désert et sauvage, près de Pietra Stortina. Un chevalier français, nommé Guy, resté à l'arrière-garde, met en fuite ces

Degly; Papon; Ferreras. Histoire de René, par le vicomte de Villeneuve Bargemont.

misérables; il en fait plusieurs prisonniers et les conduit au roi, qui, loin de les punir, leur distribue tout l'argent de sa bourse, et les renvoie à leurs travaux. Les habitants de Hauteville, témoins de sa bonté, lui ouvrent leurs portes, et se dévouent à sa cause. Le lendemain il entrait à Bénévent, où il séjourna plusieurs jours.

Le frère Antonello, ce fidèle guide du voyage, était né dans cette dernière ville. Il y possédait un modeste logis, que le roi voulut visiter. René s'y rendit accompagné de ses plus illustres chevaliers, et fit largement honneur au dîner du bon religieux, « qui cuyda bien en mourir, tant sa joye fust grande. » Ces traits, dignes d'Henri IV, se renouvellent sans cesse dans la vie du roi de Sicile. Pauvre et brave comme le Béarnais, quand il avait ses pourpoints troués et son armure faussée, il dort sur la dure enveloppé dans son manteau, partage les fatigues et les périls de ses soldats, vide entre leurs mains son escarcelle peu garnie; il aime au milieu de serviteurs dévoués et de simples villageois à oublier sa royauté sous un toit de chaume. Sa familiarité pleine de bonté, sa gaîté « doulce et plaisante » ne sont égalées que par sa franchise et sa chevaleresque valeur. Mais moins que le grand Henri, il sut connaître les hommes; jamais ingrat, souvent trompé, s'il ne laissa aucun service sans récompense, il pardonna trop facilement au repentir apparent, qui voilait une tfahison. Ce fut à tous les âges la grande faute de sa vie.

Dans un pays désolé depuis deux siècles par des guerres de succession, où le droit souvent incertain rendait toujours la fidélité douteuse, et enlevait la honte à la défection, il crut à l'honneur et à la loyauté, qui n'étaient que dans son âme. Le persécuteur de sa vieillesse, le soupçonneux Louis XI ne s'y fût pas trompé; il eût jugé les Napolitains sur leurs intérêts et non sur leurs vertus. Mais quel homme au cœur élevé et généreux voudrait, au prix d'une couronne, que sa mémoire traversât les siècles, à la manière de celle de Louis XI?

La présence de René sur la frontière des Abruzzes, au milieu de cette population d'intrépides montagnards, remplit le but qu'il s'était proposé. Ses courses s'étendirent dans la Capitanate, sur les côtes de l'Adriatique, et jusque dans les Calabres. Il maintint la fidélité de ces provinces, leva des subsides, et parvint à organiser une armée nouvelle, et à réunir de l'argent pour la solder, des munitions et des vivres. Son nom était devenu populaire dans les moindres hameaux. Partout les habitants des campagnes accouraient sur son passage, et lui offraient ce qu'ils avaient de plus cher, leurs troupeaux, leurs récoltes et leurs enfants. Un jour, que venus en foule entre Bénévent et Padula, ils voulaient tous marcher sous sa bannière, René, profondément ému de ces marques d'attachement, les remercia en touchantes paroles, les força de recevoir le prix des vivres qu'ils

avaient conduits au camp, refusa leurs services, et les pria seulement d'introduire quelques troupeaux de bœufs dans la capitale.

Alphonse, sorti de Gaëte, avait repris le blocus de Naples. Ses troupes, qui s'étendaient jusqu'au Vésuve, isolaient cette grande ville du reste du royaume. Chaque année, des ports de la Catalogne sortaient des flottes nombreuses, qui apportaient l'abondance au camp aragonais. Malgré la supériorité de ses forces et le courage de ses soldats, il évitait avec soin toute action générale, s'en reposait sur le temps, son or et ses intrigues, et mettait dans la poursuite de ses projets cette constance opiniâtre, propre à la nation espagnole qu'aucun obstacle ne décourage, qui légue ses querelles d'une génération à l'autre, combat pendant huit siècles pour chasser les Maures, et ne s'inquiète jamais du dénouement.

Le roi de Sicile établit à Bénévent son quartier général. Comme position militaire, cette ville assise sur trois rivières au pied des Apennins, à distance presque égale de Naples et de Gaëte, de la Méditerrané et de l'Adriatique, avait été admirablement choisie. René pouvait de ce point, et par la ligne la plus courte, fondre sur son ennemi, couper ses communications, intercepter ses convois, et marcher au secours de Naples et des provinces fidèles. Son armée, où régnait une sévère discipline, semblait pleine d'ardeur. L'enthousiasme qu'il inspirait avait gagné ses ennemis mêmes. Un corps de cinquante lances et de trois cents fantassins venait de passer sous ses drapeaux. Leurs officiers l'avaient prié d'accepter en présent six tasses d'argent massif et deux chevaux d'une beauté rare.

Alphonse sentit bientôt qu'il ne pouvait rester oisif, en face d'un adversaire dont les forces augmentaient chaque jour. Abandonnant le blocus de Naples, il s'avança jusqu'au pont de Tufara avec son armée. René, qui revenait de Lucera dans la Capitanate, apprit aussitôt la marche de son rival. Il envoya son héraut d'armes défier de nouveau le roi d'Aragon, soit à un combat singulier, soit à une bataille rangée. Alphonse ne daigna pas répondre.

Irrité de cette insolence, le roi de Sicile résolut immédiatement d'en tirer une vengeance éclatante. Sans remarquer l'hésitation de ses capitaines, il fait sonner la charge, et se précipite sur l'ennemi, avec un petit nombre d'intrépides chevaliers. Les Provençaux et les Angevins se jettent dans la mêlée: leur exemple entraîne les Napolitains; ils fondent sur l'avant-garde d'Alphonse; le pont et les retranchements sont enlevés; rien ne résiste à l'impétuosité de cette subite attaque; la fuite devient générale.

TOME I. h

### LVIII

Bientôt la plaine est couverte de cavaliers aragonais, qui s'éloignent du champ de bataille. Alphonse lui-même, souffrant et malade, est forcé de céder au torrent. Déjà l'on apercevait l'escorte, peu nombreuse, qui entourait sa litière, lorsque Caldora fit sonner la retraite. Le roi d'Aragon dut sa liberté à cette trahison inattendue au milieu d'une victoire.

René, outré de douleur de voir échapper son rival, enleva à Caldora l'épée de connétable et le commandement de l'armée. Une explication pleine d'arrogance, où la prière se mèlait aux menaces, lui avait révélé la défection de l'indigne fils de son ami.

Mais la mémoire d'un glorieux père protégeait sa tête. Un repentir simulé lui obtint son pardon. Il recouvra ses honneurs et son influence, et n'en usa que pour soulever l'armée contre son maître et son bienfaiteur. Une sédition violente éclata dans le camp. Vainement le courageux prince tint tête à l'orage; abandonné de la plus grande partie de ses troupes, il traversa avec quatre cents chevaux les lignes aragonaises, et rentra à Naples dont il fit lever le blocus.

Une trève de quelques mois, obtenue sur les instances d'Eugène IV et de Charles VII, interrompit les hostilités. Pour mettre un terme aux malheurs de son peuple, René offrit de renoncer au trône, à la seule condition qu'Alphonse, qui n'avait point d'enfants légitimes, adopterait le jeune duc de Calabre. Mais la prise d'Averse, livrée par Caldora, et l'obstination du roi d'Aragon firent échouer des négociations à peine commencées.

L'histoire a conservé le récit des fêtes qui célébrèrent le retour du bon roi dans sa capitale. Malgré le peu de succès de cette campagne, elle avait été loin d'être sans gloire, et l'amour des Napolitains tenait compte à René de tant de généreux efforts. Ils lui vouèrent de nouveau une fidélité inviolable, et jurèrent tous de s'ensevelir sous les ruines de leur patrie, avant de reconnaître l'Aragonais.

Le 31 décembre (1441) un théâtre fut dressé dans une des cours intérieures de Castel Nuovo. Le château renfermait une grande foule de spectateurs, et leurs acclamations saluèrent l'arrivée de René et d'Isabelle. Les jeux alors commencèrent : la scène représentait l'entrée des Champs-Élysées, tels qu'ils sont décrits par les poëtes. Minos, assis sur son tribunal, entendit tour à tour Scipion, Annibal et Alexandre. Les trois héros se disputèrent la prééminence dans des débats animés, et l'équitable juge des enfers remit à Scipion la palme des vertus héroïques.

Un discours latin d'un docte jurisconsulte, Cyprien de Mer 1, termina ces jeux. Il compara longuement Alphonse à Annibal et René à son vainqueur, et prédit que le bon droit, la vertu et la constance triompheraient enfin de la fortune.

L'arrivée à Naples de Philippe Visconti et du célèbre François Sforce, son gendre, semblèrent confirmer ces espérances. Le fidèle ami du roi de Sicile, le doge Thomas Frégoze avait réussi à détacher ces deux princes de l'alliance d'Alphonse. Ils s'étaient embarqués à Gênes sur une galère de la république, et venaient promettre à René une amitié sincère, de l'argent et des armes.

Le doge, de son côté, hâtait l'armement d'une flotte nombreuse. Il écrivait au roi pour soutenir son courage, et il nous reste de lui une admirable lettre, qui nous montre combien le langage du cœur s'élève au-dessus d'une érudition diffuse, et à quel point, malgré le mauvais goût d'une époque, les sentiments élevés de l'âme se traduisent en paroles éloquentes. Nous citerons presque en entier ces nobles

<sup>1</sup> Anno Domini 1441, die ultimo decembris, facti fuerunt ludi, coram screnissimo rege Renato, in civitate Neapolis, in Castro Novo ipsius civitatis. Inter quos ludos fuit celebratum spectaculum representans Scipionem Africanum, Alexandrem et Annibalem coram Minoë, disceptantes presidentiæ, ctc., etc.

(Extrait d'un manuscrit du XVe siècle intitulé: Marci Tullii Ciceronis de Officiis et Paradoxis, découvert à la bibliothèque de Saint-Dié, par le savant M. Gravier. Il avait appartenu probablement au docteur Jean Manget, précepteur du duc de Calabre.

Après avoir demandé pardon au roi de Sicile de mettre sur la scène des exemples aussi augustes, l'orateur ajoute que les leçons qu'il veut tirer de ce dialogue le garantissent de tout reproche. Il remarque que la fortune, souvent jalouse des grands hommes, semble prendre plaisir à les persécuter, et à élever au-dessus d'eux le vice, la médiocrité et le crime. L'intelligence du peuple se trouble à la vue de cette aveugle injustice. Mais le sage ne fait entendre ni plainte ni regret. Il aime à lutter en homme contre la violence de l'adversité, et les tempêtes qu'elle soulève n'ébranlent point son courage.

versité, et les tempêtes qu'elle soulève n'ébranlent point son courage.

- Sérénissime roi, vous en donnez dans cette guerre un éclatant exemple, mais bientôt avec le secours de

- Dieu, l'issue en sera telle, qu'elle répondra à votre justice et à la cruauté de votre ennemi. Ces événements

- ressemblent, en tout point, à ceux qui curent lieu dans la lutte de Rome et de Carthage. Annibal commença

- la guerre par la prise de Sagonte, qu'il remplit de sang et de deuil ; ainsi votre ennemi, sire, a commencé - son règne en étendant le meurtre sur Valence, reste infortuné des Sagontins. Annibal combattait contre
- r l'empire romain; ainsi votre ennemi s'élève contre l'église romaine. Scipion désendait la république, et vous, vous désendez le saint siège. Comme Annibal, Alphonse est vieux, rusé, sourbe et déloyal. Comme
- Scipion, vous êtes jeune, prudent, juste, ami de la vérité. Comme Annibal, il a séduit les Campaniens,
- comme Scipion vous exercez un pouvoir légitime sur les Napolitains. Les succès le remplissent d'orgueil comme ils enslèrent Annibal, et dans l'adversité vous reproduisez le courage et la patience de Scipion;
- comme ils enflèrent Annibal, et dans l'adversité vous reproduisez le courage et la patience de Sci
   enfin comme Annibal, il sera chassé et vaincu, et vainqueur vous régnerez couvert de gloire.
- C'est donc avec raison que ce spectacle à été célébré aujourd'hui sous les yeux de Votre Majesté. C'est la même guerre dans le même pays, les mêmes actions et les mêmes chefs qu'autrefois, tellement que l'on se
- croirait transporté dans ces temps reculés. Comprenez donc, grand roi, ce que signifient ces jeux. Ce qui
- arrive à l'homme par le moyen des sens, fait plus d'esset sur lui que ce qui se présente sans leur secours.
- Aussi nos ancêtres ont-ils voulu que des images sussent placées dans nos temples, afin que leur vue en-
- flammåt pour ainsi dire l'homme d'une noble émulation. Ce n'est pas que je prétende que ces jeux aient été

pages, qui nous font connaître la position de René, l'attachement et la haute estime que son caractère avait inspiré à l'un de ses plus illustres contemporains.

« Si les hommes, dit Thomas Frégoze <sup>1</sup>, prenaient la justice pour règle de leurs » actions, la population entière du royaume serait soumise à votre empire. Mais » comme on est toujours aveuglé sur ses propres intérêts, comme on se laisse » trop souvent emporter par ses passions, on préfère quelquesois le joug d'un » usurpateur à l'autorité légitime du souverain.

» Nulle part, sire, vous n'avez éprouvé de vos sujets ni un soulèvement général, » ni une soumission entière. Dans le feu des discordes civiles, il se trouve des » méchants, qui osent s'élever contre vous; mais ce qui doit vous consoler, c'est » qu'aveuglés par la prévention, ils croient combattre un tyran dans celui qu'ils » vénéreraient comme un père, s'ils le connaissaient.

» Voyez au contraire avec quelle joie, quel empressement vous avez été accueilli

célébrés pour laisser le moindre doute sur votre courage. On sait qu'il n'a pas besoin d'un suffrage étranger; que vous tirez tout de vous-même, ne regardant comme insupportable rien de ce qui peut arriver à un homme; mais c'est pour récréer et exciter votre esprit dans ces pénibles circonstances; car ces amusements sont de nature à vous faircoublier les maux passés, et à vous donner la résignation nécessaire, pour ceux qui vous menacent. Les mêmes institutions, au rapport de Valère Maxime, n'existaient-elles pas chez les Romains? Dans leurs festins ils ordonnaient qu'on chantât au son des instruments les exploits de leurs prédécesseurs, afin que les jeunes gens, connaissant la splendeur de la vertu, fussent remplis pour elle d'admiration, et tellement épris de sa beauté, qu'ils la préférassent à toutes choses. Tel est aussi le véritable esprit de ces jeux.

Ainsi, grand roi, ranimez votre courage, et continuez à regarder la vertu comme le premier de tous les
 biens. Vous y êtes engagé par l'exemple de ces trois grands hommes, dont l'existence est perpétuée par le
 souvenir de leurs actions, par l'exemple surtout de Scipion dont vous êtes le modèle sur la terre. La
 raison vous y engage; la justice vous en fait un devoir. Ranimez votre courage, conduisez-vous en homme,
 comme vous l'avez toujours fait. Montrez maintenant cette grandeur d'âme, ce courage dont vous êtes doué.
 Cette conduite doit être celle de tous les rois, mais surtout la vôtre, sire, qui avez juré d'imiter des ancêteres, qui aimèrent mieux tout souss'rir, la mort même, plutôt que de souiller leur nom de la moindre tache.
 Soyez assuré, grand roi, qu'en agissant de la sorte, vous chasserez bientôt votre ennemi, et qu'alors vous régnerez en paix sur vos états; que tant que Dieu vous permettra d'habiter ce monde, vous y serez un signand nombre de belles actions, que votre nom deviendra célèbre dans tout l'univers, et qu'ensin après avoir parcouru la carrière de la vie, votre esprit regagnant sa demeure, et placé, non au pied du tribunal de Minos, mais parmi les élus et bienheureux, y jouira d'une gloire éternelle. Vale.

Nous devois à M. le marquis de Villeneuve la communication de ce curieux document, qui n'est inséré que par extrait dans l'histoire du roi René. L'étude de l'antiquité avait rendu populaires les héros de Tite-Live et de Quinte-Curce. Leurs noms cités sans cesse en Italie, dans les écrits de cette époque, étaient offerts à l'admiration des rois, et souvent mêlés par une étrange confusion à ceux des plus illustres chevaliers. Le discours de Cyprien de Mer peut être regardé comme un modèle de l'éloquence académique du XVe siècle.

1 Histoire de Provence, traduction de Papon.

» par les hommes les plus vertueux! ils se disputent à l'envi à qui vous élèvera » sur le trône. Il n'est rien qu'ils ne bravent pour l'amour de vous. Ravages, in» cendies, siéges, blessures, famine, tout, la mort même.

» Quand on pense à vos efforts généreux, je trouve que le motif le plus propre » à soutenir ce courage, dont vous avez donné tant de preuves dans la bonne et la » mauvaise fortune, est le zèle avec lequel, malgré votre éloignement, vos fidèles » sujets ont maintenu Naples et plusieurs autres villes du royaume sous votre » obéissance. Je les félicite de ce qu'ils vont recevoir de vous des traitements proportionnés à leur conduite, et dignes d'un aussi noble prince. L'amour de la » gloire, ce sentiment si naturel aux grandes âmes, vous y invite. Sur le trône où » vous êtes élevé, vous foulez aux pieds les amusements frivoles et les plaisirs de » votre âge. La gloire est la seule passion qui fasse battre votre cœur. Mais vous » le savez, elle ne s'acquiert que par une fermeté inébranlable dans les périls » et les grandes entreprises.

» La fortune vous a donné des richesses, un grand pouvoir, des états considé-» rables. Elle vous a mis l'égal par la naissance de tout ce qu'il y a de plus élevé » sur la terre, et si nous voulons calculer les avantages dont elle vous a comblé, » nous verrons qu'il reste peu de chose à ajouter à l'éclat qui vous environne, et » que c'est seulement de vous-même que vous devez tirer un nouveau lustre.

» Ainsi ne vous affligez point, si elle change de face; regardez ses rigueurs comme » des occasions préparées par elle de faire briller votre vertu. C'est à travers les » obstacles et les hasards qu'Hercule, Annibal, Fabius et plusieurs de vos ancê- » tres ont acquis leur immortalité. Si jamais vous avez comme eux des revers à » souffrir, des périls à braver, bénissez votre sort; estimez-vous heureux d'avoir » avec une naissance illustre, un grand pouvoir, de vastes états, une occasion nou- » velle d'ajouter à ces avantages l'éclat de la vertu.

» Tant que vous combattrez pour la justice, vous pouvez compter sur l'assis-» tance de celui qui se fait appeler le Dieu des combats, sur la constance et la » fidélité de vos sujets, sur mon zèle et sur celui de la république, dont le gou-» vernement m'est confié. »

Les troubles, que le choix de l'amiral de la flotte firent éclater, ne permirent pas à Frégoze de remplir toutes ses promesses. Ses secours se bornèrent à l'envoi de huit cents arbalètriers génois, commandés par un célèbre capitaine, nommé Aarano Cibo. René qui avait eu l'occasion de connaître son dévouement, le nomma viceroi de Naples. Il l'appelait familièrement son grand ami et son compère.

Cibo, né à Rhodes d'une famille patricienne, avait fait ses premières armes sous les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Il s'était signalé en Italie dans toutes les guerres de son temps, et avait embrassé avec ardeur la cause de René. Comme il était aussi beau que vaillant, le bon roi, qui se plaisait aux devises, lui avait donné un bouclier sur lequel était représenté un paon avec cette légende : beauté qui passe tout. Cibo s'en était armé au tournoi d'Othon Carraccioli, aux grands applaudissements des dames; mais dans les combats il n'avait d'autre cri de guerre que le mot : libertas.

La lutte inégale, que le roi de Sicile soutenait depuis cinq années avec une héroïque constance, approchait de son terme. Renfermé à Naples, il ne pouvait plus tenir la campagne contre son redoutable rival. La fidélité des seigneurs, les plus dévoués à son parti, était devenue chancelante, et l'infâme trahison de Caldora avait dispersé sa dernière armée. Décidé à partager le sort de sa capitale, il ne voulut pas exposer ses enfants et la reine Isabelle au danger de tomber entre les mains du roi d'Aragon. Un capitaine génois promit sur sa tête de les conduire en sûreté sur les côtes de Provence. René fit à sa famille de touchants adieux, et laissa libres de s'éloigner tous ceux que tant de périls détachaient de sa cause. L'amour des Napolitains combla les vides d'une garnison affaiblie. Toute la jeunesse prit les armes. Exercée chaque jour par René, et depuis longtemps accoutumée aux bruits de guerre, elle résolut de s'ensevelir avec son roi sous les ruines de Naples.

Le dévouement du peuple ne faillit jamais dans la mauvaise fortune aux princes armés pour sa défense. Vainement les courtisans les abandonnent, ou les trahissent; quand la calomnie n'a point soulevé les mauvaises passions de la foule, ni obscurci son intelligence, des populations entières se lèvent pour vaincre ou pour mourir. Il est donné à chaque siècle de renouveler ces immortels sacrifices. L'Espagne succède à la Vendée; Zumala-Carregui à Cathelineau et à Larochejaquelein.

Cependant Alphonse resserrait de plus en plus le blocus de Naples. Maître d'Averse et d'Acerra, il s'était emparé de Pouzzoles et de la Torre del Greco. La trahison lui avait livré l'île de Caprée, et tandis que son armée, campée sous les murs de la capitale, commençait le siége de cette grande cité, sa flotte sillonnait la rade, et capturait les bâtiments légers qui tentaient de pénétrer dans le port.

Bientôt toutes les horreurs de la famine se joignirent aux fatigues et aux périls d'un long siége. La faim, plus encore que l'épée, moissonna les malheureux

## LXIII

habitants; les dernières ressources s'épuisèrent, et René, qui partageait le pain de ses soldats, fut réduit à refuser les pauvres, qui lui demandaient la nourriture de la journée. Vainement du haut des tours de Castel Nuovo, il cherchait chaque jour à découvrir les galères génoises. Le pavillon aragonais brillait seul à l'horizon. Rangés en lignes circulaires, les vaisseaux d'Alphonse, comme autant de citadelles flottantes, croisaient leurs feux sur les quais de Naples. Les anses voisines ne recélaient plus de barques de pêcheurs, et aucun d'eux n'eût été assez hardi pour s'aventurer sur la baie.

Un jour que le bon roi venait de visiter les postes des remparts, et de donner à ses soldats des espérances qu'il ne partageait plus, une pauvre veuve arrêta son cheval, et demanda avec menace du pain pour ses enfants. René, les larmes aux yeux, s'éloigna sans lui répondre. Alors le désespoir s'empara de cette femme. Elle se rendit à la maison d'un fontainier, nommé Annello, connu pour son attachement au parti aragonais, et lui montra une entrée secrète, qui autrefois conduisait à Naples les eaux de la montagne par un aqueduc abandonné. C'était cette issue souterraine que, neuf siècles auparavant, Bélisaire avait suivie, lorsqu'il avait arraché Parthénope des mains des barbares.

Le fontainier, plein de joie, courut en prévenir Alphonse, et s'offrit lui-même pour guide. Le roi fit appeler deux bannis napolitains, Diomède Caraffa et Mathieu Gennaro. Il les chargea de choisir parmi les plus intrépides compagnons deux cent cinquante fantassins, et de tenter avec eux l'aventure (2 juin 1442).

Ils descendent, la nuit suivante, dans l'obscur souterrain, à un mille de la ville assiégée. Annello, une torche à la main, est à leur tête. Ils suivent en silence les sinuosités de l'aqueduc, et montent par une citerne sans eau dans la maison d'un tailleur, près de la porte Sainte-Sophie.

Une femme veillait avec une jeune fille en attendant le retour de son mari. Glacées d'effroi à la vue de cette multitude d'hommes armés, elles se laissent enfermer à moitié évanouies. Mais le tailleur, qui rentrait tranquillement à sa maison, échappe aux Aragonais, en jetant des cris d'alarme.

René avait été un des premiers à se réveiller à ce tumulte. Un instant lui avait suffi pour revêtir son armure et s'élancer à cheval vers la porte Sainte-Sophie. Il en trouva la garde luttant courageusement contre les soldats d'Alphonse, qui s'étaient emparés d'une tour voisine. Il les attaqua sur-le-champ, l'épée et la hache à la main, et les chassa de la tour dans le plus grand désordre.

### LXIV

Cependant Naples était livrée à la confusion et à l'épouvante. Des bruits sinistres circulaient dans tous les quartiers. On répandait qu'Alphonse était déjà maître d'une partie de la ville, et les cris : Aragon! Aragon! retentissaient dans l'ombre. Saisis d'une terreur panique, trois cents Génois abandonnent précipitamment la porte Saint-Janvier, et courent se réfugier dans Castel Nuovo. Cette fuite sans combat décida du sort de Naples.

Averti par les signaux de ses partisans, Alphonse fait attaquer la porte abandonnée. Comme elle ne cédait par assez vite aux efforts de ses soldats, un traître, nommé Marino Spizzinaso, jette des cordes aux Aragonais. Le vaillant don Pedro de Cardonna monte le premier sur les remparts; il y plante sa bannière, ouvre la porte à ses soldats et pénétre dans la ville.

Le roi de Sicile poursuivait les derniers débris de la troupe d'Annello, lorsqu'il apprit cette trahison. Sans hésiter un instant, il revient sur ses pas, et vole à la porte Saint-Janvier occupée par Cardonna. Un combat sanglant s'engage entre les Aragonais et l'escorte du prince. René les charge avec fureur, dit un vieil historien : « Tenant sa bonne épée au poing et d'une hardiesse merveilleuse, qui ne cognoissoit nulle sorte de danger, sur eulx si vigoureusement se rua, et tant en occist, qu'on le suyvoit à la trace. » Le sang inondait ses armes, et il criait d'une voix tonnante : « Anjou et Sicile! A moi chevaliers! »

L'ennemi, [frappé d'admiration et de frayeur, recule jusqu'à la porte. René, toujours au premier rang, sent redoubler son courage; l'espérance de la victoire lui donne de nouvelles forces; il allait peut-être refouler Cardonna dans son camp, lorsque de violentes clameurs lui annoncent l'approche d'Alphonse. Retournant alors la tête, il voit les Aragonais se précipiter derrière lui comme un torrent. Ils étaient entrés sans coup férir dans la ville, et cernaient de tous côtés l'intrépide monarque.

René, dans cette extrémité, ne songea point à se rendre. Préférant une mort glorieuse à la captivité de Bulgnéville, il fait bondir son cheval au milieu des rangs ennemis. Un soldat catalan, nommé Spegio, se suspend aux rênes pour l'arrêter. Le roi lui abat le poignet d'un coup d'épée <sup>1</sup>. Il traverse au galop la place du Marché et se jette dans Castel Nuovo avec un petit nombre des siens.

Tout combat avait cessé, et l'ambition d'Alphonse était satisfaite. Mais le haineux

Amputavit manum illi ex brachio gladio vehementer vibrato.

monarque avait à se venger de cette résistance de cinq années et de l'attachement des Napolitains à la maison d'Anjou. Pendant trois jours la ville fut livrée comme une proie à une soldatesque effrénée. Les horreurs du pillage se joignirent aux horreurs de la famine. Puis, quand le sang ne coula plus, des tapis de soie, des fleurs et des guirlandes couvrirent toutes ces ruines, et Alphonse, traîné en vainqueur sur un char attelé de magnifiques chevaux blancs, entra dans Naples au milieu d'une population silencieuse et consternée.

La présence de René manquait à ce triomphe. Il s'était fait jour l'épée à la main au milieu des Aragonais, ivres de meurtres et d'orgies, et s'était réfugié sur une galère génoise, qui avait forcé l'entrée du port. Debout sur la poupe du navire, il attacha longtemps ses regards sur cette belle et grande cité, qu'il laissait si malheureuse. A la vue de ses tours et de ses clochers disparaissant à l'horizon, on dit que sa force d'âme l'abandonna tout-à-coup; des larmes baignèrent son visage, et on l'entendit répéter ces touchantes paroles : « Adieu Naples, objet de tous mes » contentements et désirs, adieu le plus digne objet de mes affections, adieu Naples, » adieu tout 4. »

La soumission du royaume suivit la prise de la capitale; le gouverneur de Castel Nuovo remit les clefs de cette forteresse immédiatement après le départ de René, et le brave Cossa lui-même rendit le château de Capuana, sur l'ordre de son roi. Il s'y était enfermé avec sa femme, ses enfants et quelques soldats fidèles; ses vivres et ses munitions de guerre étaient épuisés; mais le loyal chevalier avait engagé sa foi d'être le dernier à élever la bannière d'Anjou sur les remparts d'une ville napolitaine, et la garnison entière partageait l'enthousiasme de son chef. Chaque jour le feu de l'ennemi et la faim éclaircissaient ses rangs, lorsqu'un e lettre de René détermina enfin l'intrépide gouverneur à accepter une capitulation honorable. Il abandonna sans regret son beau ciel de Naples, ses terres et ses châteaux de Campanie, pour s'attacher à la fortune d'un prince malheureux. Othon Carraccioli et plusieurs autres grands seigneurs napolitains suivirent cet exemple. La reconnaissance du bon roi égala le dévouement de ses fidèles chevaliers <sup>2</sup>.

Après une traversée de quelques jours, René débarqua sur les côtes de Toscane.

TOME I. ij

<sup>&#</sup>x27; César Nostradamus, Mathieu Turpin.

<sup>\*</sup> Jean d'Arlatan, Georges de Lamagna, Cabanis, Charles de Castillon, Vitalis, Alagonia et trois frères de l'illustre nom de du Bellay eurent la plus grande part de ces royales récompenses.

Il s'arrêta à Florence, où le pape Eugène IV le reçut avec les honneurs dus à son infortune et à son héroïque courage. L'empereur Jean Paléologue et le patriarche de Constantinople étaient alors dans cette ville. Ils avaient traversé les mers, pour implorer auprès des pères du concile les secours de la chrétienté, et mettre un terme au schisme d'Orient, lorsque celui d'Occident cessait de désoler l'Église. Mais, l'esprit des guerres saintes n'animait plus en Europe que les successeurs d'Urbain II. Vainement les pieux pontifes élevaient leur voix vénérée, et montraient les fils de Mahomet sortant de leurs déserts, près de conduire leurs chevaux s'abreuver dans les piscines de la basilique de Constantin. Plus d'un siècle devait s'écouler encore, avant que les échos de Lépante répétassent les chants de triomphe des soldats de la croix.

Le roi de Sicile, en quittant Florence, avait dit au pape qu'il ne voulait plus être le jouet de l'inconstance et de la trahison des capitaines italiens. Il refusa à Gênes les offres de Frégoze, qui armait de nouveau des soldats et des galères. Ne voulant plus exposer ses peuples à de sanglants sacrifices, il remercia son généreux allié et débarqua à Marseille dans les premiers jours de novembre 1442.

La joie et l'attachement des Provençaux éclatèrent à la vue de leur prince. Il revenait au milieu d'eux comme un pauvre chevalier, sans avoir et sans armée, entouré seulement de quelques fidèles courtisans du malheur. Mais son nom avait grandi dans l'infortune, comme d'autres dans la gloire. Le peuple racontait mille traits de bonté, de loyauté et de vaillance; et dans cette lutte inégale, mêlée de trahisons et de revers, rien ne pesait sur ce noble cœur.

René passa une année entière en Provence, occupé de l'administration de son comté, et de le préserver des attaques des flottes catalanes 4. Les soixante mille florins que lui avaient votés les États, avaient été employés à mettre en défense les côtes les plus exposées, ou distribués, comme une juste récompense, entre les chevaliers qui avaient tout quitté pour le suivre; il leur donna, en outre, une part de ses revenus des duchés de Bar et de Lorraine, et de beaux manoirs dans le comté de Provence. L'ingratitude et l'avarice ne furent jamais les défauts de René. Économe des deniers du pauvre peuple et prodigue des siens, il se contentait des sommes librement votées par les Etats, et quand l'argent lui manquait, il préférait

<sup>&#</sup>x27;Un manuscrit de l'abbaye de Lérins nous apprend que ce prince recommandait aux moines • d'exercer très exacte garde, de jour comme de nuit, de munir la grande tour d'armes, de harnois et de provisions, afin de ne laisser pénétrer qu'un seul étranger à la fois, même à la suite de l'abbé. •

# LXVII

aliéner ses domaines que de charger ses sujets d'impositions nouvelles, ou de laisser en oubli le dévouement de ses serviteurs <sup>1</sup>.

Tandis que le roi de Sicile prolongeait avec Isabelle son séjour en Provence, et ne s'y faisait connaître que par des bienfaits, la mort lui enlevait à la fois son second fils Louis d'Anjou et la reine Yolande <sup>2</sup>. Le jeune prince suivait son illustre aïeule au tombeau, au moment même où il venait de rétablir la tranquillité dans la Lorraine et le Barrois, et de conclure une paix glorieuse, après avoir vaincu le comte de Vaudemont, pris d'assaut Commercy, et châtié la félonie de son turbulent damoisel. Nommé à Naples trois ans auparavant lieutenant général des deux duchés, il les avait trouvés en proie à tous les désordres de la guerre civile et étrangère. La présence du noble enfant avait suffi pour calmer les discordes, rallier contre l'ennemi commun la chevalerie de ces provinces, et plus fait pour la victoire que l'expérience et la sagesse des membres du conseil de régence <sup>3</sup>.

Cette mort prématurée accabla René de douleur. Quittant immédiatement la Provence, qu'il laissait dans une paix profonde, il envoya en Lorraine Louis de Beauvau avec de pleins pouvoirs, et se dirigea sur l'Anjou, qui pleurait encore la bonne reine Yolande (mars 1444). La présence de Charles VII retint René à Tours.

Guillaume de la Pôle, sire de Suffolk, venait d'arriver dans cette ville, pour traiter de la paix entre la France et l'Angleterre. Epuisés par ces guerres sanglantes, les deux peuples éprouvaient un égal besoin de repos. Mais des obstacles presque invincibles s'opposaient à la conclusion d'un traité durable. Les justes exigences de Charles avaient grandi avec la victoire, et le souvenir d'anciens triomphes ne permettait pas à l'orgueil anglais d'avouer ses récentes et nombreuses blessures.

Le roi de Sicile montra dans ces négociations une habileté et une expérience

<sup>&#</sup>x27; M. de Villeneuve remarque que René avait alors tellement engagé ses domaines, que les revenus du duché de Bar étaient réduits de vingt mille florins à trois mille, et ceux de Lorraine de cinquante mille à cinq mille.

Quelquefois les habitants des villes qui relevaient immédiatement de la couronne, s'opposaient à toute alienation de domaines. Il nous reste des lettres-patentes, datées de Capoue, le 2 avril 1442, où le roi de Sicile promet aux habitants de Baux, et ce, sur leur demande, et eu égard à leur fidélité, de ne jamais aliéner cette baronnie pour quelque cause que ce soit, en totalité ou en partie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le 14 décembre de l'an 1443, trespassa au chastel de Saulmur madame Yolande, fille du roy d'Aragon, et depuis mère du Roy René. (Heures manuscrites de René.)

<sup>3</sup> Dom Calmet. — (Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine.)

# LXVIII

consommées. Secondé par les ducs d'Orléans et de Vendôme, Pierre de Brézé et Bertrand de Beauvau, il obtint la restitution du comté du Maine, et conclut une trève de vingt mois, qui ne coûta pas à la France le sacrifice d'une seule de ses conquêtes. Le mariage d'Henri VI et de Marguerite d'Anjou fut le sceau de ce traité. Le jeune roi ne demandait en dot que la cession des droits de son beaupère sur les Baléares <sup>1</sup>.

Une insolente agression des bourgeois de Metz appela René en Lorraine. Isabelle, qui l'avait précédé dans ce duché, s'était rendue en pèlerinage à Pont-à-Mousson, pour y gagner des indulgences récemment accordées par le souverain pontife, et y prier en même temps sur la tombe de son fils. Embusqués sur la route, les Messins fondirent sur l'escorte qui accompagnait ses bagages; ils s'emparèrent de ses pierreries, de sa vaisselle d'argent et même de ses robes de soie et de brocart d'or fourrées de menu vair; puis, sous prétexte d'une ancienne créance due par les ducs de Lorraine, et de la secrète protection accordée par la reine à Thierry des Armoises, gentilhomme de sa maison, qui avait eu avec la ville de sanglants démêlés, ils refusèrent de réparer leur outrage 2.

Toute la chevalerie de France s'émut en apprenant l'insulte faite à une femme et à une reine. Charles VII, qui venait de pacifier le Dauphiné, rejoignit en Lorraine son frère de Sicile. Il lui conduisait ses vieilles bandes victorieuses, que la paix laissait oisives. Le connétable de Richemont, Bertrand de la Tour-d'Auvergne, Brézé et Xaintrailles marchaient à leur tête.

Un siége de six mois, soutenu avec une opiniâtreté digne d'une meilleure cause, réduisit la ville de Metz à la dernière extrémité. Les sept de la guerre 3 avaient

L'an quatre cents quarante-quatre,
Les roys de France et d'Angleterre,
Affin de toute noize abattre,
Firent abstinence de guerre.
Et alors le roy de Secille,
Affin tousjours de la paix querre,
Fiança et donna sa fille
Au feu roy Henry d'Angleterre.

<sup>2</sup> « Quant la royne les nouvelles en eut ouye, moult fut couroucie et moult esbahie, manda le conseil, et leur dict: « Que vous semble de ceulx de Metz que mes bahus et garde robbe à Metz en ont menez. Je m'en » veux aller en Anjou vers le roy, mon marit, luy racompter l'outrage que ceulx de Metz m'ont faict. Je » suis bien asseurée, quand le roy Charles le sçaura, il n'en sera pas contant. »

(Chronique de Lorraine.)

3 Magistrats choisis parmi les échevins, chargés de veiller à l'honneur et à la défense de la cité.

## LXIX

brûlé les faubourgs pour prolonger la lutte. Aucun sacrifice n'avait coûté à ces intrépides communiers, qui ne demandèrent la paix qu'après avoir été décimés par le fer et la faim (février 1445). Forcés alors de subir la loi du vainqueur, ils ne crurent point acheter trop cher la conservation de leurs franchises, en renonçant à toute créance sur le duché de Lorraine, et en offrant aux deux rois une riche vaisselle de vermeil et cent quatre-vingt mille écus d'or pour les frais de la guerre <sup>1</sup>.

La paix venait d'être signée à Nancy, lorsque le comte de Suffolk, de retour sur le continent, arriva dans cette ville pour épouser Marguerite au nom d'Henri VI. Ravissante d'esprit, de beauté et de grâces, cette jeune princesse n'avait point encore révélé les qualités héroïques de son âme. Mais un seul de ses sourires suffisait déjà pour charmer tout ce qui approchait d'elle, et il était facile de prévoir qu'elle dominerait à son gré le caractère doux et faible de son époux <sup>2</sup>.

Louis d'Haraucourt, évêque de Toul, bénit cette union en apparence si heureuse, le jour même où Yolande d'Anjou épousait son cousin Ferry de Vaudemont <sup>3</sup>. A la vue des deux sœurs qui apportaient la paix, comme les colombes de l'arche, les transports de la foule se mêlèrent aux joies royales, et, au milieu des fêtes splendides qui célébraient ces alliances, René et Isabelle purent se livrer sans trouble à un bonheur depuis longtemps inconnu.

Ils tinrent pendant huit jours à Nancy de « grants et somptueux états, où furent festoyés » Charles VII, Marie d'Anjou et le dauphin, les ducs d'Orléans, de Calabre, d'Alençon et de Bretagne, les comtes de Foix et du Maine, les plus illustres prélats et les plus brillants seigneurs du royaume. Des lices furent dressées sur la

Aux Messains cousta moult d'argent ,
 Et à tout aultre manière de gent ;
 Ainsi qu'ung loup prend ung oyson ,
 Et l'estraingle à peu d'occoison.

(Chronique de Metz. Dom Calmet.)

<sup>2</sup> Le sire de Charnières, secrétaire de René, fut chargé par le prince de rédiger le contrat de mariage de Marguerite et de Henri VI. Il descendait d'une famille d'ancienne chevalerie, qui existe encore en Aujou.

<sup>3</sup> César Nostradamus, sur la foi d'une note en langue provençale, inscrite à la marge d'un manuscrit trouvé chez Louis de Grasse, seigneur du Mas, prétend que Ferry de Vaudemont enleva lui-même Yolande, et força ainsi le roi de Sicile de consentir à un mariage arrêté depuis tant d'années. La confiance et l'attachement, que René ne cessa de montrer à son gendre, démentent cette supposition romanesque, qui n'est appuyée sur aucun e preuve historique.

## LXX

grande place de Nancy. Le roi de France y joûta contre le roi de Sicile <sup>4</sup>. Toutes les châtelaines avaient abandonné leurs vieux manoirs, et si l'on en croit les chroniques, plus d'un chevalier, ébloui par l'éclat de leurs charmes, engagea sans retour son cœur et sa liberté.

Les adieux de Marguerite d'Anjou furent pleins de deuil et de douleurs,

Iceulx Angloys lors vindrent querre
 La fille du roy de Secille ,
 Pour estre royne d'Angleterre ,
 Et fist l'en (et l'on en fit) grant feste en la ville.

Des seigneurs de France avoitmont (grand nombre), Le roy de Secille, du Mayne, Contes de Foestz, Pol, Richemont, Et puis monseigneur de Lorraine.

Barons, chevaliers, escuiers, Seigneurs, dames et damoiselles, Tabourins, clarons, menestriers, Pour faire grant chière à merveilles.

La feste si dura huit jours, Tant en danses, déduitz, esbas Que aultres gracieulx séjours, Et tant que chascun estoit las.

Les roynes de France, Secille, La fiancée et la daulphine, Et d'autres dames belle bille, Si en firent devoir condigue.

Durant la feste eut jouxtes belles; Et y jousta le fen bon roy, Armé gentement à merveilles En très bel et plaisant arroy.

Aussi fit le roy de Secille , Messeigneurs les contes du Mayne , De Foestz , de sainct Pol bien abille (habile), Avecques monseigneur de Lorraine.

Les ungz et aultres si joustèrent En signe de joye et lyesse, Et très vaillamment s'acquittèrent En tout honneur, loz et noblesse.

( Martial d'Auvergne ).

Un manuscrit contemporain, de la collection de M. Noël, notaire à Nancy, cité dans les pièces justificatives de l'Histoire de René d'Anjou, désigne ainsi les combattants:

# LXXI

comme si de secrets pressentiments eussent dévoilé l'avenir. Charles, qui l'aimait tendrement, voulut l'accompagner à plusieurs lieues de Nancy. René et Isabelle la conduisirent jusqu'à Bar, et la bénirent de nouveau en versant une grande abondance de larmes; mais quand il fallut la remettre entre les mains du comte de Suffolk, et pour toujours se séparer d'elle, tout courage les abandonna <sup>1</sup>, et leurs dernières paroles furent étouffées par des sanglots.

#### · Ceulx de dedans:

• M. de Calàbre, de St-Pol, le sénéchal d'Anjou seigneur de Beauvau, le seigneur de Mison, Jehan Cossa, Thierry de Lénoncourt, Jean Crespin, Philippe de Lénoncourt, le jeune Charny de Charnois, Jean de Nancy. •

#### · Les forains à couverte :

- Le roy de Cecile, le comte de Vualdange, le seigneur de Fénestrange, le sire de Bassompière, le seigneur de Flavigny, messire Wary de Fléville, le seigneur Jacques de Haraucourt, Jacquot Rouart, Geoffroy de St-Bélin, Jehan de Toulon, François de Chambley, Louis de Wisse, Godefroi de Namur, Philibert de la Jaille, Claude de Neufchastel. (L'hostel du roy super abondant).
- Chascun des dicts devoit faire huit coups de jouste, et le mieulx joustant aveoir ung diamant au dessus de mille escus, chanssrain à pincer l'escu et le tymbre armoyé de ses armes.

Et quiconque vuidera la selle, il en est quitte pour dire aux dames : « Je n'en peulx mais. »

- M. de la Tour, ajoute un autre manuscrit, vint sur les rangs après M. de Lohéac, et devant Prégent de Coëtivi et Poton de Xaintrailles. Et y vint monté sur ung bel et puissant coursier, et une housseure de beau drap d'or, chargée de petites campannettes d'or, et une manteline de même; et avoit dix gentilshommes atournadés de satin blanc. •
- « Il sist douze courses, sçavoir : trois contre M. de St-Pol, six contre messire de Lalain, et trois contre messire de Brézé, et rompit six lances. »

Ferry de Lorraine, Gilles de Mailly et Gaston V, comte de Foix, Fouquet d'Agoult et Pierre d'Aubusson, se signalèrent aussi dans ce tournoi. Ce dernier y fist vœu de consacrer sa vie à combattre les infidèles. Soixante années de combats et de gloire et l'héroïque désense de Rhodes contre toutes les forces de Mahomet II montrent comment il sut tenir son serment.

Puis vint le conte de Suffort
 Prendre la royne d'Angleterre ,
 Pour l'amener, dont pleurs à fort
 Eust l'en veu (on l'eût vu) là tumber à terre.

Le feu roy si vint en ce lieu Prendre la fiancée sa niepce, Puis en larmoiant dict adieu, Et la baisa en grant destressse.

Son père et elle si pleurèrent Quant ce vint à l'embrassement, Et à peine ung seul mot parlèrent, Tant sentoit leur cueur grant tourment.

Lors les dames et damoiselles Là vinrent au partir baisier,

## LXXII

Ce douloureux départ avait mis fin aux joûtes, et inspiré des pensées plus graves. Les deux rois s'arrêtèrent à Toul, où ils abolirent la Féte des fous, souvenir honteux des saturnales du paganisme. René y publia aussi divers règlements, pour marquer les limites de la juridiction ecclésiastique, et réformer son ancienne ordonnance sur les blasphémateurs. L'amende exigée fut proportionnée à la naissance et à la qualité des coupables. Elle s'éleva de soixante sols à soixante livres, selon que le condamné sortait des rangs du peuple ou de la noblesse.

Après un court séjour en Lorraine, René se rendit à Châlons-sur-Marne, auprès de Charles VII. Ce monarque, à la veille d'entreprendre la grande réforme militaire, qui a créé la monarchie française, avait fait appel à l'expérience du roi de Sicile, et s'était entouré des princes de son sang, de ses principaux conseillers et capitaines, et des députés des bonnes villes du royaume.

Il y cut dans les plaines de Champagne une revue de tous les gens de guerre. Charles en licencia un grand nombre, et ne retint à sa solde que les plus disciplinés et les plus braves. L'infanterie fut formée d'un corps permanent de quatre mille archers, et la cavalerie de quinze compagnies de cent lances. Chaque lance, ou homme d'armes, avait sous ses ordres trois archers, un écuyer et un page. « Le roy, dit un historien contemporain, nomma des capitaines vaillants, sages et experts en fait de guerre, et non jeunes et grants seigneurs. »

Toutes les communes durent en outre élire chacune un habitant, « le plus advisé pour le service de l'arc. » Elles furent dans l'obligation de lui fournir un équipage, et de le solder en temps de guerre, à raison de quatre livres par mois 4.

Dont avoient douleurs si cruelles, Qu'on ne les scavoit apaisier.

A tant print congié et partit, Et la feste qu'on avoit faicte Lors en larmes se convertit; Las! quelle lyesse est parfaicte?

(Martial d'Auvergne.)

' La solde de chaque homme d'armes fut fixée à dix livres par mois, celle de l'écuyer à cinq, des archers à quatre et du page à soixante sols. Le marc d'argent valait alors six livres dix-huit sols. Une ordonnance précédente rendue à Angers, par Charles VII, pendant que le roi de Sicile était encore à Naples, avait déjà commencé cette réforme.

Depuis en la ville d'Angiers, Considérant en soy les termes De guerre, périlz et dangiers, Qui advenoient par les gens d'armes;

## LXXIII

Pendant la paix une exemption d'impôts lui fut accordée. Les francs archers, tenus à paraître tous les dimanches en habit de guerre, à réprimer le brigandage et à se réunir à certains jours pour tirer de l'arc, formèrent une milice toujours prête à marcher sous la bannière de la commune ou l'étendard royal. Ils remplacèrent ces levées irrégulières de vassaux turbulents et ces bandes d'aventuriers, fléau de la France depuis un siècle, plus redoutables aux paisibles habitants des campagnes et des cités qu'aux Anglais et aux Bourguignons. Des subsides assurèrent l'entretien de cette armée permanente. La France vit, dans l'établissement de ce nouvel impôt, le triomphe de l'ordre et de la royauté sur l'anarchie féodale. Peu soucieuse de libertés après tant de déchirements, elle ne craignait point la tyrannie de Charles, et elle eût voulu lui rendre en puissance ce qu'il lui donnait en gloire et en sécurité.

Nous ignorons quelle part le roi de Sicile et le duc de Calabre prirent à cette organisation de l'armée française. Les historiens nous apprennent seulement qu'ils assistèrent à tous les conseils, où ces grands projets furent adoptés. L'attachement de Charles pour René sembla s'accroître encore. Il parvint à conclure un traité définitif avec le duc de Bourgogne, obtint la remise entière de la rançon de Bulgnéville et le renvoi des garnisons qui occupaient les forteresses du pays d'Argonne (octobre 1445).

René au comble de ses vœux suivit le roi à Tours. Il donna à son fils le marquisat

Qu'ung homme d'armes si avoit Alors dix chevaulx de bagaige, Dont la pluspart riens ne servoit, Si non que d'aller au fourraige;

Que les varlez n'estoient qu'herpaille, Plus empeschans que soulageans, Tous adonnez à la mangeaille, Et à destruire povre gens.

Le dit feu roy fist ordonnance, Et fut avisé et conclus Qu'un homme d'armes, ou une lance, Auroit cinq chevaulx et non plus,

Ung coustiller et deux archiers Avec son gros varlet et paige, Qui seroient par moys soudaiers, Et mis hors tout aultre bagaige.

(Martial d'Auvergne. Daniel. Anquetil.)

TOME I.

••

### LXXIV

de Pont-à-Mousson et la lieutenance générale de la Lorraine, puis, renonçant aux conquêtes et aux expéditions lointaines, il se rendit en Anjou pour y reposer sa tête blanchie moins par le temps que par les malheurs.

La joie fut grande dans le duché, lorsqu'on apprit que le bon roi venait avec Isabelle habiter le vieux château, témoin de sa naissance. Les populations en habits de fête accoururent sur leur passage; mille cris d'amour saluèrent leur entrée à Angers, et la cité fidèle oublia en un jour les calamités de la guerre. Tranquille souverain de trois belles provinces, René ne régna plus que pour le bonheur de ses sujets. Il savait que la paix et la justice sont les premiers besoins des peuples qui ont souffert; il y ajouta les bienfaits d'une administration paternelle.

Ce prince, que quelques historiens, copiés par un romancier célèbre, nous représentent uniquement occupé de poétiques récits, de peinture, de processions, d'allégories mythologiques, de *mystères* et de fêtes, entretenait une immense correspondance dans toutes les parties de ses états, déléguait son pouvoir aux plus vertueux et aux plus sages, s'informait chaque jour des événements qui intéressaient ses peuples, et ne laissait jamais une infortune sans consolation, un service sans récompense. Le chevalier qui réclamait le prix du sang versé pour sa cause, la pauvre veuve ou le marchand implorant son appui, étaient également assurés d'obtenir justice. « La bonté est la première grandeur des rois »; et le bonheur dont jouirent sous son règne l'Anjou et la Provence répond victorieusement à ces mensongères accusations.

Diverses ordonnances, rendues peu de mois après l'arrivée de René, nous font connaître le cœur de cet excellent prince. L'hiver de 1446, froid et rigoureux, avait été suivi d'une sécheresse extraordinaire. Toutes les récoltes avaient manqué à la fois en Provence: les olives et les raisins séchaient sur leurs tiges brisées par le mistral, les sources s'étaient retirées des fontaines, et les habitants d'Aix allaient puiser jusque dans le lit de la Durance l'eau nécessaire aux besoins de la cité. Averti par son sénéchal, le preux Tanneguy Duchâtel, René lui écrivit d'exempter de tout impôt, pendant une année entière, les contrées les plus malheureuses.

Cette générosité royale n'était pas un obstacle aux mesures propres à rétablir l'ordre dans ses finances. Il versa, à la même époque, deux cent soixante mille livres pour dégager ses domaines, et publia des lettres patentes, où il déclare de nul effet et nuisibles à l'état les aliénations qui pourraient avoir lieu à l'avenir. Cette sage mesure, passée dans notre jurisprudence, eut une influence heureuse sur la suite de son règne.

## LXXV

La paix glorieuse, dont Charles VII dotait la France, avait rallumé l'amour des tournois. A défaut de combats à outrance contre d'insolents ennemis, il fallait aux compagnons de René et de Dunois des lices où briser des lances « sous les yeulx de celles qu'ils aymoient le mieulx. » Le bon roi ne pouvait rester étranger à ce mouvement chevaleresque. Lui-même il s'était plu dans ses instants de loisir ou de captivité à tracer les règles de ces fêtes, et il avait orné le précieux manuscrit de peintures de sa main 4. L'histoire et la poésie nous ont conservé la relation des trois tournois les plus célèbres de son règne.

- « Quatre gentilshommes angevins, dit Wulson de La Colombière, entreprirent de garder un pas d'armes entre Razilly et Chinon, sous condition qu'aucune dame ni damoiselle ne passeroit par le carrefour, où leur dit pas seroit dressé, qu'elle ne fût accompagnée de quelque vaillant chevalier ou escuyer, qui seroit tenu de rompre deux lances pour l'amour d'elle; que si elles prétendoient passer outre, toutes seules, elles estoient tenues de laisser quelques gaiges à ces gentilshommes, qui ne les rendroient point, qu'elles n'eussent amené un chevalier pour les racheter par la jouste.
- » Ils avoient fait planter une colonne, sur laquelle estoit représenté un dragon furieux, qui gardoit les escus armoiriés des quatre chevaliers, auxquels ceux qui vouloient combattre estoient tenus de toucher avec le bout de leurs lances. »

Dans le plus beau de la saison,
Entre Razilly et Chinon,
Devant la gueule du dragon
N'alloit dame ne damoiselle,
Sans noble homme et de renom,
Qui d'armes n'acquittast le nom;....
Que nulle joyeuse ou belle,
Ne passeroit sans son amy....
Sans rompre deux lances pour elle
Contre son courtois ennemy.

Ce ne fut point par sa magnificence, l'éclat et la richesse de son armure, que brilla René dans ce tournoi. Pleurant encore le départ de sa chère Marguerite, il descendit dans la lice couvert d'armes noires, avec un écu de sable semé de larmes d'argent, monté sur un cheval noir, caparaçonné de deuil, et toucha de sa lance de même couleur l'écu des Tenants.

' Second volume, page Ire.

### LXXVI

Et d'armes fist tant largement, Que le prix on lui envoya.

En faisant ses adieux aux chevaliers de l'Emprise du dragon, René leur donna rendez-vous, pour l'année suivante (1448), à sa bonne ville de Saumur, la gentille et bien assise. Les détails de ce tournoi, extraits par La Colombière d'une relation manuscrite, dédiée à Charles VII, prouvent qu'il effaça tous les autres en magnificence.

Les limites de cette biographie ne nous permettent que de donner en note 2 la

Le manuscrit original, enrichi de gracieuses miniatures, faisait partie de la bibliothèque du chancelier Séguier. Il est aujourd'hui égaré ou détruit. Un écusson d'azur, à trois fers de javelot, surmonté au lieu d'un cimier, d'une mître et d'une crosse, était peint sur la première page, et tenait lieu de signature. Je pense que l'on peut reconnaître le poète anonyme à ces armes de la maison de La Savette.

<sup>2</sup> Peu de temps après, le roi de Sicille entreprit des joustes, lesquelles il tint proche de Saulmur, au devant d'un chasteau de bois qu'il fit construire dans une belle plaine, lequel il fit peindre par dehors et par dedans, et le meubla de très riches tapisseries; et à l'imitation des anciens romans, le nomma le chasteau de la Joyeuse-Garde, où, durant l'espace de quarante jours, luy et la reine Isabelle, et madame Yolande sa fille, et quantité d'autres dames et damoiselles, et notamment la belle et jeune Jeanne de Laval, pour laquelle secrètement il fit et dressa cette emprise, avec un grand nombre de grands seigneurs, et particulièrement ceux qui devoient estre de la troupe des Tenans, demeurèrent en grande joye et magnifique feste, attendant tous ceux qui, pour acquérir de l'honneur, voulurent venir jouster contre le roy, chef de l'emprise, et contre ceux qu'il avoit choisis pour combattre à son costé.

La reine, les dames et les seigneurs, qui estoient venus pour voir ces nobles faits d'armes, furent festinez dans le chasteau, et puis placez dans des eschaffaux, parez très richement, vis-à-vis du lieu où les joustes se faisoient

La sortie du roy de son chasteau artificiel se fit dans cet ordre :

1º Deux estafiers turcs, habillez à leur mode, avec de longues vestes et des turbans de damas incarnat et blanc, menoient chacun un véritable lyon, attaché avec une grosse chaîne d'argent.

Après suivoient les tambours et les fifres du roy à cheval, et en suitte les trompettes, tous richement vestus de la livrée et de la devise du roy, de damas incarnat et blanc.

Après marchoient à cheval deux roys d'armes, tenans leurs livres ou cartulaires d'honneur et de noblesse en leurs mains, pour y descrire et exalter les nobles faits d'armes et les valeureux combats, qui se feroient au lieu où les lices estoient dressées.

Puis marchoient sur de très beaux chevaux, les houssures desquels estoient très richement ornées d'armoiries en broderie, les quatre juges du camp: à sçavoir deux anciens et sages chevaliers, et deux escuyers bien expérimentez en toute sorte de combats.

L'un estoit seigneur de Cussé, L'autre seigneur de Martigné, Antoine de La Salle, aussi Hardouyn Fresneau.....

En suitte venoit un nain vestu à la turque, sur un beau cheval richement caparaçonné, portant l'escu de la devise que le roy René avoit choisie en cette occasion. Il estoit de gueules, semé de pensées au naturel,



## LXXVII

curieuse description de cette fête guerrière, qui réunit les plus illustres chevaliers de France, pour y rivaliser d'adresse et de valeur. Mais nous ne pouvons passer sous silence le poëme de Louis de Beauvau, senéchal du bon roi, sur le tournoi

comme estoient aussi les cottes d'armes, les bannières, les chamfrains et les houssures, et caparaçons des chevaux des chevaliers, et des escuyers du roy et de tous les Tenans.

Après le nain, marchoit une très belle dame superbement vestue, menant et conduisant le cheval du roy René par une escharpe attachée à la bride; ce prince portant sa lance sur la cuisse, et l'escu de la devise au bras senestre, tout le cheval couvert d'un caparaçon de la même devise, traînant à terre.

Cette dame estoit destinée à mener tous les Tenans, chacun à son tour, lorsqu'il seroit nécessaire de jouster contre les Assaillans qui se présenteroient à l'emprise, et qui viendroient toucher l'escu pendant au perron avec le bout de leurs lances.

Le roy estoit suivi de monseigneur Ferry de Lorraine, du sire Louis de Beauvau et de son frère, du comte Guy de Laval, de Geoffroy de Saint-Belin, de Lénoncourt, de Guerry, de Crespin, de Cossé, du Begue du Plessis et de plusieurs autres gentils et vaillans chevaliers, dont nous dirons les noms selon l'ordre qu'ils joustèrent avec celuy des Assaillans, qui s'esprouvèrent en ce noble exercice.

En cet ordre, ils arrivèrent au lieu où estoient dressées les lices, proche desquelles on avoit fait tendre un très grand et très riche pavillon, à la porte duquel s'assit le nain, vestu à la turque, sur un riche oreiller, ou carreau de velour cramoisi, frangé et houppé d'or, les jambes passées l'une sur l'autre en sautoir, ayant esté mis là pour remarquer tout ce qui se passeroit.

L'eschaffaut des quatre juges et des deux roys, ou héraults d'armes, et ceux des dames y estoient aussi dressez, et ornez de tapisseries, de tapis et d'oreillers, afin que tout le monde fust à son aise.

Et tout proche estoit un perron, fait en forme de colonne cannelée de marbre, à laquelle estoit appendu l'escu de la devise, et auquel ceux d'entre les Assaillans, qui vouloient jouster contre les Tenans, estoient obligez de toucher avec le bout de leurs lances. Au pied de cette colonne estoient attachez les deux lyons avec des chaînes d'argent bien fortes, un de chaque côté.

Auprès avoit de ce perron, De chascun costé un lyon, Un nain dedans un pavillon, Qui l'escu là pendu gardoit.

Dans le même chauffaut que les juges diseurs se tenoient trois officiers d'armes, Guillaume, Bernard et Sablé, pour écrire tous les faits dignes de mémoire.

## NOMS DES TENANS.

Ferry, monsieur de Lorraine, portant le casque couronné, et pour cimier un aigle esployé d'argent, avec le double volet de gueules, et l'escu et la houssure de son cheval, selon la devise du roy, comme eurent de même tous les Tenans.

Le seignenr de Beauvau portoit pour cimier une hure de sanglier, avec le volet à double pointe de gueules, houppé de mesme, avec le bourlet de gueules d'argent et d'azur, le caparaçon du cheval de gueules semé de pensées.

Le seigneur Jean Cossé (Cossa), italien, portoit le bourlet de gueules et d'azur, le volet houppé à dou-

# NOMS DES ASSAILLANS.

Le comte de Tancarville avoit le casque couronné, l'escu, la houssure et le volet eschiquetez d'argent et de sable, et une queue de paon pour cimier, accompagné de quatre escuyers qui luy portoient ses lances.

Le seigneur de Guéressez portoit un volet de gueules, le bourlet d'argent, et pour cimier un double esventail, ou vol d'argent, et un lyon de gueules assis au milieu.

Le seigneur du Bueil, armé et houssé tout de noir, le volet de mesme; pour cimier un croissant d'or et un double col et teste de cygne d'argent, et deux

# LXXVIII

chevaleresque et pastoral, qui eut lieu, le premier juin 1449, à Tarascon, sous le nom du *Pas d'armes de la Bergière*. Ce poëme en vers de dix syllabes, où un sentiment naturel d'harmonie a croisé souvent les rimes, possède à un haut degré les

#### NOMS DES TENANS.

ble pointe de gueules, et deux grandes cornes, l'une d'or et l'autre d'argent pour son cimier, pannachées de diverses plumes et de deux crampons, ou fers de cheval d'azur, entrelassez l'un dans l'autre, pendant entre les cornes.

Le seigneur du Bec-Crespin, le volet doublé de gueules, le bourlet d'or et de gueules, et pour cimier le col et la teste d'une grue aislée de synople.

Le frère du seigneur de Beauvau armé et tymbré comme son frère.

#### NOMS DES ASSAILLANS.

anges de mesme tenant le dit col, aislez ou enplumez de gueules.

Le seigneur de Mery, armé et caparaçonné en bandes d'argent et de gueules, le bourlet d'or et de synople, le volet de gueules, et pour cimier deux sauvages, tenant au milieu d'eux un Cupidon par les mains.

Le seigneur de Brion, armé et caparaçonné de tané, tymbre ou cimier, une teste d'ours emmuselée, le bourlet d'or et d'azur et le volet de synople.

Ceux-ci joustèrent les uns contre les autres le jeudy; mais le vendredy, le roy, par un sentiment de dévotion, fit cesser la jouste

Et pour ce, le roy commanda, Pour honneur de la Passion, De jouster et fist cession De débat, et partout le manda.

Le jour d'après voici ceux qui joustèrent :

Le seigneur de Beauvau.

## TENANS.

Giron de Laval. Ferry de Lorraine. Le comte Guy de Laval. Varennes. Philippe de Lénoncourt. Messire Jean de Beauvau. Messire Honorat de Berre. Messire Geoffroi de Saint-Belin. Messire Jean du Plessis. Philibert de la Jaille. Le sire de Beauvau. Philibert de la Jaille. Jean de Seraucourt. Geoffroy de Jempelen. Messire Guillaume de Meullon. Ferry de Lorraine. Le sire de Beauvan. Philibert de l'Aigue. Le roy René de Sicile, chef de l'Emprise et du Pas,

### ASSAILLANS.

Le seigneur de Beauvoir. Jean Flory. Le comte de Nevers. Messire Pierre des Barres. Ferry de Grancy. Messire Pierre de Brézé. Messire Régnault de la Jumellière. Messire Pothon de Xaintrailles. Le seigneur d'Angerville. Messire Jacques de Clermont. Guillaume de Gautières. Le comte de Tonnère. Jean Carbonnet. Pierre de Courcelles. Héliot de Vernailles. Messire Jean d'Angest. Le comte d'Eu. Robert de Touteville. Le bastard de Chermes.

Le duc d'Alençon, houssé et armé de gueules,

## LXXIX

qualités des poésies de ce siècle, la clarté du récit et la gracieuse naïveté du style et de la pensée. En lisant ces descriptions si fidèles, on croit voir flotter au vent les écharpes et les banderolles, les lances briller au soleil et se briser en éclats,

#### TENANS.

vint en grand triomphe sur les rangs, tymbré d'une double fleur de lys d'or, d'un volet ou mantelet d'azur, semé de fleurs de lys d'or, son casque couronné à la royale.

Jean Cossé. Le sire de Beauvau. Jean Cossé. Le comte Guy de Laval. Jean de Beauvau. Varennes. Philippe de Lénoncourt.

Honorat de Berre. Messire Jean du Plessis. Ferry de Lorraine. Le sire de Beauvau. Guillaume de Meullon.

Beauvau. Guerry. Spinola. Guillaume d

Guillaume de Meullon. Philibert de la Jaille. Philibert de l'Aigue.

(Ce Tenant est nommé dans le manuscrit l'Etranger).

Geoffroi de Jempelen.
Guillaume des Baus.
Jean Cossé.
Ferry de Lorraine.
Guerry de Charnoix.
Le seigneur de Beauvau.

Le seigneur de Beauvau combattit encore.

Philippe de Lénoncourt

Guerry.

Guillaume des Baus. Le roy René de Sicile. Jean de Beauvau. Guy de Laval. Philibert de l'Aigue. Philippe de Lénoncourt.

#### ASSAILLANS.

semé de papillons d'or, le cercle d'or, le volet d'azur semé de fleurs de lys d'or, et pour cimier la double fleur de lys d'or.

Montenay.

Le seigneur Bertrand de la Tour. Le seigneur de Florigny. Philippe de Culant. Jean d'Apchier. Vilequier. Le duc de Bourbon.

Pour faire voir à tous l'estime qu'il portoit à la chevalerie, il s'étoit contenté d'un simple tortil, ou bourlet de chevalier, au lieu d'une couronne.

Guillaume Goussier.
Charles de Culant.
Le seigneur Duchastel.
Aubert le Groing.
Anthoine de Beauvau.
Tranche-Lyon.
Aymar de Clermont.
Messire Charles de Groslée.
Philibert de Groslée.
Hardouin de la Touche.
François Carrion.
Le seigneur de Bridore.

Housse. Charlot Blosset.

René Chandenier, seigneur de la Possonnière.

Gilles de la Porte.
Louis de l'Espine.
Imbert de Beauvoir.
Louis de Bueil.
Jean de Daillon.
Régnault de Grassay.
Poncet de la Rivièrc.
Le comte de Laval.
Messire André de Laval.
Le comte de Dunois.
Guillaume de Courcelles.
Le comte d'Evreux.

et la douce bergère au son des galoubets donner le signal des joûtes aux chevaliers pastouraux. Tout l'amour de René pour la vie champêtre se révéla dans ce tournoi, où une simple chaumière remplaça le chastel de Joyeuse-Garde.

### TENANS.

### ASSAILLANS.

Guerry de Charnoix.
Guillaume de Meullon.
Enemont d'Albret.
Jean de Fénestrange.
Le seigneur de Beauvau.
Ferry de Lorraine.
Jean Cossé.
Philibert de la Jaille.
Ferry de Lorraine.
Jean Cossé.
Gillet de Beaumont.
Jean Cossé.
Le seigneur dn bec Crespin.
Geoffroi de Saint-Belin.
Saint-Belin courut encore.

Le sire de Beauvau.

Philippe de Lénoncourt.

Jean de Touteville. Guichart de Montberon. Jean du Plessis. Messire Anthoine d'Aubuisson. Jean de Monte-Jehan. Jean de la Haye. Nicolas de la Chambre. Pierre de la Jumellière. Watier de Nivenen. Romarin. Claude d'Avallon. Antoine de Prie. Jean de Tiersaut. François de Tiersaut. Le comte de Dampmartin. Merlin. Le comte de Tonnère.

Ces deux icy finirent les joustes, personne ne s'étant présenté contre les Tenans.

Le gentil comte de Tonnère,
Humblement les dames requerre,
Pour achever l'appointement
de la très amoureuse guerre,
Où l'on ne peut qu'amour acquierre
Ny perdre seigneurie ny terre,
Fors un ruby ou diamant.
Ce jour fut l'accomplissement
Du Pas, aussi l'achèvement.

Les vaincus à la jouste, tant du costé des Tenans comme de celuy des Assaillans, estoient obligez de donner un diamant, un ruby ou un cheval, le plus souvent pour estre donné à leurs maistresses. Le poète anonyme dit qu'il y eut cinquante-quatre diamans et trente-six rubis donnés aux dames par les vaincus.

Car pour les deux principaux prix, ils furent délivrés selon l'ordonnance des juges, le dextrier très excellent à Florigny, et un fermaillet, ou boëte d'or couverte de riches diamans et de très beaux rubis, à Ferry de Lorraine.

Un fermaillet d'or tout marcis (massif), Semé de diamans et rubis, Vallant mille francs de monnoye; Et certes si plus je disoye, Suis certain que n'en mentiroye. Je le vis quant par là passoye.

# LXXXI

Les joutes de Tarascon durèrent trois jours, pendant lesquels les chevaliers se signalèrent par de gracieux faits d'armes. Ferry de Lorraine et Louis de Beauvau, le ditteur de l'Emprise, en remportèrent le prix, un bouquet, un annel et un baiser

Voicy la manière et la cérémonie, selon lesquelles lesdits prix furent délivrez aux deux vainqueurs par la belle damoiselle très richement parée, qui mena, comme nous avons dit, le roy René par une escharpe attachée à la bride de son cheval, et tous les autres chevaliers tenans.

Les bons juges eurent entente, Et respondirent de leur tente; Que avant qu'elle fust absente Ils donneroient leur jugement.... A part et tout secrètement Conclureut en leur parlement Que le roy d'armes publieroit L'arrest par leur commandement.

Le 10y d'armes parle ainsi à la pucelle, après que les juges eurent consulté à qui les prix appartenoient:

- · Haute et puissante damoiselle,
- » Digne d'honneur, noble pucelle,
- » Je scay bien que vous estes celle
- » Commise pour reguerdonner (récompenser).
- De ce que demandes nouvelle,
- » Qui le prix doibt avoir de telle
- » Honorée et riche querelle,
- » Qu'on doibt de lauriers couronner,
- » Messeigneurs, sans droit destourner,
- » Ont sur ce voulu ordonner,
- » Et vraye sentance donner
- » Selon leur droite opinion,
- Sans tomber en division. •

Alors la noble pucelle parla devant le roy, la reine et tous les princes et princesses, seigneurs, chevaliers, dames et damoiselles, qui estoient assemblez à l'entour, attendant en grand silence ce qu'elle diroit, et à qui elle adjugeroit le prix.

- « Pour ce que le roy m'a commis
- » A cet office, et soubmis
- " Les juges, lesquels ont promis
- » Sur ce juger en loyauté;
- » De par eux je déclare et dis,
- » Selon leur propos et advis
- » Donner du destrier le prix
- » A Florigny, qui a esté

TOME I.

l

# LXXXII

de la bergère qu'ils tinrent moult chier. Dès avant le jour du tournoi, ces deux illustres chevaliers avaient couru l'un contre l'autre, et pour l'amour de leurs dames fait choses joliettes. De splendides fètes terminèrent ce Pas d'armes, mais

- » Entre les estrangiers doupté (redouté),
- » Comme les juges ont relaté.
- » S'il est en ville, ou cité,
- » Que de par vous on le luy mainc.
- » Du fermaillet en vérité,
- » Aussi ont dit d'authorité
- » Que sus tous en soit hérité
- » Ferry, monsieur de Lorraine. »

Lors la damoiselle manda
Le nain, et tantost demanda
Aussi ès héraults, commanda
Qu'on fist de trouver diligence,
Florigny.... ne retarda,
Car il estoit en la présence.
A la damoiselle s'avance
Le chevalier plein de sçavance (savoir vivre),
Humblement lui fait révérence;
Elle en grant honneur le baisa;
Puis lui dit d'humble contenance:
« Chevalier, par votre vaillance,
» Ce prix aurez par redevance. »

Très humblement la mercia.

Ferry monsieur fut là présent ;

Et la damoiselle plaisante

Luy dit : « Monsieur, ce présent ,

» De par les dames vous présente,

- » D'un fermaillet d'or reluisant ;
- » Reconnaissance yous faisant
- » Isabeau, la reine présente,
- " Haute princesse excellente.
- » Madame Yolant non exempte. »

Toutes de volonté plaisante Remercions vostre valeur, Voyez les là toutes en leur tente, Qui de vous aymer ont couleur.

Après toutes ces choses ainsi heureusement achevées sans aucune querelle, le roy René, la reine et toute cette belle et noble assemblée s'en retournèrent à Saumur, en très magnifique ordre, sa suitte estant plus grande, que lorsqu'il vint au lieu de la jouste; car tous les Assaillans, meslez joyeusement avec les Tenans, y accompagnèrent le roy, qui les festina et traitta plusieurs jours splendidement; que si les chevaliers avoient fait paroistre leur valeur et leur adresse dans ce noble Pardon d'armes, les dames et damoiselles firent aussi

# LXXXIII

quand il fallut se séparer, maints doulx regrets accompagnèrent les adieux 1.

La mort inattendue de Marie de Bourbon, belle-fille du bon roi, vint jeter le deuil sur ces fêtes. René rêvait alors la résurrection de la chevalerie; mais il voulait lui donner un plus noble mobile que le prix obtenu dans la lice d'un tournoi. La religion et l'honneur exaltaient cette âme pieuse et tendre. Il savait que l'or ne paie point dans notre France le sang versé pour le pays. Sous l'inspiration de cette grande pensée, il avait créé, des l'année précédente (11 août 1448), l'ordre d'Anjou, dont la décoration représentant un croissant d'or, avec la devise loz en croissant, apprenait aux plus preux chevaliers « que tous les nobles cueurs doivent de jour en jour accroistre et augmenter leur bienfaire, tant en courtoisie et debonnaireté, que en vaillance et glorieux faicts d'armes (Bourdigné). »

L'illustre chef de la légion thébaine, le protecteur de la cité angevine, le bienheureux Maurice, fut choisi pour patron de cette institution naissante. Les écussons des chevaliers ornèrent sa chapelle; ils entourèrent comme une auréole la statue armée du glorieux soldat, qui répandit avec joie pour le Christ le reste d'un sang épuisé au service des empereurs par la flèche du Parthe et la francisque du Germain.

Depuis que le grand maître Raymond Dupuy avait consacré à la défense de la Terre-Sainte, ses religieux voués au service des malades et des pèlerins, cette généreuse pensée n'avait cessé d'être féconde. Au Nord et au Midi, sur les bords glacés de la Baltique, près des rives de la mer Morte, dans les Sierras de l'Andalousie, ou les sables du désert, on avait vu apparaître tout à coup une sainte milice, toujours prête à protéger le faible et à combattre pour la foi. Le signe de la Rédemption, qui brillait sur ses armes, la faisait reconnaître au loin du Sarrasin et du barbare. Terreur des infidèles et appui des chrétiens, ces guerriers si terri-

esclater leur beauté et leur gentillesse dans le bal que la reine donna fort souvent, où les chevaliers qui n'avaient paru qu'armez durant les jonstes, feurent veus habillez le plus richement qu'il leur fut possible, taschant tous à l'envy de paroistre aussi agréables devant leurs maistresses, comme ils avoient fait tout leur pouvoir de leur tesmoigner leur courage et leur valeur dans le combat.

Nous avons cru devoir reproduire presque en entier la curieuse analyse de Wulson de La Colombière, extraite du *Vray théâtre d'honneur et de chevalerie*. Elle remplace en partie le manuscrit original, et nous a conservé, d'après ses miniatures armoiriées, le nom de tous les chevaliers, tenants ou assaillants. L'élite de la noblesse de France avait répondu à l'appel de René. Elle aimait à entourer de ses hommages le bon roi de Sicile, et le regardait avec raison comme son guide et son modèle.

1 Deuxième volume, page 49.

### LXXXIV

bles sur les champs de bataille, rapportaient dans le cloître les touchantes vertus d'humbles religieux.

Ces ordres admirables, que notre siècle ne comprend plus, inspirèrent une généreuse émulation à la noblesse féodale. Elle voulut elle aussi mettre sa lance au service de Dieu, du pauvre et de l'opprimé. Des statuts, imités des *Constitutions* que saint Bernard et les grands pontifes du moyen âge avaient sanctionnées, imposèrent les mêmes devoirs au frère hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem et au vaillant châtelain armé pour la France.

Nulles pages, excepté celles de l'Évangile, ne renferment peut-être de plus nobles enseignements que ces codes de fraternité d'armes. Partout on y reconnaît le souffle du christianisme, assez puissant pour mettre à la place de la force matérielle et de l'indomptable orgueil du barbare, l'esprit de dévouement, de charité et de sacrifice, l'honneur et les vertus héroïques d'un autre âge.

René rédigea lui-même les statuts du Croissant <sup>1</sup>. Par un sentiment de modestie bien rare dans un prince, il refusa la présidence perpétuelle de l'Ordre, et fit nommer sénateur Guy de Laval, son grand chambellan et son ami. Cette dignité, qui ne durait qu'une année, fut portée tour à tour par le roi de Sicile, Jean Cossa, Louis et Bertrand de Beauvau, le duc de Calabre et Ferry de Lorraine; le nom des autres sénateurs est resté inconnu. Supprimé en 1460 par une bulle du pape Pie II, l'ordre du Croissant eut plus d'éclat que de durée, et aucune élection régulière n'eut lieu depuis cette époque. On prétend que le souverain pontife, qui voulait à tout prix rendre la paix à l'Italie, et former une sainte ligue des princes chrétiens contre les Turcs, crut devoir rendre libres les seigneurs napolitains attachés à la maison d'Anjou, en les déliant ainsi de leur serment de fidélité.

La célèbre devise, Loz en croissant, ne tarda pas à être justifiée. La trève conclue entre la France et l'Angleterre venait d'être rompue; et Charles VII avait donne rendez-vous sur la frontière de Normandie à toute la noblesse de son royaume (1449). Au bruit de ces cris de guerre répétés d'un bout de la France à l'autre, René et le duc de Calabre accoururent se ranger sous la bannière royale. Un corps considérable de Lorrains et cent lances des pays d'Anjou et de Provence accompagnaient ces deux princes. Ils partagèrent l'honneur et les périls de cette glo-

Premier volume, page 51.

# LXXXV

rieuse campagne, et assistèrent en personne aux siéges de Rouen <sup>1</sup>, de Honfleur, de Caen, de Falaise et de Cherbourg, et à cette furieuse bataille de Fourmigny, gagnée par le connétable de Richemont, où, si l'on croit le « rapport des héraults,

' Un historien que nous avons souvent cité, le gracieux poëte et chroniqueur Martial d'Auvergne; décrit ainsi les pompes qui célébrèrent l'entrée de Charles VII à Rouen.

Le roy estoit accompagné Du roy de Secille et seigneurs, Qu'avoient en l'armée besongné, De princes et de gens plusieurs....

Premièrement tous les archiers Du roi de Secille et de France Vestuz d'abiz riches et chiers, Chevauchoient en belle ordonnance.

Ceulx du roy avoient jaquettes
De couleur, rouge, blanche et verd,
Semée d'orfaveries bien faictes,
A collet broudé et ouvert....

Ils estoient bien six cens archiers A brigandines et jacquettes Montez sur roussins et dextriers A harnoix et armes complettes....

Après le comte de Sainct-Pol Si estoit tout à blanc armé, Ayant un collier d'or au col, De riche pierrerye fermé....

Derrière luy avoit trois paiges, Vestuz et montez sur chevaulx; De telles couleurs et fueillaiges, Qui faisoient bien de leurs aviaulx (les jolis cœurs).

Le premier portoit une lance Couverte de veloux vermeil, L'autre de drap d'or à plaisance, Le tiers ung armet d'or en dueil.

Puis avoit son palefrenier Tout abillé de mesme serre (sorte). Tenant en main ung grant destrier, Couvert de drap d'or jusqu'à terre.

# LXXXVI

bonnes gens et prestres, qui là estoient, furent morts 3774 Angloys et pris 1600. On les enterra en quatorze grantz fossés, ajoute la chronique de Normandie; or les Angloys estoient six mille, et les François trois mille tant seulement. »

> Après le comte de Nevers, Si avoit huit hommes à ranches (en rangs), Et leurs chevaulx tretous couvers De satin vermeil à croix blanches.

Après Juvenel chancelier, Vestu de robbe d'escarlate Et mantel royal singulier, V enoit pas à pas selon l'acte.

Devant une haquenée blanche, Couverte de beau veloux pars (d'azur), A fleurs de lys tout droit en branche, Qui reluisoient de toutes pars.

Puis avoit sur la couverture Ung petit coffret de plaisance, A fleurs de lys d'or en brodure, Où estoient les grans seaulx de France.

Après les bannières, trompettes Sonnans mélodieusement, L'une après l'autre à voix parfaictes, Qui resjouissoient grandement.

Joignant venoient les heraulx d'armes Revestuz de leurs belles cottes, Où estoient les livrées et armes Des seigneurs en divers sortes....

Après venoit de même taille Le grant escuier d'escurie, Le sire Poton de Xantraille, Tout harnaché d'orfaverie.

Il estoit tout armé à blanc, Fringant sur un dextrier paré, Combien qu'il feust vieillart et blanc, Couvert de veloux azuré.

Cestuy en escharpe portoit

La grande espée de parement,

Dont la croix et pommeau estoit

Tout de fin or moult richement....

# LXXXVII

Tandis que René partageait la gloire de ces conquêtes, un heureux événement, la démission volontaire de Félix V, rendait enfin la paix à l'église catholique. Les préparatifs et les soins de la guerre n'avaient point refroidi le zèle du bon

Et après, le feu roy de France Venoit sur ung coursier armé, Couvert de veloux à plaisance Et fleurs de lys d'or tout semé....

Sur la teste avoit ung chapeau De veloux vermeil en carré, A houppe d'or, gorgeas (glorieux) et beau. Et le demourant bien paré.

Après luy chevauchoient ses paiges, Vestuz de vermeil, et leurs manches Toutes semées à grans fueillages d'orfaverie, fines et blanches.

Les ungz portoient son armeret, Les aultres son harnois de teste, Brief tout chascun lors labouret (s'efforçoit) A avoir bruyt en ceste feste.

A la dextre du dit feu roy Chevauchoit Secille en grant chière, A la senestre d'autre arroy (côté), Le conte du Mayne son frère.

Les dessusdictz estoient armez
De leurs harnoix completz et beaulx,
Et leurs chevaulx couvers semez
De croix blanches à grans lambeaux.

Aprés le conte de Clermont, Per de France et duc de Bourbon, Chevauchoit, et gens de grant mont. Qui bruyoit et fringoit à bon....

Puis venoient les autres seigneurs, Par ordre et selon leur degré, Vestuz de diverses conleurs, De satin et de soye à leur gré.

Derrière les paiges du roy Havart son escuier tranchant, Monté sur ung beau pallefroy, Suivoit le train grant pas marchant.

# LXXXVIII

roi. Dès le renouvellement de ce déplorable schisme, il avait envoyé à Rome et en Savoie deux prélats distingués par leurs vertus et leurs lumières, Pons de Clapiers et Nicolas de Brancas. Ils unirent leurs efforts à ceux de Jacques Cœur,

Le panon (penon) portoit de veloux, A quatre grans fleurs de lys d'or, Brodé de grosses pierres ez boutz, Et le seurplus beau et tout d'or.

Après le grant maître d'ostel, Culant armé de pié en cape, Portant en fourme de mantel, En son col une grant escharpe....

Après venoient les hommes d'armes, Estans en nombre bien six cens, A tout leur harnoix et leurs armes. Tous en point et tenans leurs rans.

Chascun d'eulx portoit une lance A panon de satin vermeil, Où là ou meillieu pour plaisance Y avoit d'or ung bel soleil....

Environ le moulin à vent , L'archeves que de la cité Et autres furent au devant Du feu roy en grant dignité.

Les évesques, abbez, prieurs, Et gens d'église en abondance, Accompagnez d'autres seigneurs, Vindrent faire la révérence.

Cela fait, tost s'en retournèrent; Et après Dunoys lieutenant Et ses compaignies arrivèrent Pour faire au roy le bienvenant. (Dunois était entré à Rouen depuis plusieurs jours).

Le dit Dunoys estoit monté Sur ung cheval plaisant à l'œil, Enharnaché, bien appointé, Et couvert de veloux vermeil....

Au costé pendoit son espée, La croix pommeau estant tout d'or, Qui estoit d'un ruby encharpée, Estimé vingt mille escuz d'or.

# LXXXIX

de Tanneguy Duchatel et de Guy Bernard 1, évêque de Langres, ambassadeurs de Charles VII.

Après si le suivoient de court, Brézé, Jacques Cueur l'argentier, Avec le sire de Gaucourt, Tenans les rancs de leur quartier...

Au devant du roy sur les champs Vindrent les bourgroys de la ville De Rouen, et les gros marchans, En compaignie belle et gentille....

Au roy firent la révérence, Et parlèrent bien longuement En doulx langaige et attrampance, Aussi les receut doulcement,

Si luy baillèrent en la place, Les clefz de la ville en estraine, Et les bailla de prime face, A Brézé qu'il fist cappitaine....

Le roy, du costé des Chartreux Fist en la ville son entrée, Où clercs, prestres, religieux, Si vindreut en belle assemblée.

Les ungz portoient croix et bannières , En bel ordre et procession , Les autres joyanlx reliquières En signe d'exultacion.

Toutes les rues estoient parées Et tendues à ciel richement, Les maisons devant préparées De tapiceries grandement.

Les enfants *Noël* si crioient Parmy les rues et carrefours; Ménestriers, tabourins jouoyent Ès escherfaulx et sur les tours.

Les prestres chantoient en l'église
De cueur te Deum laudamus,
A orgues selon ce la guise,
Dont les Angloys estoient bien camus.

TOME I.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Neveu de Jean Bernard, confesseur de René et archevêque de Tours.

René faisait paraître en toute occasion la foi et la piété qui remplissaient son âme. Guidé par une tradition antique, il avait découvert, l'année

Quatre bourgeoys de la cité Portoient sur le roy à l'entrée, Ung beau ciel vermeil velouté, Aux armes du roy et livrée....

Es ruës y avoit personnaiges Et une très belle fontaine, Jettant par les tuiaux breuvaiges D'ypocras, vin et eaue de Seine.

Ung peu plus avant sur ung coffre, Comme les gens se retiroient, L'on veoit y là ung bel togre (tigre), Et les petits qui se miroient.

Puis au carrefour de l'église, Y avoit ung beau cerf volant (cerf ailé), Portant en son col par devise, Une couronne d'or boullant (imitation d'or).

Et quant le roy illec alla Dire ses grâces en l'église, Ledit cerf s'agenouilla Par l'honneur et plaisance exquise...

Les habitans de la cité
Celle nuyct si firent grant feste,
Jeux, esbaz, dances à planté,
Jusques au vendredi de reste.

Le lendemain de l'entrée eurent Processions fort solennelles, Où l'archevesque et autres furent, Rendans grâces espirituelles.

La feste si dura cinq jours, Et n'enst l'en vu là que viandes, Tables ès ruës et carrefours, Vins, pastez et tartes friandes.....

Vray Dieu puissant et glorieux, Ottroiez repos pardurable, A l'âme du très piteable, Le roy Charles victorieux! précédente, les ossements des saintes femmes <sup>1</sup>, qui accompagnèrent, diton, de Judée en Provence, Marie Madeleine, Marthe et Lazare. Un immense concours de peuple assista à la translation de ces précieuses reliques. Le village prit le doux nom de Saintes-Maries; et pour perpétuer la mémoire de la miraculeuse navigation de ses célestes patronnes, René voulut que l'écusson de la nouvelle ville représentât un frèle esquif, sans voile ni avirons, fendant les flots d'une mer orageuse, à la seule garde de Dieu.

L'administration de la Provence nécessitait de fréquents voyages. Alors le bon roi traversait la France à cheval, avec une suite peu nombreuse. Dix jours lui suffisaient pour se rendre d'Angers à Lyon, d'où il descendait jusqu'à Arles dans les bateaux du Rhône. Quand Isabelle l'accompagnait, elle faisait le même trajet à cheval ou en litière. Mais dans les dernières années de sa vie, le douloureux état de sa santé ne lui permit plus de s'éloigner de l'Anjou.

Elle ressentait alors les premières atteintes de la maladie de langueur qui la conduisait à la tombe. Plein encore d'illusions et d'espérances, René voulait vainement multiplier autour d'elle les distractions et les plaisirs. Une fièvre continuelle consumait cette vertueuse princesse. Retirée au château d'Angers, loin des fêtes et du bruit des armes, elle ne s'occupait plus que de l'éducation de ses petits enfants et d'œuvres de miséricorde et de piété. La mort vint l'y trouver douce, calme et résignée, ne pensant dans ses souffrances qu'à consoler son époux et sa famille (28 février 1452).

René était en Provence, au milieu de ses sujets décimés par une peste cruelle, lorsqu'il apprit le danger de la reine. Il accourut en toute hâte auprès de son lit de mort, pour recevoir ses derniers adieux. Nous empruntons ici au naïf chroniniqueur de l'Anjou, le touchant récit de sa douleur.

« De la perte de sa loyalle compaigne, fut le noble roy de Sicille si actaint de dueil, qu'il en cuyda bien mourir, ne jamais tant comme il fut en vie n'oublia l'amour qu'il avoit à elle. Et ung jour comme ses privez lui remonstroient, le cuydans consoler, qu'il falloit qu'il entre oubliast son dueil et prist réconfort, le bon seigneur, en plorant, les mena en son cabinet, et leur monstra une paincture que luy même avait faicte, qui estoit ung arc turquoys, duquel la corde estoit brisée, et au dessoubz d'icelluy estoit escript ce proverbe itallien : arco perlentare plaga

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marie Jacobé, Marie Salomé et Sara leur servante. La fête de ces saintes femmes, qui a lieu le 3 mai, attire encore chaque année un grand nombre de pèlerins.

non sana; puis leur dist: « Mes amys, ceste paincture fait responce à tous vos » argumens. Car ainsi que pour destendre un arc, ou en briser et rompre la corde, » la playe qu'il a faicte de la sagette qu'il a tirée, n'en est de rien plus tost guarie; » aussi pourtant si la vie de ma chère espouse est par mort brisée, plus tost n'est « pas guarie la playe de loyalle amour, dont elle vivante navra mon cueur. »

« Ainsi, respondit le débonnaire prince, et fut en cest état longtemps, qu'il ne vouloit recevoir aucune consolation. Car cependant qu'elle vivoit, il portoit des chaufferettes pleines de feu, au bas desquelles estoit escript : d'ardent désir, et faisoit mettre auprès un chapelet de patenostres, au millieu duquel estoit escript : dévot luy suis. Et interprétoient et vouloient dire plusieurs qu'il portoit telles devises pour quelques dames en amour; mais saulve leur révérence. Car tant que la bonne princesse son espouse fut en vie, il ne porta devises que pour l'amour d'elle, et jamais en aultre ne mist son cueur. »

Livré à une tristesse profonde, René se plut à multiplier ces emblêmes de sa douleur. On les retrouve surtout dans les gracieuses peintures des livres de prières, qui lui ont appartenu <sup>4</sup>. Ils ornaient en Anjou tous les lieux qu'il avait le plus aimés, le manoir de Reculée, la Baumette, la chapelle du bienheureux Bernardin, son confesseur, dans l'église des Cordeliers, les châteaux de Baugé et de Launay, et Saint-Pierre de Saumur. Après la mort prématurée de ses enfants, sur le déclin de sa vie, il y ajouta une souche d'or, d'où partait un unique rejeton, avec cette mélancolique devise: vert meurt.

Le duc de Calabre, Marguerite et Yolande avaient seuls survécu à leur noble mère, qui avait perdu successivement six de ses enfants, « moissonnés, dit l'historien de Provence, en leur blonde jeunesse <sup>2</sup>. »

René, accablé de douleur, ne voulut point profiter des dernières dispositions d'Isabelle. Malgré le don de sa « très chière et bien aimée sœur et compagne. » Il céda, en toute souveraineté, la Lorraine à son fils, qui la gouvernait depuis plusieurs années avec une admirable sagesse. L'acte de cession en date du 26 mars 1452 est un monument touchant de ses regrets et de sa tendresse paternelle 3.

<sup>1</sup> Notes et pièces justificatives placées à la suite de la biographie de René.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Louis, né le 3 mars 1428, mort à Pont-à-Mousson en 1444; Nicolas frère-jumeau d'Yolande, Charles comte de Guyse, René et Isabelle morts au berceau, Anne élevée à Gardanne, où elle mourut enfant, à la suite d'une chute.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Notes et pièces justificatives comme ci-dessus.

# **XCIII**

Les pressantes sollicitations des Florentins et du duc de Milan, le célèbre François Sforce, arrachèrent René à l'accablement où il était plongé. Ce prince, successeur de Philippe Visconti son beau-père, avait contracté avec le roi de Sicile une étroite alliance depuis le siége de Naples. Ils s'étaient mutuellement juré de se soutenir en cas de guerre et d'unir leurs armes contre le roi d'Aragon. Sforce attaqué soudainement par cet ambitieux monarque, par la république de Venise, le marquis de Montferrat et le duc de Savoie, réclama l'exécution d'une ancienne promesse. Ses ambassadeurs vinrent trouver le roi de Sicile dans son comté de Provence, et lui offrirent, au nom de leur maître et de la république de Florence, un subside annuel de cent vingt mille ducats jusqu'à l'entière conquête du royaume de Naples,

René, qui connaissait l'inconstance italienne, hésita à donner une réponse favorable. Il consulta Charles VII, qui l'engagea à ne point abandonner son allié. Le duc de Calabre, de son côté, pressa vivement son père d'entreprendre cette expédition nouvelle. Ce jeune prince, dans ses rêves de gloire, voulait saisir cette occasion de soutenir les droits de la maison d'Anjou et de la venger de ses revers.

Plusieurs historiens ont reproché à René l'entraînement qui le porta, dans un âge déjà mûr, à reprendre les armes et à guerroyer en Lombardie. L'alliance incertaine du duc de Milan et de vagues espérances ne leur paraissent pas des motifs suffisants pour justifier cette guerre. Il est vrai que les mêmes écrivains reprochent au bon roi, avec plus d'amertume encore, de n'avoir pas dans sa vieillesse défendu l'Anjou contre toutes les forces de Louis XI, et sacrifié cette belle province dans une lutte inutile et sanglante.

Quelles que soient les raisons qui déterminèrent le roi de Sicile, il ne voulut pas abandonner son allié, et pénétra en Lombardie à la tête d'un corps de quatre mille hommes (septembre 1453). Le duc de Calabre vint bientôt l'y rejoindre. Ils détachèrent de la ligue le marquis de Montferrat, prirent d'assaut la forteresse de Pontercio, soumirent Bresse et Crémone, et refoulèrent les Vénitiens jusque dans leurs lagunes. Déjà leurs partisans les suppliaient d'envahir le royaume de Naples, lorsqu'une trève conclue sous les auspices du pape Nicolas V rendit inutiles leurs victoires et leur courage. La prise récente de Constantinople avait enflammé le zèle du pieux pontife. Ses efforts donnèrent la paix à l'Italie, sans réunir ses forces contre l'ennemi commun. Abandonné du duc de Milan, le roi de Sicile revint en France par la vallée d'Aoste. Il sembla dès lors renoncer pour toujours aux armes et aux conquêtes, et borner son ambition au bonheur de ses sujets.

### XCIV

Le temps, en rendant moins amère la douleur que René avait éprouvée à la mort d'Isabelle, n'avait pu combler le vide immense de son cœur. Malgré les tendres soins dont il l'avait entourée, le bon roi n'était point exempt de reproches. De coupables faiblesses avaient rempli ces dernières années écoulées au milieu des tournois et des fètes, et quoiqu'elles eussent été voilées par le mystère, et qu'elles semblent être restées inconnues de la reine, leur souvenir se mêlait à des remords.

« Adonques comme il continuoit un dueil, bien que jà feussent deux ans passez, les barons des pays d'Anjou, du Maine et de Provence, tant le pressèrent de prières qu'il leur accorda de s'y marier, par ainsi que ils lui trouvassent quelque vertueuse et noble pucelle qui fust à son gré, dont les barons humblement le mercyèrent, luy promettant de brief luy en trouver une, espérant par ce, le tirer de la mélencolie qui le tuoit; car ils veoient bien qu'il ne povoit plus guères vivre ainsi (Bourdigné). »

Leur choix tomba sur Jeanne de Laval, que sa beauté avait fait nommer à quinze ans reine des tournois de Saumur et de Tarascon. Le 10 septembre 1455, le cardinal de l'oix bénit cette nouvelle union dans l'église de Saint-Nicolas d'Angers; et le jour même les deux époux firent leur entrée dans leur bonne ville, qui les reçut « en grant joye et lyesse. » Mais le constant attachement que René porta à la belle Jeanne, ne lui fit point oublier le souvenir d'Isabelle. Comme aux jours de sa jeunesse, les fêtes et les plaisirs n'embellirent plus sa cour. L'étude, la peinture et la poésie, des occupations graves et les exercices d'une tendre piété les remplacèrent. C'est aux sentiments qu'ils inspirèrent que nous devons l'ouvrage en prose et en vers, que René composa peu après son mariage, sous le titre de Mortifiement de vaine plaisance. Ce traité, dédié par son royal auteur à Jean Bernard, archevêque de Tours, est un dialogue mystique entre l'âme embrasée de l'amour divin et le cœur épris des vanités mondaines, une allégorie morale, dont le but est de prouver qu'il n'y a de repos qu'en Dieu, que les peines et les douleurs de la terre doivent nous élever à lui 4.

René quitta l'Anjou peu de jours après son mariage. Cédant aux désirs des Provençaux, il se rendit à Aix au commencement du mois de novembre; et ce fut dans cette capitale qu'il reçut les députations des principales villes de son comté. Arles, Aix, Marseille et Tarascon offrirent en présent « de rares et exquises pièces

<sup>&#</sup>x27; Quatrième volume des œuvres complètes de René d'Anjou.

d'orfaiverie. » Des flacons de vermeil, des coupes et des bassins d'argent et de riches ayguières, où un habile artiste avait tracé de merveilleux emblèmes.

Touché de cet accueil, le bon roi prolongea son séjour en Provence. Il voulut visiter avec la reine les plus petites villes du comté, en connaître tous les besoins, en adoucir toutes les misères. La confusion de la législation féodale avait depuis longtemps attiré son attention. Il chargea les plus habiles jurisconsultes du tribunal suprême d'Aix <sup>4</sup>, de porter la lumière dans ces épaisses ténèbres, et de lui présenter les observations dictées par leur expérience et leur sagesse. Le même travail fut demandé à Jean Breslay, sénéchal de Chemillé, et à Jean Binel, juge ordinaire d'Anjou <sup>2</sup>. René leur écrivit de son jardin d'Aix, le 6 octobre 1458, pour leur intimer l'ordre de transcrire et de réunir en un seul corps les coutumes de la province. Il se fit représenter les divers recueils, les lois et règlements de ses prédécesseurs, retrancha et ajouta selon qu'il lui parut juste et utile. Aucune réforme sage ne fut oubliée par son intelligente bonté. La gloire si pure du législateur devait couronner son règne.

Ce n'est pas sans un étonnement mêlé d'admiration, que nous retrouvons dans son statut sur les tutelles la plus tendre sollicitude pour les intérêts des mineurs. Si leurs mères se remarient, elles sont obligées de rendre un compte rigoureux avant de contracter de nouveaux liens. Le tuteur ne peut être ni leur époux ni leur frère. Les magistrats de la cité interviennent dans ce choix, et des règlements pleins de prévoyance déterminent tout ce qui a rapport à l'entretien et à la conservation personnelle des pupilles.

La loi sur les donations, les droits de succession, les substitutions féodales, le retrait lignager sont empreintes du même esprit de conservation, d'intelligence et de sagesse. Toute donation au-dessus de dix florins, excepté en contrat de mariage, doit mentionner l'approbation du juge, et être faite en présence d'un des consuls, échevins, ou syndics, et de deux parents du donateur.

D'autres statuts portent que l'emprisonnement ne sera jamais décrété sans infor-

<sup>&#</sup>x27;Ce tribunal créé par Louis III, en 1424, pour remplaeer le parlement établi par son père, avait pour président le grand sénéchal de Provence. Composé d'un juge mage, de maîtres rationaux, de plusieurs conseillers, de deux procureurs fiscaux, d'un avocat et d'un procureur des pauvres, il était tout à la fois une cour de justice et un conseil d'administration. Il jugeait en dernier ressort, sauf appel au souverain. La garde des archives et l'administration des domaines lui étaient confiées. Transféré à Marseille en 1437, à la suite d'une émeute contre les Juifs, il fut l'aunée suivante réinstallé à Aix, en vertu de lettres-patentes datées de Naples, le 1er septembre 1438.

(Histoire de René.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Coutume d'Anjou, par Gabriel Dupineau, commentée par Pocquet de Livonnière,

mation et interrogatoire préalable. Si le délit n'est pas de nature à entraîner une peine grave, l'accusé restera en liberté jusqu'au jour du jugement, quand même il ne pourrait offrir de caution.

Une répartition plus juste des subsides et des tailles fut également faite par les soins du bon roi. Il ne maintint l'exemption d'impôts que sur les fiefs nobles, chargés de l'entretien d'un certain nombre de gens de guerre. Le privilége ne s'étendit pas aux terres acquises à titre onéreux ou gratuit par des gentilshommes. L'obligation où ils étaient de verser leur sang pour la défense du pays, ne les exemptait point de la loi commune.

Les contestations commerciales ne pouvaient échapper aussi à la prévoyance de René. Il voulut qu'elles fussent réglées sommairement sans longues plaidoiries, ni écritures. D'honnêtes marchands, appelés comme arbitres, exprimaient leur opinion; elle servait de règle au juge chargé de rendre la sentence. L'établissement sous Charles IX des tribunaux consulaires n'est que la réalisation de la pensée du bon roi.

Mais l'ordonnance qui révèle le plus son amour pour ses sujets, est celle où il ordonne à tous les sénéchaux, baillis, juges, consuls et syndics, de jurer solennellement le maintien des franchises et priviléges de Provence. Les droits du peuple et ceux de nos rois furent toujours intimement unis dans notre patrie. Remontant à une même source, et également sacrés, ils ne peuvent se prescrire ni se séparer, sans que le sol ne tremble. L'anarchique audace du tribun courbe les têtes sous un niveau que n'eût osé imposer le pouvoir absolu; le despotisme amène les réactions populaires; et au milieu de ces déchirements intérieurs, le meilleur citoyen reste celui qui confond dans un même amour les principes monarchiques, l'honneur, l'indépendance et les libertés du pays.

Deux années s'écoulèrent dans ces occupations royales, années pleines et heureuses, où chaque jour fut compté par un bienfait de plus, une bonne action nouvelle. Le tendre attachement de Jeanne de Laval avait rallumé l'inspiration poétique de René, et jeté des fleurs sur son âge mûr. Souvent on les voyait, sans autre garde qu'un lévrier fidèle, parcourir à pied les campagnes voisines, et encourager par leur présence les travaux et les jeux de pauvres laboureurs. Assis à l'ombre des vieux saules, ils jugeaient avec bonté les contestations qui leur étaient soumises, ramenaient la paix dans les familles désunies, ajoutaient un don gracieux à la dot des jeunes filles, ou devisaient ensemble de poésie et d'amour. Quelquefois même pour rendre l'illusion plus complète et oublier les soucis de la royauté, les illustres époux gardèrent, dit-on, leurs troupeaux dans les prairies. Un léger

### **XCVII**

chapeau de paille et les fleurs des champs remplaçaient la pesante couronne; et René, cheminant près de sa douce compagne, s'appuyait sur une houlette, ce premier sceptre des rois pasteurs 4.

Un poëme, où ces souvenirs ont répandu un intérêt plein de charmes, est la ravissante pastorale de Regnault et Jeanneton, ou les Amours du Berger et de la Bergeronne<sup>2</sup>. Sous cette riante peinture de la vie champêtre, Jeanne de Laval dut reconnaître avec émotion la tendresse sans bornes que René lui avait vouée.

Ce fut aussi à la même époque que le bon roi commença son grand poëme chevaleresque et allégorique, la Conqueste de doulce Mercy, par le Cueur d'amour espris 3. Mais quoique ce roman porte la date de 1457, il est à croire que René employa plusieurs années à le composer, et à l'orner des ravissantes miniatures que l'on admire dans le manuscrit original. Dessinées avec un soin et une délicatesse extrêmes, elles sont la preuve du prix que René y attachait. Le moyen âge, ses coutumes et ses armures, l'église et ses pompes, les mythologiques allégories de la renaissance revivent dans ces petits tableaux, encadrés de fleurs, étincelants d'or et de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.

Nous ignorons à quel point Jeanne de Laval partageait les goûts poétiques de son époux. Vivant toujours auprès de lui, elle dut aimer tout ce qui avait adouci les ennuis de sa captivité et fait le charme de sa vie. Elle le quittait rarement, l'accompagnait dans ses voyages, et lorsque de cruels malheurs accablèrent sa vieillesse, elle eut de douces paroles pour calmer tant de douleurs.

L'un et l'autre affectionnaient singulièrement le séjour de Tarascon, antique cité, baignée par les flots du Rhône, où Louis II avait bâti un château magnifique. Le roi de Sicile s'était plu à terminer et à embellir cette demeure paternelle; nous l'avons vu, avec toute sa cour, y tenir le *Pas d'armes de la Bergère*, alors que Jeanne,

' J'ay ung roy de Cecile Veu devenir bergier, Et sa femme gentille De ce propre mestier, Portant la pannetière, La houlette et chapeau. Losgeant sur la bruyère, Auprès de leur troupeau.

<sup>2</sup> Deuxième volume, page 105.

3 Troisième volume des Œuvres complètes de René d'Anjou.

TOME I.

n

### **XCVIII**

simple pastourelle, sans autres atours qu'un gentil chaperon de couleur rose, le barillet au côté et la panuetière à la main, donnait aux vainqueurs un baiser et un annel.

René composa dans cette ville une partie de ses ouvrages. Il y entretint une poétique correspondance avec le chevaleresque prisonnier d'Azincourt, le brave et spirituel Charles d'Orléans. Tous les deux longtemps exilés s'étaient consolés avec leur muse, et, malgré la différence de l'âge, s'étaient voués une amitié à toute épreuve, dès leur rencontre première à la cour de Charles VII. Rien de plus naïvement délicat que leurs douces confidences et l'échange de leurs rondels <sup>1</sup>.

La solennelle translation des reliques de sainte Marthe, patronne de Tarascon, retint René dans cette ville (10 août 1458). Il y assista dévotement avec toute sa cour, et se plut à ordonner lui-même les dispositions de la fète. Une foule immense accourut à cette religieuse cérémonie, où l'on vit pour la première fois apparaître la *Tarasque*, reptile hideux, qui vomissait des flammes. Une jeune fille vêtue de blanc attacha son voile au col du dragon, et conduisit sans effort le monstre devenu docile. René, par cette image, avait voulu rappeler un des miracles de la sœur de Marie Madeleine et de Lazare. On lit dans les légendes, que la sainte, à son arrivée à Tarascon, et avant d'y annoncer l'Évangile, délivra les habitants d'un crocodile énorme, qui dévorait les bateliers attardés sur le fleuve, et répandait sur les deux rives la consternation et la mort.

Le temps n'a point effacé dans cette ville le souvenir du bon roi; les jeux qu'il avait établis se célébrent encore chaque année, et sa mémoire populaire et bénie a été préservée d'un injuste oubli <sup>2</sup>. Le beau château de Louis d'Anjou domine au loin le Rhône; fier et intact, il a vu gronder autour de ses créneaux les siècles et les tempêtes, sans qu'une seule pierre soit tombée de ses tours. Le tombeau du fidèle Cossa, monument touchant d'une royale reconnaissance, orne toujours l'église souterraine de Sainte-Marthe; là, le preux chevalier, comme autrefois le frère de sa céleste protectrice, attend la parole qui doit briser son cercueil pour le réunir à Dieu et au généreux maître qu'il avait tant aimé.

Tandis que la Provence bénissait son souverain, et jouissait d'une paix profonde,

<sup>&#</sup>x27; Quatrième volume des Œuvres complètes de René d'Anjou.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> René, en établissant ces jeux, eut pour principal but d'éteindre d'anciennes querelles des Tarasconais et de leurs voisins. La devise concordid felix est une preuve de l'intention de ce bon prince. Il pensait avec raison que le plaisir, pris en commun dans ces joyeuses fêtes, réconcilie les esprits irrités et calme les plus rebelles.



Chateau de Carascon.



## **XCIX**

des événements inattendus arrachaient le roi de Sicile à ses paisibles loisirs. Fatiguée de troubles et de guerres intestines, la ville de Gènes s'était donnée à la France. Charles VII avait nommé le duc de Calabre gouverneur de cette turbulente cité; et au moment où ce prince en prenait le commandement, et dispersait la flotte et l'armée napolitaine, qui en formaient le siège, il apprenait la mort du roi d'Aragon. Une fièvre de quelques jours avait enlevé Alphonse au faîte de la puissance. Il ne laissait, pour héritier du royaume de Naples, qu'un fils illégitime, nommé Ferdinand. Les espérances de René se réveillèrent à cette nouvelle. Il crut de son devoir de monarque et de père, de réclamer l'investiture auprès du pape Pie II.

L'ancien secrétaire de Félix V et du concile de Bâle, Ænéas Sylvius Piccolomini, était monté sur la chaire du prince des apôtres. Dévoré du zèle des croisades, il faisait retentir l'Europe chrétienne de ses gémissements et de ses prières. Tout autre intérêt s'effaçait à ses yeux devant cette pensée. Il s'était lui-même proclamé le chef de la ligue sainte, et sa voix ébranlait l'Italie menacée par Mahomet II. Peu touché du droit de René en pareille circonstance, soucieux seulement de prévenir toute guerre, qui mît obstacle à ses desseins, il refusa l'investiture demandée par ce prince, et reconnut hautement le fils de son rival.

Le roi de Sicile, irrité de cette apparente injustice, interrompit ses relations avec le pontife, et appela de sa décision au futur concile et à ses armes. Ferry de Lorraine prit le commandement des galères de Marseille; une grande activité présida à ces préparatifs de guerre, et en attendant que la flotte pût lever l'ancre, des vaisseaux marchands portèrent des secours aux seigneurs napolitains, qui avaient attaqué les troupes de Ferdinand et de Pie II.

Le pape, que justifiait la pureté de ses intentions, écrivit à René une lettre paternelle : « Malgré les hostilités commises par ses partisans sur les états de l'Église » et son appel au futur concile, il lui était toujours cher à cause de ses vertus. » Pie II lui explique ensuite avec douceur les griefs et les motifs qui avaient déterminé le refus d'investiture, et finit en le priant de prendre des voies plus conformes à son amour pour la paix 4.

Fermement convaincu de la bonté de sa cause, René crut inutile de répondre à cette lettre. Il hâta le départ de la flotte destinée à seconder les efforts du prince

' Histoire de René d'Anjou.

de Tarente. Ce seigneur, grand connétable du royaume, n'attendait qu'une occasion favorable, pour embrasser ouvertement le parti de la maison d'Anjou.

Cependant l'agitation qui régnait à Gênes avait empêché le duc de Lorraine de se réunir aux Napolitains. Le doge Pierre Frégoze, oubliant les traditions de sa famille, la délivrance de sa patrie et ses propres serments, s'était mis à la tête des ennemis de la France. Les Fiesques et les Adornes avaient laissé sommeiller leurs vieilles haines. Ils réunirent leurs partisans et soulevèrent la multitude.

Nous ne suivrons point Jean d'Anjou dans cette lutte glorieuse, où il déploya toutes les qualités héroïques de sa race. La défaite de Fiesque et de Frégoze tué de sa propre main, apaisa cette terrible sédition. Il rétablit l'ordre par sa prudence autant que par sa valeur, et le sénat lui décerna le titre de conservateur de la patrie.

Confiant alors le commandement de Gênes, qu'il laissait calme et tranquille, à Louis de Vallier, il mit à la voile le 4 octobre 1459, et débarqua à Gaëte avec l'élite de la chevalerie de Provence et de Lorraine. Quelques historiens prétendent que pour enlever aux siens tout espoir de retour, il renvoya sa flotte sur les côtes de France, ne voulant d'autre alternative qu'une couronne ou un tombeau.

L'attachement des Napolitains pour le sang de leurs anciens rois sembla se rallumer à la vue du duc de Lorraine. Un soulèvement presque général agita la terre de Labour, la Pouille et les Abbruzzes. Jean vit une partie de la population se ranger sous ses bannières. Il avait inscrit au-dessus des fleurs de lys et des allérions de ses armes ce verset de l'évangile, qu'un saint pape appliqua depuis au vainqueur de Lépante: Fuit homo missus à Deo, cui nomen erat Joannes. Une éclatante victoire sur les bords du Sarno (7 juillet 1460) parut d'abord assurer son triomphe <sup>1</sup>. Inférieurs en nombre à leurs ennemis, les Angevins se couvrirent de gloire. Il leur eût été facile d'entrer à Naples avec les vaincus, si au lieu de s'arrêter à faire des prisonniers, ils eussent continué leur marche. Ferdinand, rentré presque seul dans sa capitale, l'avouait volontiers, en parlant de cette bataille : « Le premier jour, disait-il, les ennemis estoient maistres de ma personne et de mon royaulme; le second, ils auroient pu se rendre maistres de mon royaulme et non de ma personne; le troisième, ils n'avoient plus aucun pouvoir sur les deux. »

Les plus illustres familles de Provence, toujours prodigues de leur sang, eurent de glorieux représentants à la bataille de Sarno. Le président d'Hozier cite, entre autres, les Barras, Buschis, Blacas, Castellane, d'Arbaud, Demandolx, Gérente, Gombert, Grasse, Grimaldi, Grille, Glandevez, Forbin, Laincel, l'Estang, Pontevez, Portellet, Puget, Renaud d'Alein, Sabran, Vento, Villeneuve.

Le duc de Lorraine avait accordé généreusement la liberté à tous les prisonniers de guerre. Tandis que l'Italie bénissait sa clémence, Jean Cossa s'était rendu auprès du pape Pie II, pour le prier de ne pas prolonger la lutte par une obstination inutile; mais rien n'avait pu toucher l'inflexible pontife. Il avait déclaré que le malheur de son allié était une raison de le secourir, et non de le livrer à ses ennemis par un lâche abandon.

« Puisque Notre Seigneur Jésus-Christ, répondit le vieux guerrier, s'est si visi-» blement déclaré en notre faveur, nous tâcherons de nous passer de son vicaire <sup>1</sup>. » Il prit alors congé du pape, et revint immédiatement auprès du duc de Lorraine, qui s'était emparé de Bayes et de l'île d'Ischia.

Cependant le roi de Sicile n'abandonnait point son fils au milieu de ses victoires. Inquiet de ne pas le voir marcher sur Naples, il écrivait à son chancelier Jean des Martins:

« Combien que je sçay les peines, charges et despenses, que a porté le pays de » Provence, et dernièrement d'un don qu'ilz ont faits pour six ans; toutefois la très » grant miracle et victoire, que Dieu monstre et administre à *Monsieur*, est besoin » et nécessaire que chascun l'ayde... Chancelier, servez moy à ce besoin, et soyez » certain que je le reconnaistray, à vous et aux vostres... Pour ce, je vous prie, que » vous y employez vos cinq sens de nature, et qu'il n'y ait serviteurs, marchands, » ni compères épargnez. *Monsieur* aura assez de quoy eulx récompenser... Dieu » soit garde de vous. »

Pendant que le roi de Sicile, les yeux sans cesse tournés vers Naples, envoyait à son fils de l'or et des soldats, et ne négligeait rien qui pût aider au triomphe de ses armes, le doge Prosper Adorne introduisait dans Gènes les troupes du duc de Milan, et secouait le joug de la France. Prévenu par René de cette nouvelle révolte, Charles VII détacha de son armée un corps de six mille hommes, qui se grossit en s'embarquant à Marseille d'un millier de Provençaux. Cette expédition ne fut pas heureuse. Les Français, attaqués par une multitude d'ennemis, succombèrent presque tous dans de sanglantes rencontres; et Gênes déchirée de nouveau par les factions, en proie à la tyrannie de ses grandes familles, crut recouvrer son indépendance et son orageuse liberté.

C'est ici le lieu de venger avec M. de Villeneuve la mémoire de René d'une

<sup>·</sup> Histoire de René d'Anjou.

calomnie historique, répétée par dom Calmet et le continuateur de Vély, sur la foi de l'auteur italien de la vie de François Sforce. Selon lui, le roi de Sicile tranquille témoin, du pont de son vaisseau, du désastre des Français, aurait ordonné dans sa colère de prendre la haute mer, afin de ne laisser aux fuyards aucune chance de salut. Le caractère de René, ses vertus chevaleresques, sa vie entière démentent cette accusation, soulevée par un écrivain étranger, qui ne la reproduit d'ailleurs, « que comme un bruit populaire, digne de peu de créance. » Il paraît même certain que le bon roi ne prit aucune part à cette guerre, et qu'à l'époque où ces historiens le font trahir ainsi ses compagnons d'armes (16 juillet 1461), il était à Marseille, auprès du lit de mort d'une sœur de Jeanne de Laval.

Plus nous avançons dans cette vie si pure, et plus les malheurs et les chagrins vont s'amonceler sur la tête de René. La mort avait enlevé son frère et son ami, le glorieux Charles VII (23 juillet 1461). Marie d'Anjou n'avait pas tardé à suivre son époux dans la tombe. La grande Marguerite remplissait alors le monde du bruit de ses infortunes et de son héroïsme maternel; enfin le duc de Lorraine, après quatre ans de combats, s'était éloigné de Naples, vaincu par l'épée de Scanderberg <sup>4</sup>.

La peste ravageait alors la Provence. Ce cruel fléau moissonnait la population de Toulon et des villes voisines; et il n'y avait pas une famille qui n'eût à pleurer plusieurs des siens. Profondément ému de ces calamités, René exempta pendant cinq ans de toute espèce de tailles les habitants de cette ville, du bourg de la Valette et de quelques autres villages. Sa royale charité s'étendait à toutes les souffrances, et jamais sentiment de crainte personnelle n'eut accès dans son cœur.

Séjournant alternativement en Provence et en Anjou, il soumit à une assemblée de notables, tenue dans cette dernière province, le recueil des lois et coutumes demandés à Jean Breslay et à Jean Binel. Des lettres patentes, en date du château d'Angers (janvier 1462), approuvèrent cette compilation, base de la législation de l'Anjou, du quinzième siècle au dix-huitième.

¹ Georges Castriot, prince d'Albanie, surnommé l'Alexandre chrétien. Accoutumé à vénérer les ordres du souverain pontife, comme les oracles de Dieu même, il accourut, à l'appel de Pie II, prendre le commandement des troupes du pape et de l'armée napolitaine. Une grande victoire remportée sous les murs de Troies, dans la Capitanale, assura la couronne à Ferdinand.

Ce héros qui était venu au monde, disent les chroniques, avec l'empreinte d'une épée sur le bras droit, tua de sa main dans les combats plus de deux mille Tures. Mahomet II croyant qu'il se servait d'armes enchantées, Scanderberg lui envoya son sabre. • Il lui suffisait, disait-il, de garder le bras qu'il e maniait dans les batailles. •

René reçut à cette époque la visite de Louis XI, qui lui prodigua jusqu'à l'affectation les égards et les témoignages d'un attachement presque filial. Inquiet de l'asile qu'avait trouvé en Bretagne le jeune duc de Berry, le soupçonneux monarque avait voulu connaître « le vouloir de ceulx qui l'avoient quitté, pour suyvre son frère. » Il entoura son oncle de caresses, visita avec lui les châteaux d'Angers, des Ponts-de-Cé et de Saumur, établit en l'honneur de la Vierge, « sa bonne maistresse et grant amie, » un chapitre de chanoines dans la petite île de Béhuard, et ne manqua pas d'honorer la vraie croix de Saint-Laud, qui lui avait toujours inspiré une salutaire frayeur <sup>4</sup>. Ces marques de dévotion feintes ou réelles, un langage familier et affectueux, et de riches présents donnés avec adresse lui concilièrent l'affection des bons bourgeois d'Angers, et préparèrent peut-être l'injuste et violente usurpation de la province.

Louis, pour s'assurer des dispositions des principaux seigneurs, avait convoqué à Tours les grands vassaux de la couronne. Il se plaignit amèrement du duc de Bretagne, et leur demanda s'il pouvait compter sur leur fidélité, en cas d'une guerre prochaine. René protesta de leur dévouement, « envers et contre tous, en foy et loyaulté. »

Si le bon roi était sincère, il n'en était pas ainsi des autres seigneurs. L'hypocrite ambition de Louis, ses fourberies, son despotisme avaient soulevé les serviteurs les plus dévoués de son généreux père. Le duc de Bretagne et le comte de Charolais étaient à la tête de cette ligue menaçante, que couvrait de son nom le duc de Berry. « Ils vouloient, disaient-ils, apporter un remède aux misères du royaume, chasser des conseillers pervers, et soulager le pauvre peuple, accablé par la gabelle, les exactions et les impôts. Ce prétexte, ajoute Anquetil, qui séduit toujours la multitude, fit appeler ce soulèvement la guerre du bien public. »

Jean, mécontent du roi et de ses nouveaux ministres, fut un des premiers à se joindre aux princes confédérés. Il avait avec lui cinq cents lances et un corps d'infanterie suisse. Son cri de guerre, comme celui du comte de Charolais, était : « Exemption de tailles, bien public et franchises! »

« Ce noble prince, dit Commines, à tous alarmes le premier armé de toutes pièces, et son cheval toujours bardé, sembloit bien prince et chief de guerre, et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Une croyance générale, partagée par Louis XI, attribuait à cette relique la puissance de faire mourir dans l'année le parjure qui violait son serment. — Ménage, dans sa Vie de Pierre Ayrault, nous a conservé le texte de cet engagement redoutable.

tiroit toujours droict aux barrières de nostre ost. Comme il estoit bien faict de sa personne, beau, gracieux, doulx, éloquent, modéré, libéral et grant capitaine, il avoit l'estime et la confiance des troupes, qui n'obéissoient à personne plus volontiers qu'à luy. »

René avait vu cette révolte avec douleur. Opposé au soulèvement général qui entraînait presque tous les princes du sang, il écrivait à son fils de Launay-lez-Saumur le 10 août 1464:

« Mon filz, monseigneur le roy m'a présentement escript par Gaspar Cosse 1, et aussi envoié le double d'unes lettres, que lui avez escriptes, lequel par ses lettres me fait sçavoir qu'il envoie devers vous le seigneur de Precigny, et que de ma part je voulsisse aussi envoier devers vous aucuns des miens qui me fust feable. Mon filz, vous savez ce que je vous ay fait savoir par l'evesque de Verdun, de la voulenté du roy et de la mienne aussi; tousiours m'avez esté obéissant jusques apresent, encores, si vous estes saige, ne commencerez-vous pas à ceste heure à se autrement, et je le vous conseille pour vostre bien et honneur; et sur ce veuillez croire et aussi faire, et accomplir ce que vous dira de par mondit seigneur le roy et moy, ledit Gaspar, que j'envoie devers vous pour ceste cause; autrement, je ne pourroye estre content de vous. Nostre Seigneur soit garde de vous.

Votre père, René. »

René, pour éviter les soupçons de Louis XI, crut devoir lui faire tenir une copie de sa lettre :

« Mon très redoubté seigneur, ajoutait-il en s'adressant au roi,

» Je me recommande à vostre grâce si très humblement que je puis. Plaise vous savoir, monseigneur, que par Gaspar Cosse, ay veu ce qu'il vous a plu m'escrire, et comment aviez deliberé envoier devers mon filz de Calabre, le seigneur de Precigny, me exhortant et ordonnant y envoier aucuns de mes serviteurs qui me fust feable; sur quoy, monseigneur, en obéissant tousiours à voz bons plaisirs et commandemens, je y envoie ledit Gaspar, duquel comme savez, il a assez cognoissance; auquel j'ai donné charge expresse de passer et retourner par vous, et puis tirer de là devers mon dit filz, pour lui dire ce qu'il vous plaira lui en charger. Avecques ce que je lui ay de ma part aussi dit pour lui enjoindre de par moy, et sur ce escrips à mondit filz, par ledit Gaspar; ainsi que plus à plain verrez par la

Fils de Jean Cossa.

coppie de mes lectres, que vous envoie cy enclouse, ou par lesdictes lectres mesmes, si c'est vostre plaisir les veoir et ouvrir; priant à Dieu, mon très redoubté seigneur, qu'il vous doint bonne vie et longue.

» Escript à Launay, le 10e jour d'aoust.

» Vostre très humble et obéissant, le roi de Sicile, duc d'Anjou, etc.

» René. »

La bataille de Montlhéry (13 juillet 1465) et le peu de succès du siége de Paris disposèrent les confédérés à écouter des paroles de paix. Jean d'Anjou, après avoir publiquement resusé de séparer sa cause de celle de ses alliés, ne tarda pas à s'apercevoir qu'ils n'avaient ni son désintéressement, ni sa droiture. Il prit le parti d'aller trouver le roi à Paris, et d'y jeter les bases d'un traité général. Dans les conférences qu'il eut avec Louis, il lui reprocha courageusement d'avoir déserté à Naples, malgré de solennelles promesses, la cause d'un prince de son sang, et stipulé lui-même cet abandon dans des lettres adressées à Ferdinand. Il ajouta que son duché était un fief de l'empire, et qu'aucun lien de vasselage ne l'unissait à la couronne de France.

Le roi, qui voulait à tout prix calmer ces justes ressentiments, prodigua les protestations et les caresses. Il offrit « à son très amé et beau cousin de Calabre » deux cent mille écus d'or, huit mille archers et cinq cents lances pour reconquérir le royaume de Naples. La Lorraine fut déclarée exempte de tout hommage; et Jean obtint en outre le gouvernement de Vaucouleurs.

Surpris de ces faveurs qu'il n'avait point sollicitées, il hâta de tous ses efforts la conclusion de la paix. « Je pensois, disait-il aux seigneurs qui vendaient leur » soumission, cette assemblée estre pour le bien public; mais je commence à » veoir que c'est pour le bien particulier. » Les traités de Conflans et de Saint-Maur furent en partie son ouvrage.

« Louis XI, dit un historien, savait sur toutes choses s'accommoder au temps, lorsqu'il était le plus faible, et céder à ses ennemis ses droits et ses prétentions afin de les désunir; mais quand une fois il avait rompu leur ligue, il reprenait ce qu'il avait cédé, et ne tenait rien de ce qu'il avait promis. » René, malgré son inviolable fidélité, devait bientôt en faire l'expérience.

La mort de l'infant don Pèdre de Portugal avait laissé la Catalogne en proie à l'anarchie. Soulevée depuis plusieurs années contre le roi Jean II, frère d'Al-TOME I. phonse V, cette belliqueuse principauté avait offert la couronne d'Aragon au fils de la reine Yolande. Ses députés s'étaient rendus à Angers, auprès du roi de Sicile; ils l'avaient supplié de se mettre à leur tête, et de venir à Barcelone prendre possession d'un trône mérité par ses vertus. René était trop âgé pour se bercer encore d'ambitieuses chimères. Il accueillit gracieusement les députés catalans, leur dit que sa vieillesse ne lui permettait point d'accepter leurs offres, mais qu'il leur enverrait, à sa place, son fils Jean d'Anjou et Ferry de Vaudemont (1467).

Le roi de Sicile, en faisant parvenir à Louis XI cette nouvelle importante, crut l'occasion favorable de lui rappeler de récents engagements. Une réponse évasive prouva qu'il avait à tort compté sur la foi royale. Louis n'avait aucun intérêt à garder sa parole. Il se borna à des vœux stériles et à des secours sans importance, tout en prêtant douze cent mille écus au roi d'Aragon, et lui retenant en gage le Roussillon et la Cerdagne. Le duc de Lorraine vit alors qu'il n'avait rien à attendre que de lui-même. Huit mille Angevins, Lorrains et Provençaux <sup>1</sup> répondirent à son appel; il traversa les Pyrénées à leur tête, et fit à Barcelone une entrée triomphale. Deux victoires près de Roses et de Villademar (1468) excitèrent jusqu'au délire l'enthousiasme des Catalans. Le jeune prince Ferdinand commandait les Aragonais à cette dernière bataille. Son cheval fut tué dans la mêlée, et il ne dut la liberté qu'au dévouement d'un fidèle serviteur, qui mit pied à terre malgré ses blessures, pour sauver le fils de son roi.

Les hostilités continuèrent l'année suivante avec une extrême vigueur. Surpris à Peralta pendant une nuit obscure, don Juan s'enfuit jusqu'à Figuières sans vêtements, sans casque et sans épée. Les provinces de Gironne et de Tortose, Berguza, Palamos, le Lampourdan entier se soumirent au vainqueur (1469 et 1470).

L'histoire a recueilli la lettre que le roi de Sicile adressait à Jean d'Anjou, à la nouvelle de ces succès; il lui rappelle d'abord, « que pour amplifier sa couronne et son nom, depuis sa première jeunesse et essais d'armes, il s'estoit courageusement présenté à travaux et dangers innumérables; qu'il avoit esté par deux fois en

Au nombre des chevaliers provençaux qui suivirent Jean d'Anjou dans cette expédition, nous tronvons Boniface de Castellane, nommé conseiller et chambellan de ce prince, en considération « de sa loyaulté prud'hommie et aultres louables vertus, comme aussi de ses grants et fructueux services. •

La maison de Castellane, longtemps souveraine de la ville de ce nom, est une des plus illustres de Provence. Inconstants, ambitieux et prodigues, turbulents et magnifiques, aimant avec passion la guerre, la poésie et les troubadours, les sires de Castellane, en Jetant un grand éclat sur leur nom, servirent ou troublèrent alternativement leur patrie. Depuis sa réunion à la France, peu de familles ont plus noblement payé leur dette au pays.

Italie avec gros et puissant exercite (armée, exercitus), où toujours il s'estoit montré preulx et valeureux combattant. »

« Très illustre et cher fils, nostre premier né, ajoute-t-il, dans un transport d'or-» gueil paternel, nous laissons qu'à Gênes, les années passées, vous avez montré » tant d'actes de prouesse, délivrant la ville assiégée de ce roy si puissant par » terre et par mer; et que Pierre de Campofregose, pour lors duc de la cité, ayant » pris et tourné ses armes contre nous par une grande perfidie et desloyauté, a » esté étendu mort et roide sur le pavé de vostre main, après plusieurs honora-» bles playes reçues sur vostre corps; et qu'à présent vous êtes en Catheloigne, » avec le harnois au dos, pour le recouvrement du droict et de la couronne ma-» ternelle, qui nous est deue, du royaume et de la jurisdiction d'Aragon. Mais de » quelle grandeur et magnanimité de courage, de quelle force, vigilance et sa-» gesse faites-vous maintenant la guerre contre Jean nostre capital ennemy! » Tesmoin en est bien Geronde (Gironne) et toute la province emporitaine (le » Lampourdan), tesmoins en sont bien les respoussements des ennemys, les forte-» resses et les chasteaux pris, les places munies, qu'en passant par la force et vertu de vos armes se sont rendues et remises à vostre main. Nous taisons vostre prudence, vostre justice, doulceur et bénignité, et la modestie dont vous usez au gouvernement des peuples et des citez, avec plusieurs aultres royales et » très excellentes vertus, dont Dieu a illustré vostre esprit. Si qu'il nous sera mieulx séant de ne pas parler plus tant de vos haultes et tant héroïques qualités, de peur que nous ne semblions parler de nous mesmes, en parlant de vous, » qui estes nostre fils bien aimé, et nostre propre chair et nourriture 1. »

Au moment où René adressait à son fils ces touchantes paroles, la Catalogne était soumise; et Jean d'Anjou, au comble de la gloire, espérait achever la conquête de l'Aragon. Il avait envoyé une ambassade au roi de Castille, pour lui demander la main de l'infante Isabelle <sup>2</sup>; tout semblait sourire à ses projets, lorsqu'il fut atteint d'une maladie mortelle, au retour d'un pèlerinage à Notre-Dame de Montserrat. Les larmes et les prières de tout un peuple ne prolongèrent point la vie du héros. Il expira à Barcelone au milieu de ses triomphes, le 13 décembre 1470, à l'âge de 45 ans.

<sup>1</sup> César Nostradamus : Histoire de Provence.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peu de jours avant la mort du duc de Lorraine, Carrion, son écuyer, était parti pour la Castille, muni de pleins pouvoirs de son maître. Quand le roi Henri l'aperçut, • il lui fist le bienvenant; puis luy dict:
• Monsieur l'escuyer, je suis fort marry des nouvelles que j'ay. — Sire, quelles sont-elles? — Vostre mais• tre, le duc Jehan, est allé à Dieu. • Quant l'escuyer oist ces nouvelles, il fut tout transy. •

Les Catalans qui, pendant sa vie, se pressaient sur son passage, baisaient ses armes, ses éperons et jusqu'à la mule qu'il montait, furent en grand deuil à sa mort. Durant neuf jours entiers son corps fut exposé dans une salle de son palais; chacun venait s'agenouiller dévotement et prier aux messes célébrées pour le repos de son âme, depuis le point du jour jusqu'à l'heure de nones. Le duc Jean, recouvert d'une robe de velours noir, la barette en tête et sa bonne épée au côté, fut porté dans les rues et carrefours de la ville. Le cortége s'arrêtait sur les places principales, les chevaliers inclinaient ses bannières: on n'entendait que des sanglots, des lamentations et des cris <sup>1</sup>.

Le caveau sépulcral des rois d'Aragon s'était refermé sur le duc de Lorraine, lorsque le fidèle Carrion descendit à Angers chargé du noble cœur de son maître. René à cette vue pensa mourir de douleur. Il fut longtemps comme privé de sentiment et de vie, sans prononcer une seule parole. Ses infortunes croissaient avec les années; et cette mort prématurée n'était que le présage d'inexprimables malheurs.

Entraîné par les exploits de Jean d'Anjou, nous n'avons pas voulu interrompre notre récit. Il nous faut jeter maintenant un coup-d'œil en arrière; assez tôt nous aurons à raconter de nouvelles épreuves; les jours heureux du roi de Sicile furent trop clairsemés dans sa vie pour les laisser en oubli.

La loyale conduite de René pendant la guerre du bien public avait désarmé l'inquiète défiance de Louis XI. Il paraissait plein de respect pour sa vieillesse, et semblait chercher les occasions de lui témoigner une affectueuse reconnaissance. Le roi de Sicile, qui aimait toujours le fils de Marie d'Anjou, se rendait avec Jeanne de Laval au château d'Amboise, quand Louis y tenait sa cour, assistait à des représentations dramatiques jouées en son honneur, et ne soupçonnait point de mauvaise foi dans ces démonstrations intéressées. De son côté, le rusé monarque ne manquait jamais de faire à son très cher et amé oncle et cousin quelque beau présent, et de lui accorder des faveurs, qui coûtaient moins encore, comme de le faire asseoir à ses côtés sur un fauteuil de velours cramoisi, exactement pareil au sien, ou de l'autoriser à signer ses lettres et ordonnances d'un grand sceau de cire jaune, prérogative exclusivement réservée jusqu'alors à la couronne de France.

« De retour, dit Bourdigné, à son puissant chastel d'Angers, le bon roi reprennoit

Don Calmet, Histoire de Lorraine.

vie convenable pour resjouyr sa vieillesse, comme planter et enter arbres, édiffier tonnelles, pavillons, vergiers, galleries et jardins, faire bescher et parfondir fosses, viviers et piscines pour nourrir poissons, et les veoir nager et esbattre par l'eau clère, avoir oyseaulx de diverses manières, en buissons et arbresseaulx, pour en leurs chantz se délecter. Et pour certain il fut le premier qui d'estranges pays fist apporter en France paons blancs, perdrix rouges, connilz blancs, noirs et rouges, fleurs de œillets de Provence, roses de Provins et de Muscadetz, et plusieurs autres singularitez ignorées en Anjou auparavant. Et disoit aux princes et ambassadeurs de divers pays, qui le venoient visiter, qu'il aymoit la vie rurale sur toutes autres, pour ce que c'estoit la plus seure façon et manière de vivre, et la plus loingtaine de toute terrienne ambition. »

Souvent on le voyait dans un bateau de pêcheur descendre la Maine jusqu'au couvent de la Baumette, solitaire ermitage taillé dans le roc, à l'image de la Sainte-Baume. Il aimait à honorer la patrone de la Provence, et avait fondé un couvent de Cordeliers, en mémoire du bienheureux Bernardin, son confesseur. Les jours de fête, il suivait l'office dans un psautier qu'il avait donné aux bons pères <sup>1</sup>. Il partageait volontiers leurs repas; et si l'on en croit la tradition populaire, consacrée par une gothique inscription, le plat qui lui servait fut incrusté après sa mort dans les murs du monastère.

Le peuple, qui accourait sur les pas de René, vint visiter à son exemple cette pieuse solitude. Elle devint un lieu de pèlerinage, où se rendait chaque année à la fête patronale une partie de la population angevine.

Le temps n'a point détruit le couvent de la Baumette; la foule joyeuse couvre à

' Ce psautier manuscrit, in 4°, sur vélin, relié en veau fauve, fait aujourd'hui partie de la bibliothèque d'Angers.

On lisait sur la première feuille du psautier, qui malheurcusement a été enlevée :

- Le 8 novembre 1465, le roy René de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, donna aux îrères religieux, de la religion et observance de monseigneur saint François, estant en son esglise de la Baumette lez Angers, le présent psautier, pour demourer et estre à perpétuité audict hermitage, pour le divin service de ladicte esglise; et pour plus grande approbation dudict don, à eulx fait par ledict sieur dudict présent, ledict seigneur à cy mis et apposé son seing manuel, faict mettre et apposer le mien, de moy Allardeau, son indigne secrétaire, et protonotaire de notre sainct père le pape, les jour et an ci-dessus.
- Présens, Jean de Beauvau, seigneur dudict lieu, séneschal du pays d'Anjou, et Bertrand de la Haic, seigneur de Malelièvre; Saladin d'Anglure, seigneur de Nogent, chambellan, et maistre Jehan Breslay, juge ordinaire du pays d'Anjou, tous conseillers dudict sieur, et plusieurs aultres gentilshommes.

• Signé RENÉ, manu proprid.

. Et plus bas, Allardeau. .

certains jours les prairies qui s'étendent jusqu'à la Loire; et les cloîtres, le réfectoire, la chapelle taillée dans le roc dominent encore la vallée. Mais aucun chant sacré ne s'élève de cette enceinte recouverte de lierre. Les courses et les jeux établis par le roi de Sicile, ont cessé depuis longtemps; et à sa mémoire vénérée se mêlent aujourd'hui de sanglants souvenirs.

Au pied du rocher penché sur les eaux, qui sert de fondement à l'abbaye, s'arrêtait, il y a un demi-siècle, une barque chargée de victimes et de bourreaux. Elle portait soixante-douze vieillards arrachés au sanctuaire, et que n'avaient protégés ni leurs cheveux blancs, ni leurs vertus <sup>1</sup>. Liés deux à deux, ils priaient avec ferveur au milieu des blasphêmes. Tout à coup de larges ouvertures, agrandies à coup de hache, donnent passage à l'eau de la Maine. Un léger tourbillon fait bouillonner sa surface. Puis, le fleuve pur et tranquille continue vers la Loire son cours accoutumé.

A l'opposé de la Baumette, un peu au dessus d'Angers, René avait découvert en chassant un saint anachorète. Il se nommait Macé Bucheron, était prêtre et chapelain du chapitre de Saint-Maurice, mais il avait abandonné sa prébende, pour vivre dans la solitude de pain noir et de racines. Le roi, touché de ses vertus, lui bâtit une cellule et une petite chapelle. Il y ajouta pour lui-même un jardin et un modeste logis, qu'il venait souvent visiter à pied en traversant la ville. Il l'appelait son cher ermitage de Reculée. C'était dans cette retraite, embellie de sa main de peintures et d'ingénieuses allégories, qu'il aimait à deviser avec les principaux bourgeois d'Angers, les artistes et les savants attirés à sa cour.

Autour de la demeure royale s'élevèrent bientôt de pauvres habitations recouvertes de chaume. Elle étaient occupées par des pêcheurs qui venaient jeter leurs filets sous les fenêtres de René. Le bon roi avait toujours eu pour ces braves gens une affection singulière. Entre plusieurs beaux priviléges qu'il leur concéda, il voulut qu'ils ouvrissent la marche de la procession de la Fête-Dieu. Leur doyen, précédé de ménétriers, y portait un cierge énorme, où saint Pierre était représenté en cire avec ses vêtements pontificaux, un filet à la main. Selon les prophétiques paroles du Sauveur, le pêcheur du lac de Génézareth était transformé en pêcheur d'hommes.

A Marseille, un tribunal particulier, les Psud'hommes pécheurs, fut créé pour juger promptement et sans frais, les différends élevés entre les membres de cette

Ces prêtres appartenaient presque tous au diocèse de Nevers. Ils avaient plus de soixante ans, et n'étaient condamnés qu'à la déportation. Ils furent noyés dans l'hiver de 1794, en face de la Baumette.

classe laborieuse. René en publia lui-même les statuts, que le temps et l'opinion ont respectés.

La chasse était un de ses délassements favoris. Pour plaire à Jeanne de Laval, qui l'aimait avec passion, il avait entouré de murs un vaste parc, auprès de la petite ville de Saint-Rémi en Provence. On dit même qu'il échangea la riche baronnie d'Aubagne contre les landes stériles de Saint-Cannat, où le gibier était plus abondant. En Anjou, « il s'esbattoit à la chasse du cerf, » dans ses domaines de Launay <sup>1</sup>, de Baugé et de Beaufort. Sa meute, quoique peu nombreuse, était ardente et bien dressée; rarement ses faucons manquaient leur but. Il possédait de belles armes de plaisance et de guerre. Mais comme il était généreux sur toutes choses, il s'en défaisait volontiers, en faveur de ses amis <sup>2</sup>. Le temps consacré à ce noble exercice, ne lui faisait pas oublier les devoirs de la royauté; et si ce rapide exposé de la vie de cet excellent prince ne suffisait pas pour convaincre les esprits les plus prévenus, sa correspondance sauvée de la destruction et de l'oubli par M. le chevalier Lautard <sup>3</sup>, nous en fournirait une preuve éclatante.

L'amour de René pour les lettres le suivit jusqu'à la tombe. Du fond de la Provence ou de l'Anjou, il écrivait aux savants de toute l'Europe, faisait copier

Escript au Mesnaige, ce mercredi 27e jour d'avril.

Signé: René.

(Tiré de la collection de M. Feuillet de Conches, savant archéologne, qui a eu la bonté de nous adresser cette copie).

<sup>&#</sup>x27; Ce château, dont plusieurs parties contemporaines de René existent encore, appartient aujourd'hui à M. le marquis d'Armaillé. Louis XIV l'exempta du logement des gens de guerre en souvenir du bon roi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Monsieur du Plesseys, en revange des deux belles arbalestes d'acier que m'avez données, et pour ce aussi, que depuis me suis enquis que vous estes très bon arbalestier, et que prenez grant plaisir à tirer de l'arbaleste, je vous advise que de ma part toute ma vie y ay prins grant plaisir. Et affin que voiez comment suis artillé, je vous envoie une de mes arbalestes, laquelle vous certiffie qu'elle a esté faicte de la main d'un Sarrazin à Barcillonne; ne jamais ne vieult aprendre aux crestiens de les faire telles. Et pour ce qu'elle est d'estrange façon, et qu'elle tire plus loing selon la petitesse de quoy elle est, que nulle autre arbaleste de son grant, que je veisse oncques, je la vous envoie, en vous priant que la tenez bien chière, et ne la vueillez donner à personne que vive, car vous n'en trouverriez point de telle, ne jamais jour de ma vie n'en vis de si belle façon, ne de si bonne aussi. Il me semble que le traict que je vous envoie sera trop pesant pour elle; mais je ne le vous envoie que pour veoir la façon. Et adieu vous diz en me faisant savoir s'il est rien que je puisse pour vous, car je vous certiffie, que vous n'en serez point esconduit devant tous autres encore, et pour ce, esprouvez moy quant vous vouldrez.

<sup>3</sup> Premier volume, page première.

Ces lettres transcrites sur un registre par les secrétaires de René et toutes signées de sa main, sont datées de Tours, d'Angers, de Baugé, des Ponts-de-Cé, de Launay, d'Aix, de Tarascon, de Marseille, d'Avignon et de Gardanne, etc., écrites en français, en italien, en catalan et en latin; elles embrassent une période de six années (1468 à 1474), se suivent exactement et ne laissent que de courtes lacunes, pendant lesquelles il est

a grands frais les manuscrits grecs ou latins nouvellement découverts, enrichissait de précieux ouvrages les bibliothèques de ses châteaux et des couvents qu'il affectionnait. Tandis que le moine Hugues de Saint-Césary transcrivait par ses ordres les poésies oubliées des troubadours provençaux, que Martial d'Auvergne publiait son livre si curieux des Arréts des cours d'amour (arresta amorum), et qu'Honoré Bonnor, prieur de Salon, composait son Arbre des batailles, et lui donnait pour préface la relation de la grande victoire remportée sur Satan par le glorieux Archange, René encourageait les premiers essais de poésie dramatique. Il conservait au château de Beaufort la copie la plus authentique et complète des Mémoires du sire de Joinville, faisait recueillir par les officiers de sa cour des comptes, les chroniques enfouies dans les chartriers de ses châteaux, appelait aux universités d'Aix et d'Angers les plus habiles professeurs, et fondait des bourses gratuites pour de pauvres écoliers. Les nombreuses lettres que nous avons citées, montrent qu'il parlait le latin, le catalan, l'italien et le provençal avec une égale facilité. L'écriture sainte et les chefs-d'œuvre de l'antiquité païenne lui étaient également familiers; et c'est sans doute à l'enthousiasme inspiré par leur étude, que doit être attribué l'étrange mélange de mythologie et de christianisme remarqué dans ses écrits, dans les fêtes chevaleresques, les cérémonies

facile de reconnaître que René était alors en voyage. Leurs caractères en sont bien conservés et passablement formés. Mais ils sont de leur siècle, et par conséquent difficiles à déchiffrer et hérissés d'abréviations.

Deux cent quatre-vingt-dix lettres composent ce recueil, que le président Peyresc avait acheté de l'historien de la Provence. Oubliées dans le chartrier d'un vieux château de la maison de Simiane, elles ont échappé à l'incendie et à la dévastation de 1793 par un de ces hasards merveilleux, auxquels la prudence humaine est étrangère.

Ces lettres, où la bonté de René et son amour pour ses peuples se dévoilent à toutes les lignes, sont en général très courtes, d'un style simple et concis; le latin en est aisé, quelquefois élégant, mais souvent un peu recherché. La tournure des phrases et les inversions annoncent de la facilité et une longue habitude de la manière et du dialecte de la chancellerie romaine.

Aucun auteur, aucun écrivain ne les avait fait connaître, avant M. le chevalier Lautard, secrétaire perpétuel de l'Académie de Marseille, et l'un des hommes dont le caractère et la science honorent le plus sa ville natale. C'est lui qui le premier révéla leur existence et prouva leur anthenticité dans deux mémoires publiés en 1812 et 1816, dont sont extraites les réflexions qui précèdent.

Notre nom et nos travaux étaient inconnus du savant académicien, lorsque nous nous sommes adressé à lui, sans autre titre qu'un amour commun pour le bon roi de Sicile. Dire avec quelle bienveillance de cœur, M. Lautard s'est empressé d'accueillir toutes nos demandes, nous a communiqué son précieux dépôt, en a extrait lui-même les lettres, dont il nous a envoyé la savante et fidèle traduction, nous serait impossible. Nous le prions seulement de recevoir ici l'hommage de notre respectueux attachement et de notre profonde reconnaissance.

M. Roux-Alphéran, ancien greffier en chef de la cour royale d'Aix, nous permettra aussi de lui offrir le même hommage. C'est à ce savant, laborieux et modeste, dont le désintéressement égale le dévouement et la fidélité heréditaires, que nous devons un grand nombre de renseignements, et la copie du tableau de l'Adoration des Mages, attribué à René depuis un temps immémorial.

religieuses qu'il présidait, et surtout dans la célèbre procession de la Fête-Dieu à Aix, dont nous donnerons ailleurs une description fidèle 4.

Tandis que sous son sceptre paternel, ses états jouissaient d'une paix profonde, un événement imprévu, où son nom se trouve mêlé, plongeait la France entière dans l'étonnement et la stupeur. Louis XI, toujours en querelle avec Charles le Téméraire, était venu presque seul à Péronne, au milieu des Bourguignons, pour hâter par sa présence la conclusion de la paix. Le nouveau traité était près d'être signé, et les deux princes semblaient vivre dans une familiarité affectueuse, lorsque des courriers apportèrent au duc la nouvelle que les Liégeois, excités par les émissaires de Louis, avaient rompu la trève, massacré leur évêque et les soldats laissés en garnison. Une furieuse colère s'éleva comme une tempête dans l'âme de Charles. Flottant pendant trois jours entre des résolutions extrêmes, maître de la personne du roi, de sa couronne et de sa vie, il marchait à grands pas, se jetait sur son lit, se relevait avec violence, et, de temps à autre, arrêtait ses regards sombres sur la vieille tour de Péronne, où Herbert de Vermandois avait tenu emprisonné pendant vingt ans l'infortuné Charles le Simple.

Prenant enfin une détermination plus digne de lui, il imposa au monarque les conditions les plus dures, les lui fit jurer sur la croix de Charlemagne, et le traîna au siége de Liége plutôt en captif qu'en allié. Une des clauses les plus humiliantes de ce traité, que nous croyons être restée jusqu'ici inconnue, obligeait Louis XI à sommer le roi de Sicile de prendre les armes contre lui-même, s'il venait à violer son serment.

- « René, par la grace de Dieu, Roy de Hierusalem, de Cecile, d'Arragon, de l'isle de Cecile, Valence, Maillorques, Cardaignes et Corseignes, duc d'Anjou, de Bar et conte de Barcelonne, de Prouvence, de Fourcalquier, de Pimont, etc.
  - A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut.
- » De la partie de notre tres chier et tres amé cousin le duc de Bourgongne, nous ont esté presentées les lectres de monseigneur le Roy, desquelles la teneur s'ensuit:
- » Loys, par la grace de Dieu, Roy de France, à nostre tres chier et tres amé oncle le Roy de Cecile duc d'Anjou, salut et dilection.
  - » Comme par la réunion de paix, d'amitié et concorde fait entre nous et nostre
  - ' Quatrième volume des Œuvres complètes de René d'Anjou.

TOME I.

p

très chier et tres amé frère et cousin le duc de Bourgongne, entre autres choses avons consenty et accordé que les princes de mon sang, telz que nostre dict frere et cousin vouldra nommer, jureront et promectront sur leur foy et honneur de entretenir et garder ladicte paix et tout le contenu es lectres d'icelle, sans riens faire ne souffrir faire au contraire; et qu'ilz chacun d'eulx assisteront et serviront nostre dict frère et cousin à l'encontre de nous, en leurs personnes, de toute leur puissance et de leur pays et subgetz, ou cas que par nous ou par autre de nostre sceu ou consentement ladicte paix soit enfrainte, ou contrevenu au contenu es lectres sur ce faictes; et que de ce ilz bailleront leurs lectres scellées en forme deue à nostre dict frère et cousin, sans delay, contredict ou difficulté. Et avons desclairé par lesdictes lectres de paix que ou cas de ladicte infraction, lesdicts princes seront et demourront quictes, absolz et exempts envers nous et noz successeurs de tous sermens, devoirs et services que par eulx et leurs dicts subgetz nous sont deuz; desquelz ou dict cas les avons quictés, absolz et exemptez, ainsi que ces choses appèrent plus à plain par lesdictes lectres d'icelui traictié de paix. Et il soit ainsi que nostre dict frere et cousin de Bourgongne nous ait desclairé et nommé vous et autres desdicts princes de nostre sang, desquelz il veult avoir les seurtés dessus desclairées; en nous requerant que nostre plaisir soit vous ordonner et commander de faire les sermens et promesses dessus dictes, et affin qu'il vous en appert octroier sur ce, de saire expedier noz lectres patentes en tel cas pertinent. Pour ce, est il que nous, ces choses considerées, voulant de nostre part entretenir et accomplir à nostre dict frère et cousin ce que promis lui avons par ledict traictié de paix et user de bonne foy envers lui, avons consenty et consentons et par ces presentes vous mandons, ordonnons et enjoingnons que à iceluy nostre frère et cousin de Bourgongne, ou à son certain commandement, vous baillez, expediez et faictes delivrer incontinent et sans delay ou difficulté vostre lectre et scelle en forme deue, par laquelle vous promectrez et jurerez sur vostre foy et honneur d'entretenir et garder ladicte paix et tout le contenu es lectres d'icelle, et que aucune chose ne sera par vous faicte, ne souffert faire au contraire, aussi que vous assisterez et servirez nostre dict frère et cousin à l'encontre de nous, en vostre personne, de toute vostre puissance et de voz pays et subgetz, ou cas que par nous ou par autre de nostre sceu ou consentement ladicte paix soit enfrainte ou contrevenu au contenu et lectres d'icelle comme devant est dict. Laquelle chose ne adviendra au plaisir nostre, et s'il advenoit, que Dieu ne veuille, nous voulons et desclairons des maintenant que ou dict cas serez et demourez quictes, absolz et exemptz envers nous et noz successeurs de tous sermens, devoirs et services qui par vous et voz dicts subgetz nous sont deuz, et desquelz sermens, devoirs et services, nous, ou cas dessus dict, et non autrement, des maintenant pour lors, quictons, absolvons et exemptons vous et voz dicts subgetz par la teneur de ces lectres. En vous ordonnant et commandant que

sans mesprendre envers nous et noz dicts successeurs, vous ou dict cas de infraction de nostre part, ou contrevenu au contenu desdictes lectres dudict traictié, servez nostre dict frère et cousin contre nous, comme dict est, car ainsi nous plaist et voulons estre fait. Et de ce faire vous donnons pouvoir, congié, licence et auctorité par ces dictes presentes.

» Donné à Peronne le xiiii jour d'octobre l'an de grace mil cccc soixante huit, et de nostre règne le huitieme.

» Ainsi signé, par le Roy en son conseil,

» J. DELALOCRE. »

« Savoir faisons que nous, desirans complaire à mon dict seigneur le Roy, et tousiours demourer en son obeissance comme tenuz sommes et raison est, avons par son commandement et ordonnance fait et promis, jurons et promectons, en parolle de Roy et sur nostre honneur, d'entretenir et garder ladicte paix et tout le contenu es lectres d'icelle paix sans riens faire ne souffrir faire de nostre part au contraire, et avec que assisterons et aiderons nostre dict cousin de toute nostre puissance de nos pays et subgetz, ou cas que par mon dict seigneur le Roy ou par autre de son sceu ou consentement, ladicte paix soit enfrainte ou contrevenu au contenu es lectres d'icelle paix. En tesmoin de ce nous avons signé ces presentes de nostre main et fait sceller de nostre scel.

» Donné en ma ville Saumur, le unzieme jour de may, l'an de grace mil cccc soixante neuf <sup>1</sup>.

» RENÉ.

» Par le Roy, Benjamin. »

' Cette charte officielle, pièce originale et inédite, revêtue du sceau et de la signature autographe du roi René, nous a paru assez importante pour être reproduite en entier. C'est l'un des documents historiques les plus précieux que nous ayons entre les mains. Nous en avons fait l'acquisition à Paris, au mois de septembre 1841, après que M. Paulin Pâris, membre de l'Institut et l'un des conservateurs adjoints de la Bibliothèque royale eut vérifié et constaté son authenticité. Cette charte est écrite à pleines lignes sur une feuille de vélin parfaitement conservé.

On remarque sur le revers, en caractères de la même époque que ceux du corps de la charte, ces mots :

- Scellé du Roy de Cecile pour l'entretenement de la paix faite à Peronne l'an mil iiijc lxviij. •
- Les lignes suivantes, d'une écriture moderne, sont tracées encore sur le revers, mais au haut :
- Traitté de Peronne 1468,

1469.

- Promesse de René, roi de Sicile, en suitte des lettres que le roy Louis XIe luy avoit envoyées pour ce sujet, et lesquelles sont icy inserées, d'entretenir la paix suite à Peroune, en octobre 1468, entre ce roy
- Louis et Charles duc de Bourgogne. Les lettres du roy Louis à Peronne, le 14 octobre 1468. Les lettres de
- promesse à Saumur, le 11e may 1469. •

Louis XI, étranger à tout sentiment généreux, tenait moins à l'honneur de son nom qu'à sa réputation d'habileté et de ruse. Il échangea l'écharpe blanche fleur-delisée contre la croix rouge de Bourgogne, abandonna les Liégeois sans hésitation comme sans remords, et assista en témoin impassible au pillage et à la destruction de leur malheureuse ville. Mais cruellement blessé des railleries des Parisiens, il évita à son retour de visiter ses bons compères. Sa vengeance s'étendit aux oiseaux dressés à répéter le nom de Péronne. Le bourreau fut chargé de les mettre impitoyablement à mort, et d'informer en même temps contre leurs imprudents instituteurs. La crainte que Louis inspirait ne le préservait ni du ridicule ni de la honte.

L'éloignement de René du théâtre de la guerre et l'administration de ses états, ne détournaient point son attention des événements qui se succédaient en Catalogne. Nous l'avons vu envoyer à Jean d'Anjou de l'argent et des soldats; il lui adressait de nombreuses lettres, où l'on reconnaît toujours son esprit de droiture et la bonté de son cœur.

« Mon très cher fils, lui écrivait-il du château de Baugé, le 28 mars 1468, la justice exige que nul ne soit privé de son droit. Or, on vient de saisir à Barce-lone, où vous commandez, un bâtiment qui appartient à Jean Ruiz, sujet du roi de Castille. Vous savez que la paix la plus durable nous unit depuis un temps immémorial avec ce digne prince, et que nous avons toute son amitié. Indépendamment de ces titres précieux, l'équité ordonne cette restitution. Ainsi ne balancez pas à donner des ordres pour mettre relativement à cet objet notre conscience en repos. Restez toujours uni à la sainte Trinité <sup>1</sup>. »

Un prince, que l'injustice révoltait à ce point, ne pouvait être indifférent à l'intérêt de ses vassaux. Il écrivait la même année au roi de Portugal:

- « Prince sérénissime, notre cher cousin et frère, par la grâce de Dieu, roi de » Portugal, René, par la même grâce, roi d'Aragon, de Jérusalem et de Sicile, salut » et augmentation de prospérité.
- 'Cette lettre dont nous devons la traduction à M. le chevalier Lautard, est écrite en catalan, dialecte qu'affectionnait singulièrement le bon roi, pour l'avoir appris enfant sur les genoux de la reine Yolande. René avait écrit le 11 janvier précédent, sur le même sujet, au gouverneur-général de la Catalogne. Voyez premier volume, page l'e.

## CXVII

- » Notre sujet, Raphaël Bonet, marchand de Barcelone, nous a exposé que faisant le commerce dans votre royaume, il forma le projet, il y a quelques mois, de revenir dans sa patrie; qu'à cet effet il passa une convention avec un nommé André Bers, Portugais de nation, commandant le bâtiment marchand la Modeste; qu'il fut réglé entre eux, que ledit André Bers ramèneroit par mer Raphaël Bonet à Barcelone et qu'il porteroit toutes les marchandises que lui, Bonet, lui confieroit. L'affaire étant conclue, le vaisseau mit à la voile. Mais à peine a-t-il perdu la côte de vue, que Bonet s'aperçoit que le navire dévie de la route ordinaire. Il fait des représentations au capitaine, qui n'en tient aucun compte et continue sa marche. Le perfide fait force de voiles, et arrive bientôt sur les côtes de Naples. Là, il oblige Bonet à débarquer sur-le-champ, et disparoît avec les marchandises de notre vassal.
- » Or, prince sérénissime, comme c'est un de vos sujets qui a commis ce délit, nous vous prions qu'il vous plaise ordonner des poursuites contre André Bers, et de faire rendre à Bonet ses marchandises avec une juste indemnité pour ses frais. Nous vous supplions en même temps de nous donner une prompte réponse, et de croire que nous vous rendrions semblable justice en pareille occasion 4. »

La mort de Jean d'Anjou n'avait point diminué l'attachement des Catalans pour les petits-fils de la reine Yolande. En l'absence de Ferry de Vaudemont, qui commandait à Barcelone sous le duc de Lorraine, ils avaient proclamé roi d'Aragon, Nicolas d'Anjou, marquis de Pont-à-Mousson, devenu, par la mort inopinée de Jean son frère aîné, le seul héritier de son illustre père. Mais ce jeune prince était plus soucieux de plaisirs que de gloire. Retenu à Paris par Louis XI, qui lui promettait la main de sa fille Aune de France, il ne se rendit point aux vœux des députés catalans. Un temps précieux s'écoula en stériles promesses; et l'armée lorraine, fatiguée de vaincre pour un prince étranger à ses périls, abandonna la Catalogne, qui se soumit enfin à don Juan d'Aragon (1471).

Nicolas parut peu regretter cette glorieuse conquête. Le désir d'épouser Marie de Bourgogne, fille unique de Charles le Téméraire, lui avait fait renoncer à l'alliance de Louis XI. Quelques piquantes railleries des bourgeois de Metz l'armèrent contre cette ville. Il tenta follement de la surprendre, et succomba à son retour,

<sup>1</sup> Cette lettre, traduite par M. Lautard, est écrite en latin.

## **CXVIII**

emporté par une fièvre contagieuse, lorsqu'il s'apprêtait à venger la honte de sa défaite (27 juillet 1473) 1.

Il avait alors vingt-quatre ans, et ne s'était fait connaître que par son inconstante légèreté. Mais sur sa tête reposaient les dernières espérances de son aïeul. Toutes les douleurs déchiraient à la fois l'auguste vieillard, et l'unique rejeton de cette grande maison d'Anjou était brisé sur sa tige.

Accablé sous ce nouveau malheur, René n'éprouva de consolation qu'en hâtant la délivrance de la reine Marguerite. Une lettre écrite de Gardane, peu de temps après la mort de son fils, contient ces mélancoliques paroles :

- « Ma fille, que Dieu vous assiste dans vos conseils! car c'est rarement des
- » hommes qu'il faut en attendre dans l'infortune. Lorsque vous désirerez moins
- » ressentir vos peines, songez à celles que j'éprouve. Elles sont grandes, ma fille,
- » Dieu les connaît, et cependant je vous console 2. »

Depuis le jour où cette princesse, dans tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté, était venue partager la couronne du fils d'Henri de Lancastre, sa vie n'avait été qu'une suite continuelle de révoltes réprimées, de succès infructueux, de revers et de douleurs. Les querelles des deux Roses avaient transformé l'Angleterre en un vaste champ de bataille, où le bourreau glanait après le massacre, et disputait aux oiseaux de proie les blessés et les morts. La hache et le poignard achevaient sur l'échafaud, ou dans la tente royale, les malheureux dont le sang ne coulait pas assez vite; l'hostie sainte avait cessé de protéger les vaincus, réfugiés au fond du sanctuaire; le prêtre était égorgé en défendant les victimes, et des haines implacables, une férocité de bête fauve fermaient tous les cœurs à la pitié.

Par ung neufviesme jour d'apvril,
 A pied levé comme ung cabril,
 S'en vint avec son exercite
 Tout secret au plus près de Metz....

Ses joyes furent terminées: Car il mourut celle année, Et partit sans page ny valet, Le vingt-septième jour de juillet.

(Chronique de Metz.)

<sup>2</sup> Traduction de M. Lautard.

Triste jouet des factions, qui rugissaient autour de lui, le faible Henri VI abandonna à Marguerite le soin de défendre sa couronne. Les sombres cachots de la Tour de Londres s'ouvrirent au bruit des victoires de la reine. Elle avait délivré le monarque prisonnier, et taillé en pièces à Wakefield les partisans de Richard d'York (1461).

Vaincue bientôt après à Pontefract par le cruel Edouard, forcée de se réfugier en Ecosse, de traverser les mers avec son fils dans ses bras, elle résolut de passer sur le continent, et d'inviter tous les vrais chevaliers à venger ses injures. Louis XI parut d'abord insensible à ses malheurs. Mais quand elle offrit de remettre Calais en gage, il lui prèta vingt mille couronnes, et permit à Pierre de Brézé, grand sénéchal de Normandie, de suivre sa bannière (1462). Marguerite débarqua en Angleterre avec deux mille Français, après cinq mois d'absence. Son courage lui rallia une nombreuse armée. Elle s'empara des comtés du Nord, livra de nouveaux combats, et balança longtemps encore la fortune d'Edouard et du comte de Warwick.

Un jour que, fugitive et poursuivie de toutes parts, elle s'était réfugiée dans les montagnes du Northumberland, elle tomba avec son fils entre les mains de bandits, qui se disputèrent ses dépouilles. Comme les épées étaient tirées pour le partage du butin, Marguerite s'enfonça au plus épais de la forêt. Mais à peine avait-elle fait quelques pas, qu'elle fut arrêtée par un autre brigand, attiré par ce cliquetis d'armes. Alors ne prenant conseil que de son désespoir : « Mon ami, lui dit-elle, » sauve le fils de ton roi. » Ce sublime appel à la générosité d'un bandit ne fut pas jeté en vain. Il fléchit le genou devant l'héroïque mère, et la conduisit en sûreté au camp des Lancastriens.

De nouveaux revers forcèrent la reine de quitter l'Angleterre, sans abattre sa constance. Une barque de pêcheur la déposa sur les côtes de Flandre au milieu d'une tempête (1463). Philippe de Bourgogne fit un généreux accueil à son illustre parente. Il lui remit une somme d'argent considérable, et l'escorta honorablement jusque sur les frontières du Barrois, où elle fixa sa résidence auprès de Jean d'Anjou. Suivant alors avec anxiété le cours des événements, elle berçait ses chagrins de la pensée de replacer encore son mari et son fils sur le trône d'Angleterre.

Le ressentiment du comte de Warwick contre Édouard IV ranima ses espérances (1470). Elle consentit à oublier de mortels affronts. Le grand faiseur et défaiseur de rois, réfugié à la cour de France, prit la rose rouge de Lancastre, et fiança sa fille, à Amboise, au jeune prince de Galles.

Le comte, dont les ballades ont célébré les exploits, avait toujours été le favori du peuple. Son exil l'en avait rendu l'idole. Il n'eut pas plus tôt mis le pied en Angleterre, qu'il vit une foule immense se presser sur ses pas. Il entra en triomphe à Londres; et Henri VI, libre de nouveau, sortit de la Tour, la couronne sur la tête, et vint rendre grâce à Dieu dans la cathédrale de Saint-Paul. On ignore si l'infortuné monarque éprouva quelque joie de sa délivrance. Affaibli par ses malheurs et sa captivité, il semblait indifférent aux efforts tentés pour sa

Cependant Edouard s'était enfui sur le continent auprès de son beau-frère, Charles de Bourgogne. Puissamment secondé par ce prince, il arma une flotte de dix-huit grands navires, et jeta l'ancre à Ravenspur (14 mars 1471), au lieu même où plus de soixante ans auparavant Henri IV avait débarqué, quand il détrôna Richard II. L'audace d'Edouard le servit autant que sa fortune. Une marche rapide le rendit maître de Londres et du malheureux Henri VI; et Warwick, vaincu à Barnet, tomba en héros sur le champ de bataille, le jour où Marguerite débarquait à Plymouth, après une pénible et longue traversée.

Cette mère, qu'aucun danger personnel n'avait jamais fait pâlir, s'évanouit de douleur en apprenant ce désastre. Elle versa des larmes abondantes sur le sort de son fils, et voulut le dérober aux périls qui menaçaient sa tête. Réfugiée avec lui dans le sanctuaire de Beaulieu <sup>1</sup>, elle résista longtemps aux instances de ses fidèles lords. Ils avaient juré de mourir pour sa défense. La journée de Tewsbury les trouva tous fidèles à leur serment.

Marguerite et son fils furent faits prisonniers à cette sanglante bataille. On réserva la reine pour orner le triomphe; l'enfant fut conduit dans la tente d'Edouard. Quand le roi lui demanda, d'une voix sombre, le motif de son retour en Angleterre: « Je suis venu, répondit-il fièrement, défendre la couronne de mon » père, et mon propre héritage. » Ces généreuses paroles étaient un arrêt de mort.

Edouard, ivre de fureur, frappe le jeune prince au visage avec son gantelet de fer. Les ducs de Clarence et de Glocester lui enfoncent leur dague dans le cœur. Ce dernier faisait l'apprentissage du massacre des enfants d'Edouard <sup>2</sup>.

<sup>&#</sup>x27; Edouard fut le premier à violer le droit d'asile des églises, que les chefs lancastriens avaient toujours respecté.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Histoire d'Angleterre, par le docteur Lingard.

Le meurtre de Henri VI mit le comble aux infortunes de Marguerite. Cette reine, « l'épouse et la mère la plus malheureuse de son siècle, » resta cinq années captive dans un cachot de la Tour. Quand Edouard, vaincu par les prières de René, consentit enfin à accepter une rançon (1476), elle se retira en Anjou, au château de Dampierre, modeste manoir de François de la Vignolle, un de ses plus dévoués serviteurs. C'est dans cette retraite qu'elle termina une vie marquée par tant de grandeurs et d'adversités (1482).

Des nombreux enfants du roi de Sicile, il ne restait plus que Marguerite et Yolande <sup>1</sup>. Cette dernière seule avait un fils. Il se nommait René, comme son auguste aïeul, dont il faisait revivre les vertus et le nom. A la mort de Nicolas d'Anjou, le duché de Lorraine lui était tombé en héritage, et toute la tendresse du vieux roi s'était reportée sur la tête de ce jeune prince.

Retiré au château de Baugé, René y vivait dans une retraite profonde. Des grâces à répandre, de pieuses fondations, des services à récompenser adoucissaient ses douleurs <sup>2</sup>. Il avait obtenu la canonisation de son saint confesseur, le bienheureux Bernardin, et lui avait fait élever aux Cordeliers, d'Angers, une magnifique chapelle <sup>3</sup>. De riches *ex voto*, de brillantes armures, des vitraux sur lesquels l'artiste avait fidèlement reproduit les traits d'Isabelle et de ses enfants, des sculptures d'une délicatesse exquise, le portrait ciselé de Jeanne de Laval, décoraient le gothique sanctuaire. René y avait peint de gracieux emblêmes, et s'était plu à

TOME 1.

(Archives du royaume, - Charte de René, - Cordeliers d'Angers.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> René avait perdu en outre Blanche d'Anjou, mariée à Bertrand de Beauvau, sire de Précigny. Il fut longtemps inconsolable de sa mort. C'était l'aînée des trois enfants naturels qu'il légitima.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non seulement le bon roi payait généreusement les services personnels, mais il croyait devoir récompenser aussi tous ceux qui étaient rendus à ses sujets. C'est ainsi qu'il donna, en toute propriété, les moulins construits sous les arches du pont d'Angers, à Jacques Legris, riche et honnête bourgeois, qui, dans une année de disette, avait distribué une grande quantité de farine aux panvres de la ville.

<sup>-</sup> René, dit M. Grille dans une intéressante notice sur Jeanne de Laval, donnait tout, ne se réservait rien, et, dans cet abandon extrême, embarrassait souvent le contrôleur de ses finances. Il avait engagé, pour payer sa rançon, ses villes et ses domaines; plus tard il vendit ses pierreries et ses joyaux. Nous trouvons à Angers un Guillaume Heurteloup, qui donne au roi une forte somme (le chiffre n'en est pas autrement désigné), et reçoit en échange une paire d'heures enjolivées de rinceaux et de culs de lampes, deux daims, trois taureaux des Mauges et cinq cavales de la Gastine. Jean Richard, en échange d'une concession de péage sur la Maine, se charge de fournir le menu grain pour les pigeons du colombier de Reculée; un Jacques Grille, marchand bien famé, achète au roi un collier de perles sur le prix de mille florins. Mais il le remit à René peu de mois après, déchirant le marché sans usure, quand le prince se vit a même de rembourser la créance.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In honore et reverentià D. N. J.-C., et pro singulari affectione quam habuimus et habemus ad sanctum, gloriosissimum beatum Bernardinum....

### CXXII

graver sur le marbre des vers en l'honneur de la passion du Sauveur. Plus tard, il ordonna que son cœur, ouvert pendant sa vie à son pieux confesseur, reposât avec celui de Jeanne, au-dessus du précieux reliquaire. Ils y restèrent exposés à la vénération publique, jusqu'à ce temps de funeste mémoire, où des bourreaux en délire profanaient de leurs mains sanglantes la cendre sacrée des tombeaux.

René ne devait pas longtemps conserver la paix dont il jouissait dans la solitude. La mort de Nicolas d'Anjou avait allumé l'insatiable ambition de Louis XI. Convoitant déjà l'héritage de son oncle, il se rendit à Angers, dans le but apparent de surveiller le duc de Bretagne, mais en réalité pour aviser aux moyens de dépouiller le vieux roi. Comme il ne trouvait, malgré son désir, aucun motif plausible, il se contenta « de festoyer les Angevins, d'aller disner et souper à leur logis, dans l'intention, dit Bourdigné, d'incliner à lui leurs mœurs. » Il retourna ensuite à Paris, épiant une occasion favorable de réaliser ses projets.

Louis pouvait ajourner une perfidie, mais s'il espérait en retirer quelque avantage, il n'y renonçait jamais. Fatigué d'une dissimulation hypocrite, il entre en Anjou avec cinquante mille hommes (1474). Angers ouvre ses portes à l'ambitieux monarque. Il s'y installe avec ses soldats, s'empare du château et en confie le commandement à Guillaume de Cérizay; puis sous prétexte que René entretenait des intelligences avec le duc de Bretagne, il donne à la ville une charte municipale, des lettres de noblesse au maire et aux échevins, et se proclame souverain de la province.

Le bon roi était à Baugé, lorsqu'il apprit l'arrivée de Louis. Ne pouvant soupçonner une pareille trahison, il monte à cheval pour le recevoir, ignorant encore « ce qui avoit esté faict à son préjudice, et combien que ses domestiques en seussent bien informez, toutefois de paour de le courroucer ne lui en osoient riens dire, congnoissant la grant amour et affection que le bon seigneur avoit à icelluy son pays d'Anjou. Mais quant ils veirent qu'il estoit délibéré de venir à Angiers, quelcun de ses plus privez et familiers gentilz hommes luy desclaira l'affaire, luy priant prendre en pacience, et ne se mélancolier. Le noble roy oyant racompter la perte et dommage de son pays d'Aujou, que tant il aymoit, se trouva quelque peu troublé, et non sans cause. Mais quant il eut reprins ses espritz, il dict : « Je ne offençay » oncques le roy de France, par quoy il deust faire ung tel tour. Mais le vouloir » de Dieu soit faict, qui m'a tout donné et me peult tout oster à son plaisir. Le roy » n'aura point de guerre avecques moy pour mon duché d'Anjou; car mon aage ne » se donne plus aux armes, et n'en sçauroit plus porter le travail; mais Dieu, qui » est vray juge, en jugera entre luy et moy. Jà longtemps a que j'ay proposé de » vivre le reste de ma vie en paix et repos d'esprit, et le feray s'il m'est possible. »

### CXXIII

Quelques historiens ont blâmé avec amertume la résignation de cet excellent prince. Mélant l'ironie à l'insulte, ils prétendent que René peignait une bartavelle, au moment où il apprit l'invasion de ses états, et que dans son indifférence il n'interrompit pas même son travail. Cette fable, reproduite sous toutes les formes et à toutes les époques de la vie de René, n'a pas besoin d'être réfutée 4.

Cédant à une impérieuse nécessité, le bon roi ne voulut point que les épées fussent ensanglantées pour sa cause. Il calma le ressentiment de ses fidèles serviteurs, et s'achemina vers la Provence avec Jeanne de Laval. « Où est la main, s'écrie encore son naîf chroniqueur, qui pourroit satisfaire à descripre les regretz et doléances des povres Angevins, eulx voyans privez d'ung si vigilant tuteur, protecteur du pays, conservateur de l'esglise, entretien des nobles, deffendeur du commun, amoureux de paix et concorde, substantateur des povres, des dames et damoyselles honorable support, administrateur incorruptible de justice, et en général de tout son populaire très bening et miséricordieux père. L'on ne se doit esmerveiller s'ils eurent grant regret et tristesse de le veoir absenter d'eulx. Car ils perdoient leur joye, support et bonne fortune, et, pour conclusion, oncques prince n'ayma tant subjectz qu'il aymoit les siens, et ne fut pareillemeut mieulx aimé. »

Louis XI, maître de l'Anjou, ne comptait pas borner son usurpation à l'envahissement de cette province. Il demanda avec menace la cession du Barrois et du comté de Provence, en échange d'une pension viagère de soixante mille florins.

Wulson la Colombière la répète, en en changeant seulement la date. • On raconte, dit-il, que lorsque des messagers annoncèrent à René la défaite de Gênes et la perte du royaume de Naples, ils le trouvèrent occupé à peindre une perdrix rouge, qu'il acheva les ailes desployées, voulant ainsi représenter que nos biens estant ailés, il n'est pas en nostre pouvoir de les arrêter. •

Selon Chévrier, ce n'est plus une perdrix, mais une pieuse peinture sur verre que René terminait au château de Brâcon dans sa captivité. Lorsque Vidal de Cabanis entra, ajoute cet écrivain, René ne lui demanda pas même ce qui pouvait l'amener auprès de lui. Il continua de peindre. L'envoyé impatienté lui dit: Monseigneur, la bonne royne Jehanne à luy Dieu l'a appelée. — Son âme ayt Dieu! dit René. Après quoi le duc leva sa barette, se signa, dit le De profundis et besongna de rechief.

Ailleurs, le même écrivain raconte sérieusement que René ayant reçu en Provence une lettre, où le duc de Calabre lui demandait de prompts secours, répondit à son fils : • *Primo caro genito*, je vous salue. Je • n'y puis aller, je suis occupé de choses saintes. •

· On sait, dit encore Chévrier, qu'un des fils du roi-duc, étant à Naples, écrivit à René que s'il n'arrivait pas promptement à son aide, Alphonse se rendrait maître de Naples. René lui fit cette réponse de capucin :

Mon fils, quand j'aurai fini ma dernière procession, je penseray à garantir mes états d'Italie.
 Or nous avons vu qu'Alphonse d'Aragon était mort avant l'entrée du duc de Lorraine en Italie, et que ce dernier n'entra jamais à Naples.

(Pièces justificatives de l'Histoire de Rene d'Anjou.)

# CXXIV

A ces conditions, disait-il, il consentait généreusement à abandonner ses droits de succession comme fils et héritier de Marie d'Anjou, à ne plus exiger le remboursement de la dot d'Anne de France, touchée par le duc Nicolas, et de cinquante mille écus avancés pour la rançon de la reine Marguerite.

René était déjà éloigné de l'Anjou lorsqu'il apprit ces étranges exigences. Il avait vu sur sa route le duc de Bourbon et le connétable de Saint-Pol, qui l'avaient pressé de réclamer la protection du duc de Bourgogne. Le motif de cette entrevue fut deviné par Louis. Il entra dans une feinte fureur, et somma René de comparaître devant son parlement.

Une inique procédure fut alors entamée. Le roi écrivit à ses fidèles conseillers pour connaître leur avis. C'était avec une douleur profonde qu'il s'était déterminé à poursuivre son oncle vénéré. Mais l'intérêt de son royaume l'emportait sur ses affections particulières. Il détaillait ensuite une foule de prétendus griefs, et finissait en exprimant le désir de reconnaître l'innocence de René.

Les juges prévaricateurs et les complices ne manquent jamais aux tyrans, et Louis avait rempli le parlement de ses séïdes. La cour, après de longs débats, déclara qu'on pouvait en bonne justice arrêter le roi de Sicile; mais eu égard à la parenté, à son grand âge, à la répugnance du roi pour les voies de rigueur, elle ajourna René à venir en personne justifier sa conduite, sous peine de bannissement et de confiscation de corps et de biens, s'il n'obéissait à cette sommation (Anquetil).

Tandis que le parlement, complaisant et docile, rendait ce monstrueux arrêt, Louis XI, impatient de tout retard, s'avançait jusqu'à Lyon, et donnait l'ordre à ses troupes d'occuper le Barrois. Le loyal Cossa commandait cette province. Il se rendit en toute hâte auprès de l'ombrageux monarque, et défendit son vieux maître avec une vertueuse indignation. Nostradamus nous a conservé ses généreuses paroles : « Sire, vous avez tort, et ne devez aucunement vous esbahir; si le roi » René a esté tenté de mettre ses royaumes et seigneuries sous la protection du » duc de Bourgogne, il a été bien et beau conseillé à cela par ses plus loyaux et » sages serviteurs, voire très expressément par moi-mème; parce que vous, sire, » qui estes fils de sa propre sœur et son légitime nepveu, luy avez osté les duchés » de Bar et d'Angers, et l'avez fort mal mené en toutes ses affaires; si que nous » avons bien voulu mettre en avant ce marché sans dessein accompli, ni envie » résolue, afin qu'au vent de ces nouvelles, il vous print l'envie de nous faire la » raison, et congnoistre que le roy mon maistre est vostre oncle et de vostre » sang. »

Louis écouta Cossa avec calme et sans l'interrompre. Puis s'adressant aux familiers qui l'entouraient : « Si le sénéchal du roi de Sicile ajoute un mot de plus, » qu'on ait à le coudre dans un sac, et à le jeter à la rivière. » L'exécution eût suivi de près la menace, si Cossa n'eût quitté Lyon immédiatement.

L'ambition de Louis XI était satisfaite, et il n'entrait pas dans ses vues de consommer cette spoliation. Satisfait d'avoir sans coup férir agrandi ses états et dépouillé un vieillard d'une partie de ses héritages, il consentit à lui laisser le comté de Provence, lui promit même la restitution du Barrois et de l'Anjou, et lui donna des marques extérieures d'attachement et de respect. Mais ses obscures intrigues ne cessèrent d'attrister la vie du bon roi; elles l'entourèrent jusqu'à la tombe, et jetèrent sur ses dernières années l'irrésolution, le découragement et la crainte. Nous devons aux sentiments inspirés par cette longue suite d'attentats, le traité philosophique de l'Abusé en court 1.

A la porte gothique d'une vieille église, sur la froide dalle qui recouvre les degrés, Me Aristote rencontre un vieillard, qui a follement dépensé à la cour son héritage et sa jeunesse. Un dialogue s'établit entre le philosophe et le courtisan. Ce dernier lui raconte ses malheurs et comment se sont évanouies une à une toutes les espérances, toutes les illusions dont il s'était bercé. L'amour, l'amitié, la fortune l'ont tour à tour trahi. Triste jouet de l'ambition et de ses propres folies, il est réduit à l'hòpital, dernier asile offert par la Pauvreté.

L'amour des Provençaux devait faire oublier à René ces injustes violences. Il s'était arrêté à Marseille, avec son neveu, Charles du Maine, devenu l'unique héritier de la maison d'Anjou depuis la mort de son père. René venait de lui faire épouser Jeanne de Lorraine, fille d'Yolande et de Ferry, et il lui destinait son duché d'Anjou et le comté de Provence. Il annonça même publiquement ses intentions aux États convoqués à Aix (août 1474). Charles reçut le serment des députations des villes principales, en qualité d'héritier et de successeur du roi de Sicile, son oncle et aïeul bien-aimé.

Ce ne fut pas sans faire violence à son cœur que René prit cette détermination. Les nobles qualités de son petit-fils le duc de Lorraine, sa valeur brillante et ses malheurs avaient augmenté encore un attachement paternel. Chassé de Nancy par Charles le Téméraire, René II soutenait contre ce belliqueux souverain une lutte

<sup>&#</sup>x27; Quatrième volume des Œuvres complètes de René d'Anjon.

désespérée. Il ne lui restait de tous ses états que la seule ville de Saarbourg. Son courage inébranlable était plus grand que ses revers, et il ne se laissait abattre ni par l'abandon de ses amis, ni par l'adversité.

Louis XI, en paix avec le duc de Bourgogne, favorisait secrètement les tentatives du jeune prince. Mais s'il désirait avec ardeur l'humiliation de son orgueilleux vassal, il n'oubliait pas que les états héréditaires du roi de Sicile étaient, en partie, des apanages régis par la loi salique, et susceptibles de retour à la couronne de France. Il ne pouvait donc lui convenir de voir les alérions de Lorraine remplacer les fleurs de lys. Son opposition et ses menaces, la crainte d'une guerre de succession, le vœu des États, l'amour du bon roi pour son peuple, les conseils, les instances de Palamède de Forbin et de Jean de Mathéron, ses principaux ministres, firent adopter cette importante décision <sup>1</sup>.

René, tranquille désormais sur l'avenir de la Provence, se consacra tout entier au bonheur de ses sujets. Ils étaient devenus ses enfants depuis qu'il avait perdu les siens; et leur attachement était la seule consolation qui ne lui fût pas enlevée. Il est dans la nature des nobles cœurs, battus par l'infortune, de conserver leurs douces affections; tandis que le malheur inspire aux âmes vulgaires un froid égoïsme, eux seuls calmes et sereins ressemblent à ces sources transparentes, dont rien n'altère la limpidité.

Chaque année, le bon roi réunissait à son palais d'Aix les États du comté. Là, comme un père au milieu de sa famille, il exposait avec une touchante simplicité la situation du pays. L'assemblée formulait ses vœux et votait des subsides. Ils n'étaient jamais que temporaires, et cessaient avec les besoins qui les avaient fait naître.

Souvent, malgré son grand âge, René était en voyage; sans gardes, sans armes et sans pompe, accompagné seulement de quelque sage serviteur, il se rendait à cheval aux extrémités de ses états. L'humble bastide d'un fidèle sujet était préférée aux palais des prélats et aux castels des hauts barons. Il aimait à reconnaître gracieusement l'hospitalité qui lui était donnée. Mais le gage le plus cher qu'il pût laisser à son hôte était son portrait crayonné de sa main royale sur la muraille blanchie. Plusieurs familles d'Aix, d'Apt et d'Avignon ont longtemps conservé avec un respect religieux ce précieux souvenir. Quelquefois aussi René anoblissait

<sup>&#</sup>x27; Testament de René; premier volume, page 83.

# CXXVII

son hôte; et on lui a même injustement reproché d'avoir prodigué cette éminente faveur. Outre la nécessité de combler les vides laissés par la guerre, il croyait avec raison qu'une barrière éternelle ne devait pas séparer les races chevaleresques et les classes populaires; qu'il est juste et sage de satisfaire de légitimes ambitions, de calmer peut-être des jalousies inquiètes, et d'élever successivement les familles distinguées par leurs vertus, leur courage et leurs lumières. Quoique les armes <sup>1</sup>,

' René récompensa surtout les familles napolitaines qui avaient abandonné leur patrie pour s'attacher à sa mauvaise fortune. Nous citerons entre autres Nodon Bardelini, ou Bardelini, fourrier des logis du bon roi de Sicile. Les lettres de noblesse accordées à ce fidèle serviteur, signées de la main de René et ornées de ses emblêmes favoris, méritent d'être reproduites.



par la grâce de Dieu, roy de Hierusalem, de Sicile, d'Aragon, de l'isle de Sicile, Valence et Maillorques, Sardaigne, Corseigne, etc., duc d'Anjou, de Bar, etc., comte de Barcelone, de Provence, de Forcalquier, de Pymont, etc.

Savoir faisons à tous présens et avenir, comme aux roys et princes loyse (licet, il est permis) et appartiengne exaulcer et eslever en honneurs et prééminence ceulx qui, par bonnes euvres et honnestes faitz l'ont mérité et desservy, et qui en continuant le méritent et desservent chascuns jours, affin que ceulx, qui par les princes sont eslevez et exaulcez se doient efforcer de persévérer de bien en miculx, en leurs bonnes meurs et vertus encommancées, et soient exemple aux aultres de les ensuir (suivre, imiter), pour parvenir à telle grâce et lonange;

Savoir saisons que nous, ayans considération aux grans vertus et mérites estans en la personne de nostre

#### CXXVIII

la magistrature et les hautes charges municipales fussent la source ordinaire d'une pareille faveur, le bon roi pensait que l'industrie et le commerce, exercés avec honneur et probité, méritaient bien du pays. C'est ainsi qu'il donna des lettres d'anoblissement à une famille Ferry 4, originaire du Dauphiné, qui introduisit la

amé et féal serviteur, Nodon Bardelin, lequel a toujours suy et fait euvres vertueux et de homme noble, redvisans à mémoire les services qu'il nous a faitz en maintes manières, à l'entour de nostre personne, dignes de grant recommandacion, icelluy Nodon Bardelin, eusemble ses enfants qui descendront de luy en léal mariage, avons pour ces causes et aultres à ce nous mouvans, de nostre plaine puissance auctorité annobli, et annoblissons et saisons nobles par ces présentes, pour doresnavant joir et user des priviléges de noblesse, tout ainsi que font et out accoutumé de faire les autres aunoblis de chascun de noz payz dessusdictz. Auquel Nodon Bardelin, pour considération des agréables services qu'il nous a fait et que espérons qu'il nous fera, luy avons donné et par ces présentes donnons telle finance, que pour occasion de cette présente grâce il seroit tauxé paier; et icelle luy avons quicté et quictons, non voulans qu'il en soit faict aucune tauxacion on desclaracion. Et en signe de noblesse et pour décoracion d'icelle, luy avons donné les armes telles qu'elles sont painctes en la marge de ces présentes, qui sont de gueules à une fesse (face d'or), et troys losenges de sable, lesquelles il pourra et ceux de sa dite postérité porter, et recevoir ordre de chevalerie toutes les fois que bou teur semblera, et tenir fiefz nobles, villes, chasteau et forteresse. Si donnons en mandement par ces dictes présentes, à nos très chers et féaulx lieutenans mareschaux et séneschaux, gens de nos comptes, baillifz, prévotz, et outres noz justiciers, et officiers de chascuns de nos dictz pays, ou leurs lieutenans et à chascun d'eulx, si come à luy appartiendra que ledit Nodon Bardelin facent, seuffreut et laissent chascun endroit soy et sadite postérité, joir et user plainement et paisiblement, à tousjours mais, de l'effect et contenu en ces dictes présentes, sans en ce meetre ou donner, ne souffrir estre mis ou donne aucun eunui, destourbier (disturbium, trouble) ou empeschement, au contraire. Car tel est nostre plaisir et voulons estre fait, et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons faict meetre nostre seel à ces dictes présentes.

Données au palais d'Aix, le cinquième jour de mars l'an de grâce mil quatre cens septente deux.

RENÉ.

Suit richement enluminé l'écusson des Bardelin.

Le dernier rejeton de cette fidèle famille, le général de Bardelin, ancien garde du corps du roi martyr, et l'un des huit gardes qui accompagnèrent Louis XVIII en 1814 à son débarquement à Calais, est possesseur de ce titre.

' Leurs honorables descendants n'ont pas cessé d'exercer à Marseille la même profession. Cette industrie parut alors si belle, qu'elle devint tout d'abord le partage de pauvres gentilshommes. En Normandie, quatre auciennes familles, qui prétendment avoir pour souche quatre fils naturels de Guillaume le Conquérant , les Brossard , les Caqueray, les Vaillant et les Bongars en obtinrent le privilège exclusif. Entre autres motifs à l'appui de leur demande de concession , ils lirent valoir qu'une profession qui présentait des dangers plus grands que ceux de la guerre, ne pouvait être exercée que par des hommes habitués aux armes. Le péril dans ces siècles batailleurs anoblissait les hommes et les choses.

Reconnaissants de la protection éclairée du bon roi, les frères Ferry lui avaient fait présent d'un grand verre à boire, dont la forme et la hanteur étaient celle d'un calice. La coupe pouvait contenir la pinte de Paris. Sur les parois intérieures, l'artiste avait peint un Christ sur la croix; la Madelaine était à ses pieds, et on lisait au bord du vase en caractères gothiques celte curieuse légende:

Qui bien beurra (boira),
Dieu voira;
Qui beurra tout d'une haleine
Voira Dieu et la Magdeleine.

Château du roi Armé à Salou (Provence)

Whitemen claims to



# **CXXIX**

première en Provence l'art de fondre et de couler le verre. Il venait la visiter familièrement à la manufacture de Goult, située entre Apt et la Val-Sainte, donnait lui-même le dessin de vitraux « moult bien variolés, » et encourageait par son exemple et sa présence les artistes employés à les colorer.

A toutes les époques de sa vie, René avait cherché dans la peinture des consolations à ses malheurs. Captif dans la tour de Bar, il avait orné de portraits les ogives de sa prison; à la mort d'Isabelle de Lorraine, nous le voyons choisir de mélancoliques allégories, images naïves des sentiments de son âme. Dans sa vieillesse, il retrace sur son tombeau la figure de la mort, comme l'emblème du néant de toutes les grandeurs humaines; il peint les joies et les souffrances de l'église, la prédication de Marie Madeleine, l'adoration des Mages au berceau du Sauveur, et exprime sous les formes les plus suaves sa tendre piété pour la mère de Dieu 4.

« Ce bon et dévot prince, dit Champier, qui aymoit les arts et les sciences, se délectoit fort en sculpture. » La gravure, l'architecture et les médailles, la musique, l'imprimerie encore au berceau, l'agriculture et l'industrie, tous les arts utiles durent à sa protection éclairée une partie de leurs progrès.

Aix était le séjour le plus habituel du bon roi. Il y habitait le palais de ses anciens comtes, qu'il avait agrandi et restauré « d'une merveilleuse façon. » Mais la plupart des cités de Provence avaient un vieux château destiné à lui servir de demeure momentanée. Saint-Cannat, Fréjus, Tarascon, Baux, Saint-Rémi, Arles, Martigues, Salon, Saint-Tropez et une foule d'autres villes recevaient chaque année ses visites. Il descendait à Apt chez Antoine d'Albertas, à Hyères chez Jacques Clapiers, ou bien chez les Fabri, à la Barben, antique manoir féodal, chez son conseiller le grand Palamède de Forbin; à Aix il allait souvent surprendre Jean de Mathéron, son fidèle compère.

Aucun prince n'accorda d'aussi grands privilèges aux Marseillais. Il venait les voir fréquemment, et possédait dans leur ville deux beaux logis, et sous leurs murs une bastide. « Considérant, disait-il, leur sincère affection et leur constante fidélité, il se croyoit obligé de les traiter avec toute douceur. » Il leur permit de fixer eux-mêmes leurs impôts et les droits sur les marchandises, de les établir à temps ou à perpétuité selon leur bon plaisir. La franchise du port était presque complète. Les habitants ne payaient rien; les étrangers n'étaient taxés qu'à 5 sols par 100 florins.

¹ Voyez la note sur les tableaux attribués au Roi René, placée à la suite de cette biographic. TOME 1.

#### CXXX

« Il aima tant les Marseillais, dit une charte de 1472, qu'il accorda un saufconduit pour une année à tous les peuples qui voudroient négocier avec eux, qu'ils
fussent infidèles ou chrétiens, amis ou ennemis, sujets soumis ou rebelles; ils
pouvoient venir par terre ou par mer, demeurer dans la ville ou en partir à leur
gré, parce qu'il est du devoir du prince, ajoute René, de penser au profit et à
l'avantage de ses sujets; et qu'il doit écouter humainement leurs honnêtes demandes, surtout s'ils sont déchus de l'état florissant où ils se sont vus, non pas par
leur faute, mais par les caprices de la fortune, ainsi qu'il est arrivé à la ville de
Marseille, si célèbre autrefois, et qui mérite si bien de recevoir toutes ces
faveurs. 4. »

Un prince de ce caractère devait être adoré dans cette noble cité, si enthousiaste et si fidèle. Aussi séjournait-il volontiers dans ses murs. L'hiver, lorsque le mistral soufflait avec violence, il aimait à se promener sur le port par un beau soleil de midi; il s'informait des besoins du commerce maritime, interrogeait avec bonté les marins et les pêcheurs, qui venaient respectueusement baiser sa main vénérée. La tradition a conservé le souvenir de ces promenades royales; et à Marseille comme à Aix, le peuple, dans son naïf langage, les appelle encore les cheminées du bon roi René.

Mais rien ne peint mieux peut-être la touchante familiarité qui régnait entre René et ses serviteurs, que la lettre écrite par Jean Binel, juge ordinaire d'Anjou, à la mort du chancelier Jean des Martins.

Jean Binel, seigneur de Tessé, docteur ès-lois, trésorier et juge ordinaire d'Anjou et quatrième maire après la réunion de cette province à la couronne, était né à Saumur et professa longtemps le droit à l'université d'Angers. René, connaissant son mérite, le nomma chancelier de Provence, après la mort du vénérable Jean des Martins.

Binel lui répondit admirable lettre suivante :

- « Sire, je me recommande à vostre bonne grâce, tant et si très humblement » comme je puis. Et vous plaise sçavoir, sire, que par Loys porteur de ces pré-
- » sentes, ay receu les lettres qu'il vous a pleu m'escrire, contenant que vostre
- » vouloir est de me commettre en vostre office de chancelier, de présent vacant,

<sup>&#</sup>x27; Archives de la maison de ville. Russi, *Histoire de Marseille*. Rapports saits à l'Académie de Marseille par M. le chevalier Lautard.

ith Commers Laure, Anger



#### CXXXI

» par le décès de feu vostre chancelier, à qui Dieu pardoint. Sire, en ce et aultres » chouses despiéça (depuis longtemps), ay cogneu et cognoys que de vostre bonté » et bénignité vous avez eu et avez vouloir et affection à moy; car me offrez le plus » grant honneur et estat que jamais pourrois avoir, dont je vous remercie, si très » humblement comme je puis.

» Sire, l'honneur et estat qu'il vous plaist m'offrir je n'ouseraye accepter, pour ce que je sçay et cognois que de moy n'y seriez servi, comme il appartient, et pue par adventure vous entendez le devoir estre. Car jamais je ne fus au pays, je ne cognois ne entends la manière de faire et coustumes de par de là, et mesmement n'en n'entends le langage; et ainsi bonnement ne vous y sauroye servir, au moins comme l'estat et office, qui est en justice le plus grant et le plus hono- rable de vos pays, le requiert.

» Sire, s'il vous plaist que ne croyez pas que le regret de la ville et du pays dont » je suis natif, de la maison, de ce petit héritaige que je puis avoir, ne de mes » parents et amys de par deçà, ne aussi la crainte de l'air de par delà, qui est » peut-être plus gras et plus fort qu'il n'est icy, me le feront faire; car il n'est » chouse que ne voulsisse de bon cueur abandonner et repousser pour vostre service, non seulement mon vaillant, mais aussi bien ma personne et ma vie. Et » bien mal me seroit que de vostre grâce me vouldriez avancer en si grant honneur et estat, il vous tournast par mon défault à desplaisir ou domaige.

» Pourquoy, sire, vous supplie très humblement, qu'il vous plaise m'avoir » pour excusé, et me tenant à vostre grâce, tousjours me mander et commander » vos bons plaisirs, et je les accomplirai à mon pouvoir au bon plaisir (de) Nostre » Seigneur, auquel je prye qu'il vous doint très bonne vie et longue, et accomplis- » sement de vos très nobles désirs 4.

» Escript en vostre ville de Saulmur, le samedi 23e jour d'avril 1475.

» Vostre très humble et très obéissant serviteur.

» JEAN BINEL. »

' Les mêmes sentiments de naïve confiance se retrouvent dans une lettre de Michelle des Louzis, veuve de Jean du Plessis, seigneur de Parnay, chevalier du Croissant et chambellan de René.

Sirc, dit-elle, je me recommande à vostre bonne grâce tant et si humblement comme je puis, désirant
sçavoir de vos nouvelles et santé plus que prince du monde, lesquelles je prie à Dieu qu'elles soient telles
que les désire chascun jour.



# **CXXXII**

La mort, qui fauchait successivement les vieux serviteurs de René, pouvait bien courber sa tête blanchie, mais elle était impuissante pour dessécher son cœur. Il était resté ouvert à ceux qu'il aimait, comme aux beaux jours de sa jeunesse; et jamais peut-être le bon roi n'avait pris plus vivement l'intérêt de ses amis, que depuis ses malheurs. Toutes ses lettres révélent ces caractères d'un âme aimante; chaque mot présage une bonne action, ou annonce un bienfait. Il s'intéressait vivement à Honoré de Flotte, recteur de l'université d'Aix; il le recommande au Saint-Père avec la chaleur de l'amitié.

« La science et la vertu, dit-il en terminant, la noblesse de son cœur, sa dou-» ceur et des mœurs pures le font distinguer parmi les gens de bien, et me » le rendent de jour en jour plus cher. Ce sont les motifs qui m'engagent à le » recommander à Votre Sainteté. »

Mais rien ne prouve davantage l'attachement qu'il portait à ses amis, que la lettre suivante adressée au pape Paul II, en faveur du pieux héritier d'un nom illustre.

- » Saint Père, je ne saurais trop vous entretenir d'Honoré-Pierre de Castellane, » noble de père et de mère de temps immémorial. C'est trop faiblement vous
- » Plaise à vous sçavoir, sire, que depuis le trépassement de feu mon mary, j'ay fait garder vostre place de
- Loudun, jusqu'au jour que monseigneur de la Jaille en fist prendre possession, qui est d'une demye année
- au plus, laquelle ay payée au lieutenant, qui pour lors y commandoit; par quoy, sire, vous supply, si très
- humblement que je puis, qu'il vous plaise de vostre grâce mander aux gens de vostre chambre des comptes
- » à Angiers, me faire payer la dicte demye année, et que je ne l'aye fait faire à mes dépens ; car je suis seure
- que ne vouldriez souffrir les dicts gaiges me estre tollus (tollere, enlevés).
- Et plust à Dien, sire, que vostre bon playsir fust estre en votre pays d'Anjou, auquel estes tant désiré!

  afin que vous peusse veoir à monaise, et vous festoyer en l'isle de connilz (lapins), gras chappons et bons

  vins de Parnay, pour lesquels vous désire souvent.

Le président de la chambre des comptes d'Angers était alors James Louet, conseiller et trésorier du roi de Sicile. Ménage dans sa Vie de Pierre Ayrault nous a conservé la lettre suivante :

- -A nos chers et grands amis les gens des comptes de mouseigneur le Roi à Paris,
- Le Roi de Jérusalem, Sicile, duc d'Anjou, per de France.
- Très chers et grands amis, nous envoyons présentement par delà nostre amé et féal conseiller et trésorier James Louet, pour aucunes nos grandes affaires; lesquelles lui avons chargé vous dire, et exposer de nostre part. Si vous prions bien acertes que à son rapport vueilliez ajouter pleine foi et créance, comme à nous mesmes; en vous signifiant toujours, si chose vouliez que puissions, et nous vous y complairons volontiers, et de bon cueur. Et soit Nostre Seigneur, qui, très chers et grands amis, vous ait en sa saincte garde.
  - » Escrit à Lannay, ce 19e jour de juin. »

M. le comte de Maquillé, pair de France sous Charles X, et M. le vicounte de Chemellier sont aujourd'hui les derniers représentants du côté maternel de l'ancienne famille des Louet, venue de Provence en Aujou avec le roi René, et distinguée dans la magistrature et les armes.

#### CXXXIII

- » exprimer ma pensée, que de vous dire que ses vertus me le rendent très cher,
- » lui et les siens. Dans tous les temps il fut fort attaché à ma maison, et la sienne
- » mérite sans contredit d'être payée du plus tendre retour. Veuillez donc, Saint
- » Père, maintenir dans votre justice, et par votre autorité, cet excellent sujet de
- " l'Église et de l'État, dans la jouissance du prieuré séculier de Fréjus 4. »

Nous avons vu René pendant sa longue carrière étendre sur les lettres sa royale protection, et servir lui-même de modèle et d'exemple aux poëtes et aux troubadours. Nous l'avons montré en lutte avec l'adversité, déployant un héroïque courage et une bonté plus grande encore. Tour à tour victorieux, conquérant ou prisonnier, jouet de la fortune et des hommes, père et législateur de ses sujets, il a presque toujours conservé un droit égal à nos hommages; et cependant nous n'avons dissimulé ni ses défauts ni ses faiblesses. Une dernière page nous reste à remplir; et bien qu'elle soit triste et sanglante, nous craindrions en l'omettant d'altérer la sincérité du récit.

A Aix, sur la place où s'élevait l'église de l'Oratoire, on voyait encore, il y a cinquante ans, une croix adossée à la muraille du palais de l'université. Une inscription était tracée sur sa base. Elle indiquait qu'un Juif, nommé Asturge Léon, le mème dont les sacrilèges imprécations avaient soulevé la Provence, en 1439, avait expié par sa mort d'abominables blasphèmes.

René qui n'avait cessé de protéger les Juiss de son comté, de les garantir de tout outrage, souvent même malgré les réclamations des États, hésita longtemps avant de livrer ce malheureux à la justice. Il lui fit conseiller d'implorer sa clémence, et lui envoya pour l'éclairer des clercs d'un grand savoir, son propre confesseur et enfin l'archevêque d'Aix. Rien ne put faire fléchir le fanatique vieillard. Il injuriait les docteurs, et proférait publiquement de nouvelles insultes contre le Christ et sa bienheureuse mère.

« Quant le bon roy, dit Bourdigné, sceut son obtination, il en fut fort desplaysant. » Il ordonna à son chancelier d'instruire le procès, et abandonna Asturge au tribunal suprème, qui le condamna « à estre despouillé tout nud sur un eschauffaut dressé au droict de sa maison, et là estre escorché vif. »

La sentence, publiée à son de trompe, fut reçue dans la ville avec une satisfaction

1 Traduction de M. Lautard , Rapports à l'Académie de Marseille.

# CXXXIV

générale. Elle promettait un spectacle à la multitude; et les nobles et les marchands, toujours la proie de détestables usures, étaient sans pitié pour cette malheureuse nation.

Tandis que le bourreau commençait les apprêts du supplice, une députation formée des Juiss les plus riches de la ville, sut introduite auprès du roi. L'un d'eux, portant la parole, lui offrit au nom de tous une somme de vingt mille florins, à la condition de favoriser l'évasion du coupable. René, rempli d'indignation, les congédia, en leur disant qu'il ne vendait point la justice. Il alla aussitôt trouver ses conseillers et leur raconta cette étrange proposition.

« Quelques-uns, ajoute le chroniqueur, jà corrompuz par pécune, furent d'avis d'accepter les florins, et de laisser aller le paillard à tous les dyables. » D'autres, s'apercevant au visage austère de René, « qu'il ne falloit parler ainsi, » opinèrent pour condamner les Juifs à une amende considérable, à moins qu'ils ne consentissent à remplacer les bourreaux. Le malheureux Asturge subit son supplice; et l'on assure mème que quatre gentilshommes masqués, animés par un sombre fanatisme, se firent les exécuteurs de la terrible sentence. « Il est douloureux de penser, dit un historien provençal, qu'un monarque aussi clément que René ait été obligé de sévir contre ce misérable vieillard; » mais il est impossible d'apprécier avec équité ce cruel acte de justice, sans se reporter en même temps au siècle qui en fut témoin.

Aix retentissait encore de malédictions contre les Juifs, lorsque la grande bataille de Nancy y fut connue. Le jeune vainqueur de Morat avait délivré sa capitale et reconquis son duché. Le gantelet de fer, qu'il n'avait pas craint d'envoyer en signe de dési au plus puissant prince de la chrétienté, était teint du sang bourguignon.

Charles, que les chroniqueurs représentent, « comme n'ayant oncques la paour au visaige, et duquel on disoit qu'il ne craignoit rien fors la chute du ciel, » n'avait pu se défendre de sinistres pressentiments. Le matin du combat (5 janvier 1477), le lion doré qui surmontait son cimier, était tombé de son casque; et le duc élevant les yeux au ciel s'était écrié: Hoc est signum Dei! Dans un de ses accès de fureur qui tenaient du délire, il avait juré d'entrer à Nancy pendant l'octave de la fête des Rois. Son serment devenait prophétique, comme les dernières paroles des mourants.

Le 7 janvier, deux jours après la bataille, une pauvre femme découvrait auprès

#### CXXXV

d'un ruisseau glacé un cadavre souillé de sang. Un anneau précieux brillait à sa main droite. Il était étendu, nu et dépouillé, le visage à moitié caché dans la fange. D'horribles blesssures empêchaient de distinguer ses traits. La peau enlevée par la glace pendait en lambeaux; et des loups affamés avaient dévoré une partie de la tête.

Le duc en cet état était méconnaissable; mais en l'examinant avec plus de soin, de fidèles serviteurs le reconnurent en pleurant. Son corps, soigneusement lavé, fut transporté dans une maison voisine sur un lit de parade, tendu de velours noir, coupé d'une croix de satin blanc, avec six grands écussons. Charles, les mains jointes, fut vêtu de soie blanche. On lui mit sur la tête un bonnet de satin cramoisi et une couronne ducale enrichie de pierreries. Il avait aux jambes des houzeaux d'écarlate, sous sa tête un coussin de drap de velours. A ses pieds, sur un escabeau, étaient une croix et un bénitier de vermeil. Deux hérauts d'armes et quatre chevaliers, portant des torches, se tenaient debout aux coins du poële. La salle n'avait pas d'autre lumière, si ce n'est deux cierges allumés sur un autel. Autour des murs on avait tendu de noir des siéges destinés aux seigneurs, officiers et gentilshommes du duc de Bourgogne et de René.

Le corps demeura ainsi pendant trois jours, et tout le monde eut la liberté de le voir à découvert. Le duc de Lorraine y vint en grand deuil. Il était vêtu à l'antique, portant une longue barbe d'or à la manière des preux. Il s'approcha de Charles, lui prit la main et dit en fondant en larmes: « Chier cousin, vostre » âme ait Dieu! vous nous avez fait moult maux et douleurs. » Puis se mettant à genoux devant l'autel, il y demeura en prières environ un quart-d'heure, et donna au corps l'eau bénite. Les seigneurs et les gentilshommes des deux princes lui rendirent le même devoir.

Le jour suivant on l'embauma, et on le mit dans un cercueil de plomb, renferiné dans un autre de bois. Quatre comtes, deux barons et quatre écuyers le portaient sur leurs épaules. Les chevaliers lorrains, les Bourguignons prisonniers, les bons bourgeois de Nancy, un cierge à la main, tous les prêtres et religieux de la ville et des environs formaient le funèbre cortège. La prédiction était accomplie: avant la fin de l'octave, Charles entrait à Nancy pour y être déposé dans le caveau de l'église de Saint-Georges <sup>1</sup>.

René II assista pieusement à ces obsèques. Il fit ce jour-là de grandes largesses

<sup>&#</sup>x27; Extrait de dom Calmet et de la chronique de Lorraine.

#### CXXXVI

aux pauvres, et fonda un anniversaire pour le duc décédé. Puis il ordonna de recueillir tous les cadavres laissés sur le champ de bataille. On les enterra au nombre de 3,900 dans plusieurs grandes fosses, au-dessus desquelles fut bâtie une église, sous l'invocation de Notre-Dame de bon secours. Une belle croix de pierre sculptée s'éleva à l'endroit mème où Charles était tombé.

Le duc René couvert de gloire se rendit en Provence. Il y fut reçu avec tendresse par son aïeul, qui eut un instant la pensée de rompre le testament fait en faveur du comte du Maîne. Champier même prétend que le bon roi n'imposa à son petit-fils d'autre condition, que de prendre le nom et les armes de la maison d'Anjou; mais que le jeune héros s'y refusa, en disant qu'il ne pouvait abandonner l'écusson, que ses ancêtres tenaient du grand Godefroy de Bouillon, roi de Jérusalem.

Quoiqu'il en soit, ce projet eut assez de consistance pour être immédiatement connu de Louis XI; il en conçut de sérieuses inquiétudes, et envoya auprès du roi de Sicile le sire de Blanchefort chargé de riches présents. L'intérêt de la Provence fit maintenir la première résolution de René. Il confirma la cession du Barrois faite à son petit-fils, et maintint toutes ses autres dispositions.

La mort approchait pour le roi de Sicile: il avait perdu successivement Louis de Beauvau, Jean Cossa et les autres compagnons de sa jeunesse et de ses travaux. Ses forces s'affaiblissaient avec son grand âge. On ne le voyait plus sortir de son palais d'Aix pour faire ses promenades accoutumées. Bientôt on annonça que René était tombé dangereusement malade. De lavieille cité le bruit s'en répandit jusqu'aux extrémités de la Provence. Dans toutes les villes et les hameaux le peuple adressa des prières à Dieu.

Les églises ne pouvaient plus contenir la foule qui s'agenouillait dans leur enceinte. La douleur commune avait confondu les rangs. Les laboureurs qui vivaient sous leurs vignes et leurs figuiers, à l'abri de toute exaction et pillage, les marchands protégés par le bon roi, les gentilshommes qui avaient combattu à ses côtés, les pauvres qu'il secourait chaque jour, tous exprimaient les mêmes craintes, et partageaient les mêmes sentiments 4.

Quand le bon seigneur s'alita, Ce fut pour tous grand domaige. Neuf jours durant on ne cessa De prier pour luy, cela sais-je. La royne au-devant de l'imaige

# CXXXVII

Les expressions manquent aux chroniqueurs pour peindre la douleur des Provençaux à cette fatale nouvelle. Ils perdaient leur protecteur, leur ami et leur père. Les travaux des champs étaient interrompus et les boutiques fermées, comme aux jours de calamité publique, lorsque la peste étendait sur le comté ses impitoyables ravages. Cependant la maladie augmentait de plus en plus; il devenait impossible au roi de Sicile de sortir de sa chambre. Un autel y avait été dressé; et son pieux confesseur, Elzéar Garnier, y disait la messe chaque jour, en présence de Jeanne de Laval, du comte du Maine et des officiers de sa maison.

René, touché profondément de l'amour qu'on lui témoignait, semblait oublier ses souffrances pour consoler sa famille. Il aimait surtout à voir jouer près de lui Marguerite de Vaudemont, la plus jeune des enfants de sa fille Yolande. « C'étoit tout son contentement, dit l'auteur de la vie de cette sainte princesse, que de l'avoir dans sa chambre, de la faire prier Dieu, en joignant ses petites mains; et rien ne lui étoit plus agréable que ce qu'il jugeoit venir de l'esprit et invention de cet te charmante créature, alors àgée d'environ douze à treize ans. »

Une scène touchante marqua les derniers jours de l'auguste vieillard. Jean de Mathéron, Fouquet d'Agoult, le grand sénéchal Pierre de la Jaille et Palamède de Forbin, introduits autour de son lit de mort, y trouvèrent le comte du Maine, la reine et tous les membres de la famille royale. Le bon roi les pria de garder fidèlement ses dernières intentions, et d'être pour son neveu et son petit-fils de loyaux serviteurs, comme ils l'avaient été pour lui-même. Puis se tournant vers ce prince, il lui recommanda d'aimer son peuple, de ne pas le surcharger d'impôts, de lui

De Nostre Dame alloit prier; A la mort ne faut reculer.

L'ung des nobles qui jamais fu, Mourust dedans la ville d'Aix, De la fleur des lys descendu, Sa mort nous fu piteu regret. Sur son lit dedans son palais Rendit l'âme bénignement. Il est fol qui la mort n'atend.

Pleurez petits et grands, pleurez, Car perdu avez le bon sire, Jamais ne le recouvrerez, Sa mort sera grief martyre...

(Guillaume de Remerville, argentier de René).

TOME I.

Digitized by Google

# **CXXXVIII**

donner bonne justice, enfin de se souvenir « que Dieu veut que les rois lui ressemblent plus par débonnaireté que par puissance. »

René voulut ensuite que les portes de son appartement fussent ouvertes. Il renouvela ses adieux aux officiers de sa maison, aux principaux habitants d'Aix, à ses pauvres serviteurs et domestiques. Tous fondaient en larmes à la vue de leur maître, étendu sur une simple couchette à rideaux de toile rayée. Mais le bon seigneur doucement les reconfortait, et leur disait de saintes paroles. Il avait reçu le matin même le précieux corps de son Sauveur, dans les sentiments de la plus humble piété, et son visage, bien que creusé par la souffrance, portait l'empreinte d'une joie céleste.

Quand il eut ainsi satisfait à son amour pour son peuple, il pria le père Elzéar de ne plus le quitter et de lui choisir dans son psautier de touchantes lectures. Il avait conservé toute son intelligence; et on l'entendit répéter les paroles sacrées, tant qu'un souffle de vie fit battre son noble cœur. C'est ainsi qu'il s'endormit doucement en Dieu, à l'âge de 72 ans, sans convulsion ni agonie, le lundi 10 juillet 1480, à l'heure de vêpres <sup>1</sup>.

Un long cri de douleur, parti de l'intérieur du palais, apprit au peuple qu'il avait perdu son père. Ce fut alors dans cette foule une désolation inexprimable. Tous veulent revoir encore leur souverain bien-aimé. Ils se précipitent dans ses appartements, baisent ses pieds glacés, et ne s'éloignent qu'après avoir longtemps contemplé ses traits, dont le caractère de bonté n'était point effacé par la mort. Quatre jours entiers, René fut ainsi exposé à la vénération publique. Jour et nuit la multitude se pressait autour du lit funèbre. On y voyait des habitants de toutes les parties de la Provence, les députés des villes et des États, les corporations des métiers, le clergé, la noblesse, les pauvres, les artisans, de simples laboureurs. Les affaires et les malheurs privés disparaissaient devant cette perte immense. Jamais semblable douleur ne s'était emparée de tout un peuple.

Le 14 juillet fut le jour des obsèques. Les rues d'Aix étaient tendues de noir jusqu'au faîte des maisons; des drapeaux de même couleur flottaient aux fenêtres, et la population entière suivait en habit de deuil. Le convoi étant arrivé, à la chute du jour, à l'église de Saint-Sauveur, on acheva le service funèbre, « au milieu de cris et de larmes inconsolables, dit Galaup de Chasteuil. » Le cercueil

Histoire de René d'Anjou.

#### CXXXIX

fut déposé dans une chapelle latérale, en attendant le monument qui devait le renfermer.

Personne ne pouvait alors penser que le corps du bon roi ne restât pas en Provence. Mais lorsqu'à l'ouverture du testament on connut la disposition qui prescrivait de le transporter dans l'église Saint-Maurice d'Angers, près de celui d'Isabelle, de violents murmures s'élevèrent pour la première fois du milieu de cette population fidèle. Elle résolut d'établir une garde autour du cercueil, et de s'opposer par la force à son enlèvement.

Les États confirmèrent par leur adhésion ce mouvement populaire. Ils supplièrent la reine de renoncer à remplir cette clause du testament de son époux. On vit même des religieux de Saint-Maximin qui offrirent de jurer sur l'évangile que René l'avait révoquée de vive voix, peu d'instants avant de mourir.

Il n'était pas au pouvoir de Jeanne de répondre par un refus à ces instances passionnées. Elle sembla se rendre à tant de vœux, et calma par ses paroles l'émotion de la foule. D'habiles artistes présentèrent le plan d'un mausolée de marbre, destiné à perpétuer l'attachement et la reconnaissance des Provençaux. L'inscription latine en fut même adoptée <sup>1</sup>. Elle est aujourd'hui gravée en partie

Æternæ memoriæ

Renati, Hierosolimi et Siciliæ regis,
Andegaviæ et Barri ducis,
Provinciæ et Forcalquerii comitis.
Qui bello simul et pace clarus, sed infelix,
Felicem se solum apud Provinciales agnovit.
Qui externis æquè et domesticis hostibus
Impetitus, fidem in aliis sæpè labentem,
Incorruptam semper in Provincialibus
Est expertus.

Qui regno pulsus, liberis orbatus, opibus Exutus, omnia in benevolentia Provincialium Invenit.

Qui Provinciales tantă comitate, tantă
Beneficentia cumulavit, ut principem
Æquissimum, regem mitissimum, patrem
Optimum appellarint.
Et hoc immortale grati animi, fidei,
Observantiæ monumentum
Futuris sæculis consecrarint.

A l'éternelle mémoire
De René, roi de Jérusalem et de Sicile,
Duc d'Anjou et de Bar,
Comte de Provence et de Folcalquier.
Illustre à la fois dans la guerre et la paix, mais malheureux,
Il ne connut le bonbeur qu'auprès des Provencaux.

Il ne connut le bonheur qu'auprès des Provençaux. Également assiégé par des eunemis étrangers et domestiques,

Il trouva souvent dans les autres une foi chancelante, Mais elle fut toujours incorruptible Chez les Provençaux.

Chassé de son royaume, privé de ses enfants, Dépouillé de ses richesses, il retrouva tout ce qu'il avait perdu

Dans l'amour des Provençaux.
Il les combla de marques d'une si grande bienveillance
Et de tant de bienfaits, qu'ils l'ont appelé
Le plus juste des princes, le plus doux des rois,
Le meilleur des pères.

Cet immortel monument de leur reconnaissance, De leur fidélité et de leur vénération, Ils l'ont consacré aux siècles futurs. sur le piédestal de la statue, élevée par la ville d'Aix à la mémoire de René de Sicile.

Jeanne avait dit à la Provence un adieu éternel. Ce palais et ces châteaux, où ses jours avaient coulé si heureux et si calmes, lui paraissaient vides et déserts. Elle était retournée en Anjou dans son comté de Beaufort, pour y continuer une vie de miséricorde et de bienfaisance. Mais avant de s'éloigner des lieux qui gardaient le corps de René, elle avait reçu la parole de Charles du Maine et d'Olivier de Pennart, archevêque d'Aix, de l'aider à religieusement accomplir les dernières volontés de son époux.

L'année entière s'écoula sans présenter une occasion favorable. Cependant, comme la vigilance diminuait avec la crainte, Jeanne envoya en Provence deux de ses fidèles serviteurs, Jehan du Pastis et Jacquemin Mahiers, d'une discrétion et d'un dévouement à toute épreuve. Ils étaient porteurs de lettres de la reine au roi de Sicile et à l'archevêque d'Aix, et devaient se concerter avec eux pour enlever nuitamment, et à l'insu du peuple, le corps et cœur du bon Roi.

L'amour et la sollicitude de Jeanne avaient applani tous les obstacles. Elle avait envoyé à Aix un de ses charriots, sous le prétexte apparent de conduire en Anjou « certaines robbes et tapisseries laissées dans son palais 1. » Une exemption de droits et de péages, revêtue du sceau royal, prévenait les visites des collecteurs de tailles; les lampes continuaient de brûler dans la chapelle ardente; seulement un drap de velours d'azur, semé de fleurs de lys d'or, devait remplacer le drap funèbre, étendu sur le cercneil.

L'enlèvement eut lieu, comme l'avait prévu la reine. Chargés de leur précieux dépôt, Jehan du Pastis et Jacquemin Mahiers se rendirent à Roanne, en toute hâte, où ils s'embarquèrent sur la Loire. Enfin après une mystérieuse traversée, ils vinrent descendre aux Ponts-de-Cé, au commencement d'août 1481.

La joie fut grande dans le duché d'Anjou à cette heureuse nouvelle. Elle était tellement inespérée, que le doyen et le chapitre de Saint-Maurice exigèrent, avant d'y ajouter croyance, l'ouverture du cercueil. Le roi de Sicile apparut à tous les regards sans aucune trace de la corruption de la tombe; il semblait s'être en-

<sup>&#</sup>x27;Voyez le procès-verbal de la translation du corps de René, page 119. — Cette pièce officielle et authentique, extraite des registres du chapitre de l'église Saint-Maurice d'Angers, est la seule source où nous aurions dû puiser; aussi est-ce à tort que dans quelques exemplaires de ce volume, sur la foi de divers auteurs angevins et provençaux, nous avons attribué exclusivement à un chanoine d'Aix l'enlèvement du cercueil.

dormi depuis peu comme s'il venait de trépasser. Ses anciens serviteurs versèrent des larmes à cette vue. Ce fut pour eux une grande consolation et une grande douleur.

Dieu avait béni la pieuse fraude de la reine; René, selon son désir, reposait près d'Isabelle, dans le caveau royal de la maison d'Anjou. Un magnifique tombeau leur fut élevé par les soins de Jeanne, non loin du grand autel, dans l'église Saint-Maurice <sup>1</sup>. Cette princesse le fit exécuter en marbres précieux sur les dessins laissés par son époux. Elle s'était réservée son cœur, qu'elle déposa dans la chapelle du bienheureux Bernardin.

De ces monuments vénérés, il ne reste aujourd'hui que le caveau funèbre. Préservé de la profanation par un merveilleux hasard, il renferme encore les cendres du bon roi et des princes ses ayeux. Mais si des mains mercenaires et sacrilèges ont dispersé les marbres qui recouvraient son tombeau, sa mémoire, comme celle du grand Henri, s'est conservée pure dans le cœur de ses peuples. Pour expier un jour de démence, ils ont confié au génie de David le soin d'éterniser ses traits. A l'ombre des grands arbres, plantés sur le cours de la ville d'Aix, René étend encore la main pour bénir les Provençaux, et Angers, grâce au ciseau de son glorieux enfant, acquittera bientôt une dette sacrée.

4 Décembre 1844.

Cte. DE QUATREBARBES.

' Pièces justificatives à la suite de la biographie.



Adoration des Milages, (Tableau sur panneau tire du Cabinet de Milaoux-Alpheran)

Digitized by Google



# PIÈCES JUSTIFICATIVES.

# HEURES DU ROI RENÉ.

Le bon roi, qui excellait dans la miniature, s'est plu à orner de sa main les livres d'heures ou psautiers qui lui ont appartenu. Il en reste encore six, conservés comme de précieuses reliques de cet art charmant, qui a prodigué ses trésors sur les manuscrits du moyen âge et protégé contre la barbarie les traditions de la peinture ancienne.

En voici la description:

#### HEURES LATINES DU ROI RENÉ (Bibliothèque royale).

Ce livre de prières est un in-4° en vélin, relié en maroquin rouge et orné de magnifiques miniatures peintes par René.

Il contient cent cinquante feuillets, dont les dix premiers paraissent d'une écriture postérieure ; le texte en anciennes bâtardes à longues lignes, est enrichi d'une prodigieuse quantité de lettres tourneures peintes en or et en coulenrs brillantes.

Ce manuscrit, consacré à Isabelle de Lorraine, devint un gage de la tendresse de René envers Jeanne de Laval, à laquelle il le donna. Après la mort de cette princesse, il passa dans la famille de la Trémouille. Les armes d'Henri, duc de Thouars, s'y voient encore (il fut vendu 1,200 francs).

Ce qui rend cet ouvrage plus précieux, ce sont des notes écrites sur les marges par René lui-même, et qui rappellent plusieurs dates intéressantes sur sa famille.

Parmi les ornements rehaussés d'or qui encadrent le texte, on remarque presqu'à chaque page, l'arc turquois en or et azur, dont les cordes d'argent sont détendues, et la devise : Arco perlentare, piaga non sana. Les armes de René s'y rencontrent souvent aussi peintes avec un fini admirable. Plusieurs miniatures représentent un panier d'or, d'où sortent des flammes rouges. Sous l'anse, on lit ce mot en lettres bleues : Tant.

Un autre emblème offre une cloche d'or, sur laquelle sont peintes les initiales R. I., entourées de ces mots : en un. Au milieu d'une tourneure plus grande que les autres et formée par les supports des armes de René, on distingue une souche d'or qui n'a qu'un seul rejeton, et au-dessus de laquelle est suspendue la décoration du Croissant.

René a peint dans ces mêmes heures une tête de Vierge très soignée et d'une expression assez agréable, mais dont les contours offrent trop de sécheresse. Elle est couverte d'un grand voile d'azur et entourée d'une auréole d'or.

(Catalogue des livres rares de la Vallière, t. 1er, p. 58.)

# **CXLIV**

# HEURES LATINES DE LA BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE DE VIENNE.

René avait peint aussi, dit-on, un manuscrit absolument semblable, qui est passé de la bibliothèque du baron de Hohendorff dans celle de l'empereur d'Autriche. (M. de Villeneuve, t. 2, p. 311.)

#### LIVRES D'HEURES DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AIX.

Ce livre d'heures est un manuscrit in-4° sur vélin, de quatre cent quatre-vingt-quatorze pages; la reliure en est moderne. Il se trouvait dans la bibliothèque de M. de Lenfant, à Aix, d'où il passa dans celle du marquis de Mejanes. Les premiers feuillets portent la date de 1458, et elle se trouve précédée de ces mots: IHUS MA. En tête de ces heures se trouve un calendrier en marge duquel sont écrites, de la main de René, des notes presque semblables à celles du livre d'heures de la Bibliothèque royale.

Notre manuscrit est enrichi de lettres majuscules de la main du bon roi: on y trouve à dix reprises différentes les armes de ce prince, tantôt sans le collier et le croissant, tantôt avec un sixième quartier de plus, qui est l'écu de Lorraine, d'argent à une bande de gueules, chargée de trois alérions. Le croissant d'argent est fourré d'hermine, boulé d'or, et on lit ces mots en lettres bleues: Los en croissant

Ces heures contiennent de plus que celles décrites dans le catalogue de la Vallière, une traduction du *Credo* eu vers français, par le roi René, que nous reproduisons ici fidèlement :

Je croy en Dieu le père tout puissant, créateur Du ciel et de la terre, en Jésus Rédempteur, Son seul fils nostre sire, conceu du Saint-Esprit, Né de Marie vierge, qui mort en croix souffrit. Descendit es enfers, tiers jour ressuscita. Es cieulx monta régnant, vis et mors jugera. Je croy ou Saint-Esprit, en une sainte église Catholique, et es sains où Dieu a grâce mise. En la remission des pechez faiz par nous. En resurrection corporelle de tous. En vie perdurable qui après doit venir. C'est la foy vitable ou vueil vivre et mourir.

Ensuite, les serments de l'Ordre du Croissant, folio 38. Les prières pendant la messe, folio 88. Une oraison à saint Christophe, folio 120. Une antienne à sainte Apollonie, page 431. Une oraison à saint René, page 461. Une prière à la Vierge; une prose dont on chantait deux strophes aux messes de la cathédrale d'Aix avant la révolution.

(M. Rouard et M. Mouan, bibliothécaires de la ville d'Aix.)

# HEURES DE LA BIBLIOTHÈQUE D'ANGERS (V. page 109 de la biographie.)

C'est 'sans contredit l'un de nos manuscrits les plus précieux : Il forme un in-4° de 200 feuillets à longues lignes ; le vélin est d'une parfaite blancheur, d'une grande finesse et l'ouvrage est tout entier d'une conservation admirable. La reliure primitive ayant été arrachée, nous l'avons remplacée par une couverture en velours mordoré, ornée de coins et d'une fermoir de cuivre doré.

Ce volume est sorti du couvent des Cordeliers. Ce fut le roi René qui l'exécuta de sa main entièrement; d'autres disent qu'il le fit exécuter sous ses yeux pour le donner au couvent qu'habitait son confessenr.

Parlons maintenant des dessins et peintures; ils sont en grand nombre: miniatures, vignettes, initiales de la plus grande beaulé. Quant aux miniatures, il n'y en a pas moins de 54, tant grandes que petites et moyennes: toutes d'un charme qu'on ne peut dire, et qui font de notre volume un vrai trésor.



Mss. de la Bibliothèque rogale.

Litte Comment Landers America

Manuscrit de Poitiers.

A Comies or Lordone Suga

Monustrid de Poiliers.



Digitized by Google





Manuscrit de Poitiers.

ath farmer of Lashier, A







Flamustrit de Poiliers.

t wanter et Luchere . Angers

#### CXLV

A l'égard des lettres tourneures, coloriées, dorées, qui sont à la tête des oraisons, hymnes, versets, lignes, notamment aux litanies, elles sont semées partout avec une profusion sans exemple.

Indiquons le sujet des peintures, en commençant par ceux du calendrier :

Folios 1 à 12. — Les mois caractérisés par des figures élégantes et ingénieuses.

- 13 à 22. Les principaux traits de la vie de Jésus-Christ et de la sainte Vierge.
- 23 à 29. Job et sa misère. La mort. L'enterrement. Les évangélistes.
- 30 à 33. Le roi David. Saint Jean l'évangéliste. Le baiser de Judas. La sainte Croix,
- 34 à 37. La Vierge et l'enfant Jésus. La vierge de Miséricorde. La Sainte-Trinité. Le Saint-Sacrement.
- 38 à 54. Saint Michel archange. Saint Jean-Baptiste. Saint Pierre. Saint Paul, etc.

Les figures, les attributs, les fleurs, tout est ici merveilleusement exécuté. Le blanc, quand il s'en est trouvé aux fins de ligne, a été rempli par des coins et tirets de couleur et d'or, à l'exception de quelques pages où le travail n'est pas achevé.

A chaque cahier, de 16 en 16 pages, il y a des réclames et le volume, quoique complet, n'a pas à sa dernière ligne l'explicit accoutumé.

Ajontons qu'au bas des grandes miniatures, est un monogramme sur écusson, précisément le même que celui qu'on voit sculpté sur une des portes du manoir de Launay, où le roi de Sicile se plaisait à habiter.

Nº 136. - MISSEL DU ROI RENÉ (fragment), in-4º vétin, quatre feuillets.

Ce manuscrit se lie essentiellement à celui qui précède. Ce n'est qu'un fragment, mais qui ressemble à s'y méprendre au volume que nous venons de décrire. On lit sur un papier qui l'accompagne :

- Quatre feuillets d'un missel du roi René, légués à M. Daubigny par M110 Rachel Alfandery, de Tarascon
- Le manuscrit était encore complet le 20 septembre 1790, lors du pillage de la maison Alfandery. Les
- feuillets en furent déchirés pour emporter les fermoirs. La maison Alfandery a fourni pendant le règne du
   roi René ses intendants.

Cette note signée de M. Hawke, a été prise par lui à Aix, de la personne même qui lui a donné ces seuillets, dont il vient de faire don à notre cabinet avec sa générosité habituelle.

(M. Grille, bibliothécaire de la ville d'Angers.)

# PSAUTIER DE LA BIBLIOTHÈQUE DE POITIERS.

En voici la description que nous devons au savoir et à l'obligeance de M. Doussin, conservateur de la bibliothèque de Poitiers:

- Ce manuscrit sur vélin in-4°, est illustré de plusieurs miniatures rappelant les scènes de la Passion, et d'un blason aux armes du roi René, môlées à celles de la maison de Lorraine. Il se compose de 175 feuillets remplis; on trouve à la suite 18 feuillets blancs.
- D'après une signature avec paraphe, qui se trouve à la première page au-dessous de deux colombes unies par un cordon, il paraît certain que ce manuscrit a été la propriété d'un sieur de Marillet.
- En tête du livre se trouve un calendrier, dont plusieurs lignes sont dorées en relief, de même que toutes les lettres majuscules des psaumes et celle d'une litanie des saints, suivie de quelques prières qui terminent.
- Le psautier est divisé en huit parties, à la tête de chacune desquelles se trouvent deux perdrix ; en tête de la dernière partie se trouve aussi dans un écusson séparé des perdrix et un lion doré. •

# BREVIAIRE DU ROI RENÉ A LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL.

La bibliothèque de l'Arsenal à Paris, possède un magnifique manuscrit in-4°, en vélin, relié en maroquin rouge (n° 159). On lit sous la figure 8: Breviarium ad usum fratrum minorum. • C'est le bréviaire du roi René. •

TOME I.

#### **CXLVI**

La première des miniatures, d'une admirable exécution, représente une réunion de musiciens et de musiciennes. On remarque encore la troisième, celle du roi David, et la sixième où l'on voit un concert. Il a lieu dans un temple d'une riche architecture, d'où l'on découvre la campagne au temps de la moisson; deux hérauts d'armes portant le blason de René, sont debout dans le sanctuaire. Parmi les divers instruments du concert, les harpes, une espèce de rebec, et les timpanons occupent la première place.

La septième miniature offre la représentation du Massacre des Innoeents, et la dixième, l'Adoration des Mages.

Dans la quinzième, l'une des plus curieuses et des plus riches, est peinte une procession, dont le dais d'azur est orné des armes de René. (Catalogue Debure, t. 2, f. 129.)

# DON DU DUCHÉ DE LORRAINE A JEAN, DUC DE CALABRE,

PAR SON PÈRE RENÉ, ROY DE JÉRUSALEM ET DE SICILE.

René, par la grace de Dieu, roy de Jerusalem, de Sicile, duc d'Anjou, de Calabre, de Bar et de Lorraine, comte de Proyence, de Fourcalquier et de Piedmont.

A tous ceux qui ces presentes lettres verront, ou orront, salut.

Comme ja pieça feüe de louable memoire notre trés chiere et trés amée sueur et compagne Isabelle, que Dieu absoille, duchesse et dame heritiere en son vivant des duchez, marchisié, pays et seigneurie de Lorraine, accause de feu de noble memoire notre trés chier seigneur Charles, jadis duc de Lorraine et marquis, son pere, dont Dieu ait l'ame; et nous ayons été long-temps ensemble, et par long-temps conjoints par mariage; durant lequel temps, pour plusieurs considerations à ce nous mouvans, et de nos pures volontez, nous entresoyons fait donation mutuelle au survivant de nous, et entre autres choses nous et notre dite compagne, par icelle donation, fait don desdits duchié, princerie, marchisié, pays et seigneurie de Lorraine, et depuis n'aguerres, par la volonté et ordonnance de Notre Seigneur Jésus-Christ, ait icelle notre ditte compagne fini ses jours, et soit allée de vie à trépassement, et délaissé entre autres notre trés cher et trés amé premier et seul fils d'elle et de nous, Jean, duc de Calabre; au moyen de ladite donnation, lesdits duchié, princerie, marchisié, pays et seigneurie de Lorraine, avec toutes les appartenances, nous doivent competer et appartenir, et nous soit loisible en faire et disposer en notre volonté.

Sçavoir faisons que nous considerans les bonnes meurs et grandes vertus, que par experience et en maintes manieres sçavons et connoissons être en la personne de notre dit fils le duc de Calabre, ensemble les grands services, et bonnes et vrayes obéissances qu'il nous a toujours ou temps passé faites et rendües, et fait chacun jour de bien en mieux, comme enfant très naturel:

Désirant par ce, et par amour et affection paternelle, que nous avons aux accroissements en bien de ses vertus, honneur et état, et afin que mieux puissions connoître et voir le bou gouvernement que au plaisir Notre Seigneur entendons et espérons qu'il ait après notre decès en et sur nos royaumes, duchez et comtez, pays et seigneuries, et nos subjets d'iceux:

Pour ces causes, et autres à ce nous mouvans, et par especial, et pour ce que de droit de succession maternelle, icelles duchié, princerie, marchisié, pays et seigneurie de Lorraine devroient naturellement competer et appartenir à notre dit fils, après le trespassement de notre dite compagne sa mère, selou la coutume observée de toute ancienneté oudit pays de Lorraine, si ce ne fut ladite donation mutuelle faite entre nous et elle, comme dit est, à celui notre dit fils Jean, duc de Calabre, present, avons donné, cedé, transporté, et délaissé réalement et de fait, et par ces presentes lettres donnons, cedons, transportons et delaissons pour luy et pour ses hoirs à toujours mais heriditablement les dessusdites duchié, princerie, marchisié, pays et seigneurie de Lorraine, avec toutes et chacunes leurs appartennances et dépendances, tant en souveraineté et de hauts hommages, comme de tous autres fiefs, hommages et domaines, gardes temporelles et de l'Église, et en tous autres droits et seigneuries et revenus quelconques, et nous en sommes du tout dénuez et dessai-



Ajemres du roi Alemé,
(Bibliothèque de l'Arsenal)

Le ra Kine pina P Hawke ald

Lith Cosnia et Lachere Angers



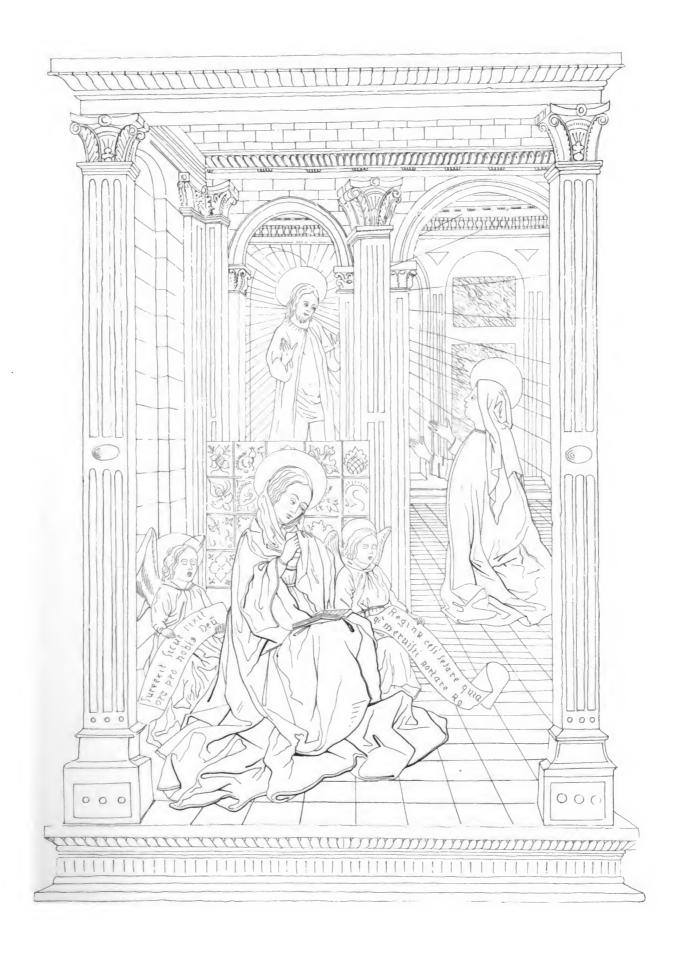

Dennes don voi Rané, (Bibliothèque de l'Arsenal)

Lern Kere pono P Hande del

Lith Cornies of Lachers Angers



Heures du voi Réné, (Bibliothèque de l'Arsenal.)



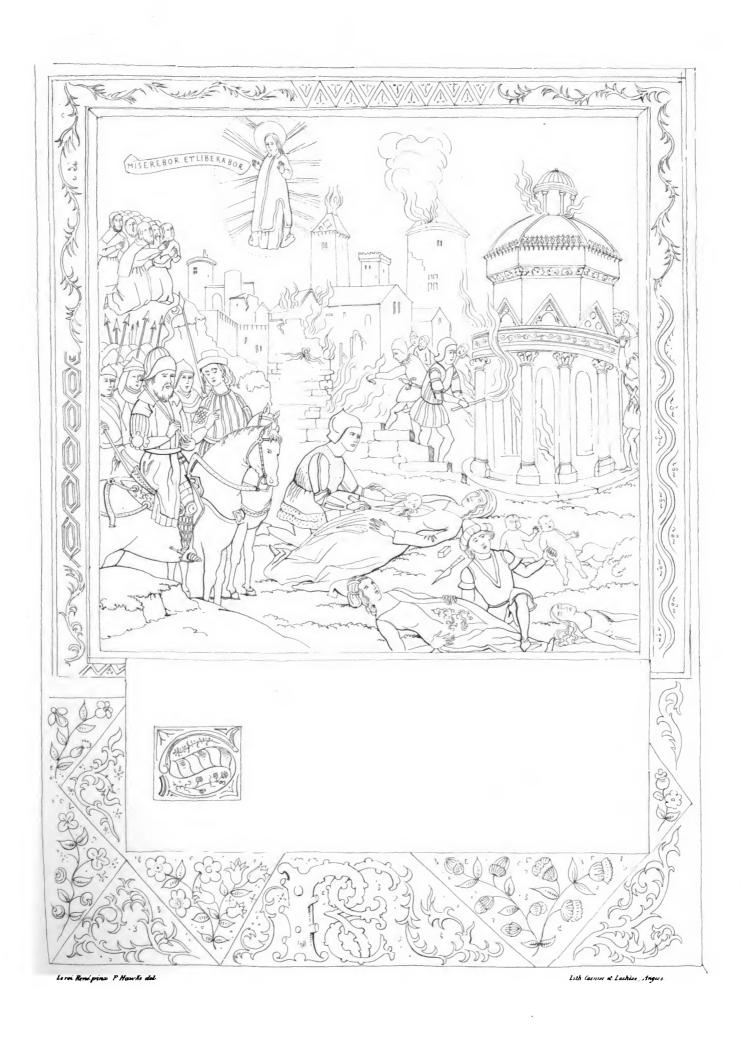

Genres du voi Remé,
(Bibliothèque de l'Arsenal)

## **CX LVIII**

# TABLEAUX DU ROI RENÉ

#### TABLEAU DU BUISSON ARDENT A AIX.

Cet admirable tableau qui a douze pieds de hauteur sur six de large, est divisé en trois parties de forme tryptique, et se ferme par deux volets qui ont assuré sa parfaite conservation.

La peinture du milieu représente le Buisson ardent : par un de ces anachronismes si communs à cette époque, le royal artiste n'a pas figuré Dieu même au milieu du Buisson, mais la Vierge Marie tenant son fils sur ses genoux. La figure de la mère est pleine d'une suavité raphaëlique : quelques incorrections déparent la grâce de l'enfant ; il tient dans sa main gauche, non pas un miroir, comme l'a cru Millin, mais un médaillon qui représente son image et celle de sa mère. La Vierge et l'enfant sont gracieusement posés au milieu des fleurs et des feuilles du Buisson; les flammes sont peu apparentes.

Sous le Buisson ardent, on voit à gauche Moïse qui, selon l'ordre de Dieu, détache sa chaussure d'une main et se couvre les yeux avec l'autre, afin qu'ils puissent supporter la lumière céleste. Sous son bras gauche, on aperçoit une pannetière et un petit baril. Devant lui est un ange, portant un sceptre d'or à la main et parlant à Moïse au nom de Dieu. Cette entremise d'un ange, d'ailleurs conforme à l'opinion de quelques commentateurs de l'écriture, était ici nécessaire puisque le peintre avait mis la Vierge à la place de Dieu dans le Buisson ardent. Le front de l'ange est ceint d'un diadême orné de pierreries; sa chape, richement bordée de perles, a pour agraffe un riche camée qui représente Adam et Eve près de l'arbre de vie, autour duquel est un serpent à tête humaine.

Le fonds du tableau est un site éclairé par le soleil couchant qui se cache derrière des montagnes. La campagne est riante, variée et agréablement coupée par les sinuosités d'un fleuve. Dans le lointain, on aperçoit une ville décorée de plusieurs monuments, parmi lesquels paraît figurer le château de Tarascon. Sur le premier plan paissent des moutons gardés par un chien couché auprès de Moïse. La terrasse est parsemée de fleurs, d'herbes et d'insectes rendus avec une charmante vérité de détails.

Ce tableau du milieu est « orné, dit de Haitze, d'un cadre d'or plat, rehaussé de conleurs, où douze rois - de Juda sont dépeints avec des ornements à l'antique, si délicats et si bien travaillés, qu'il ne peut se voir - rien de mieux. « Au-dessus du cintre, dans les angles, sont deux figures dont l'une représente un ange armé d'une lance et animant par le son de la trompe plusieurs lévriers; l'autre, une semme assise près d'une licorne qu'elle sauve de la poursuite des chasseurs : c'est sans doute une allégorie de la pitié. Le couronnement du tableau est composé d'une galerie en ornements gothiques très élégants; il avance d'un pied sur un cintre où sont représentés les chœurs des anges, adorant Dieule père qui tient le globe surmonté d'une croix.

Entre la frise et la bordure, on lit ces mots tirés du livre de la Sagesse! Qui me inveniet, inveniet vitam et hauriet salutem à Domino. Sapi.

Les deux volets qui se ferment sur ce tableau, ne sont pas moins intéressants. Celui de droite représente le roi René déjà avancé en âge : sa figure quoiqu'amaigrie, respire le calme et la bonté; ses yeux sont vifs et spirituels. Sa longue robe et son camail sont de velours violet bordé d'hermine; il porte un bonnet ou barette de velours noir, à bords relevés. Le bon roi est à genoux devant son prie-dieu recouvert d'un tapis fleurdelisé sur lequel est brodé l'écusson de ses armes, écartelé de Sicile, d'Aragon, de Jérusalem, de Lorraine et de Bar. Sur le prie-dieu est sa couronne posée sur un coussin, avec son livre d'heures que ferment-des agraffes d'argent. A ses pieds, on voit un joli barbet, qui fut sans doute au nombre de ses amis, • et peut-être le plus fidèle, • dit M. Bodin.

Derrière le Roi sont trois saints protecteurs de l'Anjou et de la Provence: saint Maurice, richement armé



# Ac Buisson Ardent.

( Cathédrale d'Aix).

Le roi René pinx. P. Hawke del.





Pétails du Buisson-Ardent,

(Milieu du Triptyque)

Le roi René pina. P. Hawke del.





Métails du Ruisson-Ardent, (Volets du Triptyque)

Le roi René pinoc. P. Hawke del.

Leth Conser et Lachese Anger





Polails du Muisson Ardont. (Encadrement du Triptyque)









Encidement du Tryptique - Volets extérieurs - Rois d'Israel).





Le Roi Rene pina. P. Hewke del.







Métails à ganche de la Divine Comidie.
(Villeneuve lez-Avignons).

Le Roi René pinx. P. Hawke del.

#### CXLIX

de toutes pièces et un étendard fleurdelisé à la main; saint Antoine, appuyé sur une sorte de crosse grecque : sa figure vénérable se reflète dans l'armure du glorieux patron de l'Ordre du Croissant; sainte Madeleine tient le vase rempli de parfums qu'elle répandit sur les pieds du Sauveur : on admire la suave expression de ses traits. Tous ces personnages sont placés sous un dais et une tenture en soie verte.

Sur l'intérieur du volet à gauche, il y a aussi quatre figures. Jeanne de Laval est à genoux comme René, les mains jointes, devant un prie-dieu. Sa figure, malgré sa blancheur et ses yeux bleus, n'offre pas cette séduisante beauté qui captiva le cœur du roi de Sicile. Ses cheveux, arrangés en tresse, sout relevés sous la couronne ornée de pierreries; sa longue robe ou cotte hardie à manches est en velours pourpre; un surcot de fourrure blanche semée d'hermine, dessine gracieusement sa taille, et de son collier pend un cordon étincelant de rubis et de pierres précieuses. Son livre d'heures, ouvert sur un coussin, est remarquable par les fermoirs sur lesquels ses armes et celles de René sont peintes avec une délicatesse infinie. Le tapis de velours qui couvre le prie-dieu, porte aussi les armes de Bretagne et de Laval.

Derrière la reine sont trois personnages debout : saint Jean l'Évangéliste tenant à la main un calice qui renferme un serpent ailé; sainte Catherine avec la palme et l'épée, symboles de son martyre; saint Nicolas vêtu d'un surplis, de deux dalmatiques et d'une chape de damas blanc; d'une main, il donne la bénédiction, de l'autre il porte une crosse gothique : à ses pieds on voit son attribut ordinaire, trois enfants dans un baquet.

L'extérieur des volets est également décoré de peintures : ce sont des figures en camaïeu représentées , debout dans des niches , sous des baldaquins gothiques. Du côté de René est l'ange Gabriel , un rameau d'olivier à la main : il paraît s'adresser à la Vierge qui est sur l'autre volet , du côté de la reine.

Au bas du tableau principal sont écrits ces mols: Rubum quem viderat Moyses incombustum, conservatam agnovimus tuam laudabilem virginitatem, sancta Dei genitrix. • Dans ce Buisson que Moïse avait vu brûler saus se consumer, nous reconnaissons ta virginité miraculeusement conservée, ô sainte mère de Dien.• Admirable rapprochement qui a inspiré au bon Roi son plus bel ouvrage.

Tel est ce tableau dont une tradition très ancienne et qui n'a jamais été démentie, sait honneur au pinceau du roi René. Il était originairement placé dans l'église des Carmes où le roi de Sicile avait sait construire une chapelle; il décore aujourd'hui la cathédrale d'Aix, et ses volcts ne s'ouvrent que les jours de grande sète.

## TABLEAU DES CHARTREUX A VILLENEUVE-LES-AVIGNON.

Les Chartreux de Villeneuve-les-Avignon possédaient un tableau attribué à René, et qui existe encore dans l'hôpital de cette ville, où il fut transféré après la ruine de la Chartreuse, en 1793.

Sa forme est un carré de cinq pieds et demi de hauteur sur sept de large. Le cadre manque, mais une rainure indique qu'il tenant dans la boiserie de l'autel sur lequel il était placé. Les deux cinquièmes inférieurs représentent l'église militante et souffrante; les trois cinquièmes supérieurs l'église triomphante et la

A la droite du spectateur, au cinquième inférieur, on voit environ vingt-cinq petites figures désignant l'enfer, les démons, etc., tandis qu'à la même hauteur à gauche, paraissent les âmes du purgatoire, dont quelques-unes retirées par les anges, s'envolent au séjour des bienheureux.

La plus grande dimension de ces personnages est de trois à cinq pouces. Au-dessus des deux côtés du premier ensemble est figurée l'église militante, et dans le lointain on découvre plusieurs villes, ainsi que des prêtres et des laïcs en prière. A l'extrémité gauche, l'enfant prodigue garde ses pourceaux; à peu de distance, on remarque une figure sous laquelle on lit: Moïse. Au côté opposé, est élevé le tombeau du Christ, avec cette inscription: Sepulchrum Domini. Plus loin est un ange qui semble parler de l'Assomption; on lit au-dessous: Assumpta est Maria. Ce second ensemble est dominé par le firmament d'un bleu d'azur, qui paraît séparer ce monde de douleur des régions éthérées, où triomphent les justes dans l'éternité. Un Christ offre la voie de transition entre cette partie et la troisième qui prend les trois cinquièmes supérieurs du tableau.

Elle se compose:

1º De sept figures environ, qui indiquent les âmes sortant des lieux où elles erraient auparavant, loin de la présence de Dieu.

- 2º De près de trente figures à droite et à gauche, de dix pouces de hauteur, représentant des vierges, des confesseurs, des pontifes et des martyrs. Ceux-ci plus rapprochés de Dieu au haut du tableau, sont revêtus d'habits rouges avec la palme à la main.
  - 3º Plus haut encore, de deux chérubins les ailes étendues.
- 4° Enfin, du Christ et du Père éternel, vêtus de grands manteaux rouges avec des draperies en or. Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, les unit au centre et place la couronne sur la tête de la Vierge.

Quoique le bois ait éclaté en plusieurs endroits, ce curieux tableau est encore bien conservé. On y reconnaît les défants qu'on retrouve dans les peintures du XVe siècle, mais en même temps, il offre des caractères de tête varies, de l'harmonie dans les tons, une sorte d'imagination poétique et beaucoup d'éclat dans les couleurs. Le père Chartru, aumônier de l'hospice de Villeneuve-les-Avignon et jadis chartreux dans le couvent où était ce tableau, assure que la tradition la plus reculée l'attribuait au roi René.

(Histoire de René d'Anjou).

#### TABLEAU DES CÉLESTINS D'AVIGNON.

M. le président de Brosses, dans son spirituel voyage d'Italie, dit que René, fondateur des Célestins d'Avignon, peignit à la détrempe un tableau représentant sa maîtresse, qu'il avait vue dans son tombeau quelques jours après sa mort. • Il fut, ajoute-t-il, si frappé de l'état horrible où clle était, qu'il voulut la peindre ainsi. C'est un grand squelette debout, coiffé à l'antique, recouvert de son suaire; les vers mangent le corps d'une manière affreuse; sa bière est ouverte, appuyée debout contre la croix du cimetière, et pleine de toiles d'araignée, fort bien imitées. •

Voici les vers que René avait inscrits au bas de ce tableau :

Une fois sur toute femme belle, Mais par la mort, suis devenue telle. Ma chair estoit très belle, fraische et tendre, Or, est-elle toute tournée en cendre. Mon corps estoit très plaisant et très gent, Je me souloye souvent vestir de soye, Or, en droict sault que toute nue je soye. Fourrée estois de gris et de menu vair, En grand palais me logeois à mon vueil, Or, suis logiée en ce petit cercueil. Ma chambre estoit de beaux tapis ornée. Or, est d'aragnes ma fosse environnée. De tous estois nommée dame chière, Or, qui me veoit ne fait semblant ni chière; Maint me louoit, qui près de moi passoit, Compte n'en faict, nul qui près de moi soit. Partout estoit ma beaulté racomptée, Or, n'en est vent, ni nouvelle comptée. Si pense celle, qu'en beaulté va croissant. Que toujours va, sa vie en décroissant. Soit ores, dame, damoiselle ou bourgeoise. Face donc bien, tandis qu'elle en a oise. Ains que devienne comme moy pour voy telle, Car chascun est, comme ai été mortelle.

La plupart des voyageurs qui ont vu cette bizarre composition, se sont accordés à faire le plus grand éloge de la manière dont elle était exécutée, tout en exprimant leur surprise du choix d'un tel sujet. Un d'eux

(Musee Dusonmerard)

assurait, que la toile d'araiguée surtout était • travaillée si subtilement, qu'elle altrapait non-sculement les mouches, mais les plus entendus. •

Quant à la circonstance qui a pu donner lieu à la tradition qui s'obstine à voir en ce tableau le squelette d'une femme chère à René, il est bien dissicile de pénétrer ce mystérieux secret après trois siècles révolus.

Ce bon prince n'aurait-il pas voulu désigner la reine Isabelle de Lorraine elle-même, par cette dame qui se logeoit en grand palais et dont la robe estoit fourrée de gris et de menu vair.

Cette composition qui attirait la curiosité des étrangers, a disparu d'Avignon dans la tempête révolutionnaire.

(Histoire de René d'Anjou).

Malgré tout le respect que nous avons pour la tradition qui attribue à René le tableau des Célestins, nous devons rapporter ici un document authentique, découvert par M. Blégier de Pierre-Grosse, savant archéologue de Vaison (Vaucluse).

Extrait de l'inventaire des archives des célestins d'Avignon, aujourd'hui déposé aux archives de la préfecture de Vaucluse.

- · Lettres de Charles d'Anjou, de l'an 1481, 9 novembre, portant commission à Bossicaudo, son chambel-
- lan et conseiller, à noble Louis Perussis et Guillaume Meynier, pour visiter les images de marbre faites par
- un certain Italien, nommé François, dans l'église des Célestins, de l'ordre du roi René et les faire perfec-
- · tionner suivant la convention sur ce passée ensemble.
- Plus un ancien mémoire des peiutures qu'il falloit faire à la couverture de bois et des portes du tableau
- du grand autel et plusieurs autres pièces et mémoires ; le tout ensemble sous le nº 9.
  - Plus copie de l'estime desdits tableaux et de la convention faite entre le roi René et le dit François, Ita-
- · lien, qui reçut 622 écus du Roi lorsqu'il vivait, et 300 écus des Célestins. Ensemble divers autres mémoires
- sur ce fait et diverses copies, le tout joint ensemble sous le nº 10. •

#### TABLEAU DU MUSÉE DUSOMMERARD.

La Notice sur le musée de l'hôtel de Cluny, dit : • C'est une curieuse peinture sur bois, représentant sainte Marie Madeleine prêchant la doctrine à Marseille. Devant la sainte, le roi René et la reine Jeanne de Laval sont assis et écoutent ses paroles ; ils sont entourés de personnages également assis pour la plupart et composant l'auditoire. Sur le second plan du tableau, paraît la ville de Marseille avec les ports dans le fond. Cette peinture est l'ouvrage du roi René lui-même. •

Ce tableau, bieu que la figure de René n'ait aucune ressemblance avec les portraits qu'il a peints de luimême, dans ses autres tableaux, porte le cachet du génie du roi-artiste. Invention fertile, - Richesse de draperies à long plis coupés, - Variété admirable d'expression dans les attitudes et dans la physionomie. - Absence de moyens bruyants pour produire de l'effet, grande simplicité dans l'exécution : telles sont les qualités qui brillent dans toutes ses compositions et surtout dans cette Madeleine. Sans doute la critique trouverait aisément à exercer sa facile besogne. - Anachronisme, erreur de perspective, clair-obscur douteux, point de composition selon les règles; la critique ne manquerait pas surtout de signaler l'anachronisme pris en flagrant délit, — la Madeleine contemporaine de René! — Mais cette manière d'envisager l'histoire est commune à tous les grands génies, jusqu'à Raphaël et au-delà; c'est que ces grands hommes considéraient la vie non dans ses manifestations temporaires, mais dans son essence immortelle; de ce point de vue, les grandes figures historiques sont éternellement contemporaines. - Cependant en avouant que toutes les fautes que la critique peut signaler existent récllement, que de beautés n'y découvrons-nous pas ? Voilà bien cet excellent roi, entouré comme il aimait à l'être; la foule le presse de tous côtés, et lui attentif et grave, paraît jouir pleinement de sa position. Puis les différents sentiments qui animent les spectateurs : tous recoivent la parole sacrée avec des impressions différentes; les uns ont peine à comprendre, d'autres méditent profondément sur le sens de la doctrine ; d'autres encore ouvrent avec joie leur cœur à la semence divine.

Quelle large étude du cœur humain, et quelle grâce et quelle intelligence dans la disposition des draperies! En vérité le secret de fant de beautés semble perdu aujourd'hui. (P. Hawke).

#### CLII

## TABLEAU DE L'ADORATION DES MAGES.

Millin dit dans son Dictionnaire des beaux-arts: • Les ouvrages des artistes antérieurs à Léonard de Vinci ne sont estimables que par comparaison avec ceux qui ont été exécutés dans les temps de barbarie qui ont précédé cette période. •

Voilà ce que tous les savants esthéticiens enseignaient depuis trois siècles. Ainsi les divins artistes: Giotto, Memmi, Massaccio, Lippi, étaient des barbares ou peu s'en faut. Est-il donc étonnant que René, le digne contemporain de ces immortels génies, n'ait pas été traité avec moins de sans façon? Et pourtant que de beantés dans ses tableaux! Il est vrai que les peintres modernes, tout occupés des formes matérielles, font peu de cas de cette beauté idéale.

Dans le tableau qui nous occupe, la grâce toute charmante de la Vierge ne rachèterait pas à leurs yeux les fautes qu'un écolier aujourd'hui éviterait; la beauté de la tête du roi mage, habillé en moine, ne ferait pas pardonner l'excessive longueur de ses doigts. Dans les arts pourtant, n'a-t-on pas atteint le but quand on s'est élevé jusqu'au beau?

(P. Hawke).

## TOMBEAU DU ROI RENÉ ET D'ISABELLE DE LORRAINE

### DANS LA CATHÉDRALE D'ANGERS.

Ce monument funéraire, de huit pieds de longueur et six de large, était entièrement revêtu de marbre noir et décoré sur les trois faces de pilastres élégants, entre lesquels se détachaient les écussons d'Anjou et de Lorraine, sculptés avec une délicatesse et un fini extrêmement précieux.

Les statues du roi et de la reine, en marbre blanc de Carrare, étaient couchées sur un piédestal de Portor. René, appuyé sur un coussin, avait le front ceint d'un diadême, laissant apercevoir une espèce de calotte, qui lui couvrait le haut de la tête; sous sa longue tunique, à larges manches, on distinguait sa cotte d'armes; un lion, symbole de son rare courage, reposait aux pieds de ce prince.

Dans la gravure que le père Montsaucon a donnée de ce monument, le visage de René est arrondi, ses traits sont réguliers et sa main est placée sur son cœur.

Isabelle, comme les princesses du XVe siècle, était vêtue d'une tunique montant jusqu'au col. Sa coiffure, jetée en arrière, était composée de bandes tressées avec ses cheveux et distribuées symétriquement autour de sa tête, où brillait un cercle d'or en forme de croissant. Deux lévriers, emblêmes d'une fidélité conjugale qui ne se démentit jamais, paraissaient dormir sous les pieds de la reine.

Une niche ou voûte cintrée, toute ouvragée à jour, peinte en azur semé de sleurs de lys d'or, et soutenue par de légères colonnes dans le style gracieux du XIIIe siècle, semblait protéger le couple auguste au-dessus duquel elle s'arrondissait en se terminant en ogives.

Enfin, l'espace vide que laissaient les deux côtés de la voûte, offrait une curieuse peinture à fresques, attribuée à René lui-même, qui la commença, dit-on, aussitôt après la mort d'Isabelle.

Mais on rapporte que ce monarque ayant été obligé de quitter l'Anjou avant de terminer ce tableau, Gilbert Wandeland, peintre renommé du temps, se chargea de ce soin.

On a supposé généralement que l'intention de René, dans cette bizarre composition, fut de se représenter d'une manière emblématique, sous la forme d'un squelette revêtu d'un long manteau, assis sur un trône resplendissant d'or, foulant aux pieds des tiares, des diadêmes, des globes, des livres, et méprisant ainsi tous les attributs de la grandeur qui éblouit le vulgaire, ou de ces sciences périssables par lesquelles l'homme croit s'acquérir un nom immortel. Il semblait aussi que le spectre royal, appuyant sa tête hideuse sur ses mains décharnées, cherchait à retenir sa couronne chancelante.

#### CLIII

Quelques personnes ont pensé, au contraire, que ce tableau n'était qu'une simple allégorie de la mort. Des vers latins, qu'on croit composés par René, étaient gravés en lettres d'or au-dessous de cette peinture et sur une bande d'azur.

Regia sceptra luis, rutilis fulgentia tronis,
Dùm quondàm recolis pressa et nunc pulvere cernis.
Marcescunt flores, mundi laudes et honores,
Gloria, fama levis, pomparum fastus inanis.
Una parit reges et vulgus terra potentes;
Quod dedit, hæc repetit, mortalia cuncta recludit.
Mors, dominis servos, et turpibus æquat honestos,
Unus erunt tumulus, rex, pastor, inersque peritus.

#### En voici le sens:

- O mort ! tu fais cruellement expier la gloire insigne d'avoir porté les sceptres royaux qu'on vit briller
- autrefois sur des trônes éclatants d'or, et qui sont maintenant couverts d'une vile poussière!.... Ainsi les
- · fleurs, les louanges, les honneurs, la renommée légère, le vain faste des pompes humaines, se flétrissent....
- La même terre enfante le vulgaire et les rois puissants; ce qu'elle a produit, elle le reprend, et toutes les
- · choses mortelles rentrent dans son sein. ·

TOME I.

La faux du trépas rend égaux le maître et l'esclave; les cendres de l'honnête homme et du scélérat, du roi et du berger, du savant et de l'ignorant, se confondront pour jamais un jour.

Quoique peinte à fresque, cette singulière allégorie offrait, ajoute-t-on, un coloris vigoureux, une manière ferme, des détails très soignés, et produisait surtout un effet extraordinaire. Mais ainsi que les vers, empreints d'une philosophie si remarquable sous la plume d'un roi, le tableau de la mort n'existe plus depuis la révolution.

(M. de Villeneuve.)

Dans une séance du Congrès archéologique qui ent lieu à Angers en 1841, M. de Beauregard, président de chambre à la Cour royale, présenta un intéressant mémoire sur les sépultures des ducs et duchesses d'Anjou dans la cathédrale de Saint-Maurice. Il résulte de ce mémoire que, dans le caveau de cette église, reposent les corps de Louis Ier et de Marie de Blois, de Louis II et d'Yolande d'Aragon, de René et de ses deux femmes, Isabelle de Lorraine et Jeanne de Laval, enfin de sa fille Marguerite d'Anjou, reine d'Angleterre. Leurs tombeaux existaient dans le chœur de la cathédrale, lorsqu'ils furent enlevés et détruits en 1783 pour faire place aux stalles et aux boiseries qui décorent cet édifice. Le tombeau de René fut seul épargné à cette époque: on se borna à le transférer dans une autre partie de l'église; mais il n'a pu échapper à la tourmente révolutionnaire: tout fut mutilé, réduit en débris informes et jeté pêle-mêle sous les portiques du temple, jusqu'au moment où d'ignorants ouvriers, autorisés à s'en emparer, en formèrent des consoles, des cheminées et des vases grossiers.

M. de Beauregard, en terminant, émit le vœu que le tombeau de René fût restauré, et que, sur une des faces du monument, on inscrivit les noms des membres de sa famille qui reposent près de lui dans la cathédrale.

Dans la séance suivante, M. de la Sicolière (d'Alençon), rendant compte à l'assemblée de sa visite à la cathédrale, s'exprima en ces termes: • Le tombrau de votre duc René, faut-il le dire? Messieurs, brille par son absence. Tous, nous avions écouté avec une religieuse attention les nobles paroles de M. de Beauregard; tous, nous nous étions associés à son vœu patriotique. Nous voulûmes revoir avec lui les débris du tombeau mutilé. Hélas! Messieurs, il en reste juste ce qu'il faut pour bien faire apprécier l'étendue de sa perte. Jamais le ciseau du XVe siècle n'avait rien produit de plus gracieux, de plus élégant. La pierre n'avait pas été taillée, mais ciselée, découpée, brodée à jour. C'était une pensée fugitive qui avait pris tout à coup un corps durable, un songe réalisé. Ce que j'ai vu m'a singulièrement rappelé cette délicieuse chapelle d'Amboise, le bijou de l'architecture gothique, que l'on voudrait mettre sous verre pour la préserver du toucher, j'allais presque dire du souffle de ceux qui la visitent. »

En applaudissant ces éloquentes paroles, l'assemblée arrêta qu'une allocation serait accordée pour con-

# CLIV

tribuer à la restauration du monument, et qu'en outre, une demande serait adressée au ministre de l'intérieur pour obtenir une subvention du gouvernement.

Depuis lors, la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers, a nommé une commission chargée de réaliser tous ces vœux, et l'un de ses membres, M. Guinoyseau-Joûbert, a généreusement consacré un talent ingénieux à restaurer en plâtre le modèle du tombeau. D'après des fragments découverts par M. Planchenault, président du tribunal civil, M. Guinoyseau est déjà parvenu à reproduire le soubassement avec une fidélité et une intelligence de l'art, qui font concevoir les plus belles espérances pour la complète restauration du monument.



Frakytaire da roi Arnê Ema (Anx)





Exipplygrae scalplic en bois.



# LETTRES DU ROI RENÉ.

## LETTRES DU ROI RENÉ.

(1468 - 1474.)

#### LETTRE I 1.

#### AU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE LA CATALOGNE.

Au château de notre ville d'Angers, le II janvier MCCCCLXVIII.

Comte,

D'après l'exposé qui nous a été fait par Jean Ruiz Nacabal, nous avons acquis la certitude que le féal Setanti lui a enlevé, dans les mers des îles d'Hyères, un bâtiment qui lui appartenoit. Nacabal soutient que cette prise est évidemment injuste et que Setanti ne peut la tenir de bonne guerre; il nous supplie, en conséquence, de lui faire rendre la justice qu'il attend de nous et qui lui est due, en ordonnant que son bâtiment lui soit restitué. Quant à nous, nous pensons que la justice ne doit être refusée à qui que ce soit; d'autre part, il faut observer que ledit Ruiz Nacabal est vassal du sérénissime Roi de Castille, avec lequel je vis en bonne intelligence et dont je désire ardemment conserver la bonne amitié; ensuite, il ne faut pas oublier que nous devons infiniment respecter le sérénissime et très-chrétien Roi de France qui, d'après ce qui nous a été dit, pourroit bien n'être pas content de ce qui va se passer, vû que ledit Setanti, comme

TOME I.

Digitized by Google

<sup>&#</sup>x27; Cette lettre, écrite en catalan, prouve que le Roi de France, Louis XI, s'amusait à faire enlever les bâtiments du Roi René, pour peu qu'ils s'éloignassent des côtes; c'était, probablement, en avancement d'hoirie qu'il se payait ainsi de ses propres mains; et ce fut à la suite de l'une de ces gentillesses que le bon Roi, son oncle, écrivit au gouverneur général de la Catalogne.

on nous l'a rapporté, se sert de soldats et officiers du Languedoc, pour accompagner la galéace, à l'aide et par le secours de laquelle le bâtiment de Nacabal a été pris : ainsi, après avoir pesé toutes ces raisons, désirant essentiellement écarter tout prétexte de querelle intestine, nous voulons que justice soit duement et diligemment rendue. Nous mandons, en conséquence, de faire porter, devant notre cour, l'affaire dont il s'agit; le bâtiment étant pris d'abord et retenu, on mandera, devant vous, les parties, on les entendra avec diligence et impartialité, pour obtenir, de votre part, un bon et légitime accomplissement de justice, mettant de côté tout frivole délai <sup>1</sup>.

René.

Puig, Secrét.

## LETTRE II.

AUX DÉLÉGUÉS ET CONSEILLERS DE NOTRE PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE.

Au château de notre ville d'Angers, le VIII février MCCCCLXVIII.

RESPECTABLES, NOBLES, MAGNIFIQUES AMIS ET SUJETS,

D'après les bons rapports qui nous ont été faits sur le compte de notre féal Sébastien Corçu, sur sa prudence et ses autres qualités, nous verrions avec plaisir qu'il fût placé, par vous, dans un de ces emplois pour lesquels il eût de la capacité; ainsi nous vous prions de vouloir, en temps et lieu, le regarder comme bien recommandé.

René.

P. Puig.

René ne se contenta pas de cette lettre; il écrivit, dans le courant du même mois, aux députés généraux de Catalogne, pour leur recommander la même affaire, dont au reste nous ne connaissons pas l'issue.

#### LETTRE III 1.

#### AU PAPE PAUL II.

A Tours, le XVIII février MCCCCLXVIII.

Trės-Saint-Pere,

Quoique je me sois adressé déjà plusieurs fois à Votre Sainteté, sur le sujet de notre présente lettre, cependant comme un cœur, qui désire une chose et ne l'obtient pas, ne peut vivre dans le repos, c'est aussi le propre d'un esprit, constant dans ses affections, de ne mettre aucun terme à ses sollicitations, dès qu'elles ont une fois commencé, et c'est dans ce but que nous adressons celle-ci à Votre Sainteté. Le pieux et vénérable frère Ponce-André, abbé de Rinipollent, notre bien-aimé conseiller, en qui nous avons une confiance méritée, qui est doué de si précieuses qualités, et pour lequel nous avons écrit tant de fois à Votre Sainteté, que nous regardons comme chose superflue de lui rappeler son mérite et toute l'étendue de ses vertus; cet abbé est celui pour qui nous avons demandé et demandons encore, avec autant de constance et de chaleur que d'importunité peut-être, mais de raison et de justice, l'évêché, depuis longtemps vacant, de Barcelone; et nous le sollicitons de telle manière qu'il soit impossible d'y mettre plus d'instance et d'humilité, espérant que Votre Sainteté voudra bien satisfaire au vif intérêt que nous portons à notre protégé, comme aux éminentes vertus dont le ciel l'a orné.

Mais cette faveur doit souffrir peu de délais; car indépendamment des liens de reconnaissance par lesquels vos nouveaux bienfaits vont, de plus en plus, m'attacher à Votre Sainteté, vous ferez une grande et belle œuvre, en mettant un terme aux maux qui, dans ce moment, affligent la ville

' Cette lettre est écrite en latin.

de Barcelone, à cause du pasteur provisoire et suspect qui la gouverne, inconvénient qui résulte de la vacance d'un siége aussi important, et qui fait le sujet de ma constante sollicitude: comme, d'ailleurs, j'ai, sous ma main, les moyens de m'opposer à ce désordre, je m'adresse humblement à Votre Sainteté, pour en tarir la source; mais aussi je la conjure de ne se laisser persuader par personne que je souffrirai le siége occupé par tout autre que par celui que je lui présente. Qu'elle veuille donc peser ces raisons, écouter ma prière et se rendre à mes supplications; car le mal parle plus haut que ma parole, et l'éclair doit être moins prompt que la volonté d'en arrêter le cours. L'abbé de Rinipollent est d'une illustre origine, ses titres n'ajoutent rien à ses hautes vertus, mon affection le recommande, votre bonté fera le reste.

Que Dieu garde et protège votre personne 1.

Votre humble et dévoué fils, le Roi d'Aragon, de Jérusalem et des Deux-Siciles,

RENÉ.

Par ordre du Roi : PIERRE PUIG.

## LETTRE IV 2.

#### A GASPARD COSSA.

Au château de Baugé, le IX mars MCCCCLXVIII.

Nous, René, etc., lorsque, l'année dernière, notre très-illustre et trèscher fils, Jean, duc de Calabre et de Lorraine, lieutenant-général de notre royaume d'Aragon, et autres provinces soumises à notre autorité, vous pourvut, vous, très-noble Gaspard Cossa, notre chambellan et cher con-

<sup>&#</sup>x27; Ce n'est pas la première fois que le Roi Renéfait entendre au Saint-Siége un pareil langage; il avait écrit très-sévèrement à Paul II et autres successeurs de saint Pierre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette lettre patente est écrite en catalan.

seiller, de l'office de capitaine de la province d'Empourias <sup>1</sup> et du diocèse de Girone, nous apprîmes que vous en aviez dignement rempli les fonctions ; nous n'ignorons pas, non plus, que vous nous avez rendu d'autres services très-importants, pendant la guerre de Catalogne, et même avant l'époque où nous dûmes l'entreprendre; et votre dévouement est tel qu'il seroit digne de plus grandes faveurs que celles que nous vous accordons aujourd'hui.

Cependant, d'après votre humble supplique, par la teneur des présentes, et de notre libre volonté, nous acceptons, approuvons, ratifions et confirmons l'office de capitaine desdites provinces, que vous conféra le duc de Calabre et de Lorraine, notre bien-aimé fils, et nous y applaudissons.

Nous allons, en conséquence, notifier notre confirmation, à notre premier-né, aux lieutenants-généraux et officiers de nos gens de guerre de toutes armes, aux baillis, consuls, vicaires, aux châteaux, bourgs, villages de la province, pour que chacun, en ce qui le concerne, vous reconnoisse et vous obéisse, en cette qualité, comme à nous-même, sans délai ni réserve, et qu'il ne fasse ni permette de faire la moindre chose qui soit ou paroisse contraire aux présentes, lesquelles, pour qu'elles soient regardées comme authentiques, sont munies de notre sceau particulier.

René.

P. Puig.

<sup>&#</sup>x27; Empourium, Empourias, aujourd'hui le Lampourdan, était une ancienne colonie de Marseille.

## LETTRE V '.

## AU TRÈS-ILLUSTRE ET TRÈS-CHER INFANT DON JEAN,

DUC DE CALABRE, PRINCE DE GIRONE, NOTRE PREMIER-NÉ, GOUVERNEUR ET LIEUTENANT-GÉNÉRAL DU ROYAUME ET DES TERRES D'ARAGON.

Au château de Baugé, le XXII du mois de mars MCCCCLXVIII.

Très-illustre et très-cher fils,

Notre féal et ami Moss-Romeu de Marimont nous a humblement supplié de vouloir accorder à son père, Bernard de Marimont, la viguerie de Barcelone, pour le plus prochain trimestre. Après avoir considéré tous les services que lui et son père nous ont rendus, confiant, d'ailleurs, dans sa suffisance, ses talents et ses vertus, je serai satisfait que cet emploi ne soit confié à nul autre qu'à lui; ainsi, sous ce rapport, je me repose sur vous. Si cet office étoit déjà donné, n'oubliez pas, dans l'occasion, que Bernard de Marimont vous est recommandé; nous lui ferons parvenir les lettres et provisions.

Votre père, René.

P. Puig.

' Cette lettre est écrite en catalan.

#### LETTRE VI 1.

## AU VÉNÉRABLE ET TRÈS-CHER ANTOINE,

PROVINCIAL DE L'ORDRE MINEUR DE SAINT-FRANÇOIS.

'Au château de Baugé, le XXVIII mars MCCCCLVIII.

Notre très-cher et vénérable frère,

Ayant appris, durant ces derniers mois, que la royale chapelle Saint-Louis, fondée par les miens, dans notre ville de Marseille, étoit malheureusement, par la négligence des vôtres, menacée d'une totale ruine; qu'elle étoit désertée par les bons religieux, et pillée par les méchants qui la fréquentoient; que le culte divin ne s'y célébroit plus; que ses revenus se consommoient en débauches et que tout y étoit profané, nous avons pensé qu'il falloit mettre un terme à tant de désordres et porter remède à tous ces maux; c'est pourquoi nous avons jugé convenable, pour présider à la garde et à l'administration de cette chapelle, de nommer notre cher et bienaimé conseiller et confesseur Bérenger Solsom, professeur de lettres sacrées, qui a déjà commencé cette œvvre d'une manière louable, et qui la poursuit avec activité, ainsi que nous l'apprennent les lettres du syndic et du conseil de la ville de Marseille, tandis que, vous autres, vous paroissez vous opposer à cette réforme; car non-seulement vous ne pouvez souffrir patiemment les heureux effets de son zèle, mais vous ne cessez même pas de vous y opposer; et lorsqu'il appelle à lui de bons religieux, vous lui êtes contraires, et, par d'indignes propos, vous l'exhortez à se désister de sa louable entreprise : aussi, ne serai-je pas peu surpris, lorsqu'après avoir déposé toutes les passions qui vous aveuglent, de voir votre esprit s'élever vers le service et les louanges de Dieu. C'est pourquoi nous vous

<sup>1</sup> Cette lettre est écrite en latin.

prions et vous exhortons, avec instance, d'adopter la réforme que je vous propose et qui me paroît si utile à cette chapelle, et de ne pas différer, plus longtemps, à vous y soumettre; mais, mes frères, vous qui aimez la vertu et les louanges, de Dieu, placez-vous sous la direction de mon confesseur, que j'ai nommé ci-dessus; chassez les méchants du couvent, et faites qu'on lui accorde une pleine et entière obéissance; considérez-le comme le gardien du monastère; fuyez tout sujet de scandale, et lorsqu'il est question de culte divin, de la restauration de la chapelle, de notre conscience et de notre honneur, ne vous disputez pas sur les statuts de la religion qui ont été lésés; ce n'est pas ici le lieu de vous dire de vous y conformer. Vous connoissez maintenant toute ma pensée, vous me serez donc trèsagréable, si, comme nous vous l'avons mandé, vous vous y soumettez promptement et de bon cœur <sup>1</sup>.

René.

P. Puig.

Immédiatement après cette lettre, Roné en écrivit une autre au vénérable Bérenger Solsom, son confesseur, pour lui recommander de ne rien épargner pour la réparation de la chapelle en question. Cette lettre annonce que Jacques de Ramatza et Jean Forbi, deux citoyens de Marseille, coopéraient à cette œuvre avec Bérenger Solsom. En marge de cette lettre, on voit des notes écrites de la main de César Nostradamus, l'historien de Provence.

#### LETTRE VII '.

## A L'ÉVÊQUE DE MARSEILLE.

Aux Ponts-de-Ce, le VI. jour de juillet MCCCCLXVIII.

Mons. DE MARSEILLE ET MON COMPÈRE,

Nous avons été humblement sollicité par quelques pauvres hommes, comme vous le verrez clairement par la supplique ci-incluse, que nous vous envoyons, au sujet de quelques erreurs et manquemens; si vous considérez que ce sont des marins et qu'ils ont beaucoup de charges, vous jugerez si c'est un cas de miséricorde. Pour ce qui nous regarde, nous voulons que tout leur soit remis et pardonné.

Que Notre Seigneur Jésus-Christ vous soit en garde 2.

René.

De par le Roi, A. PAGAN.

- ' Cette lettre est écrite en italien.
- º Voici, d'après la tradition, quelle serait l'explication de cette lettre :

Par une chaude soirée d'été, quelques pauvres marins, montés sur une barque de pêcheurs, furent attirés vers la plage de Marseille, par les bruyants ébats d'une jeunesse en partie de plaisir. Ils abordent et s'élancent, à l'improviste, au milieu de cette joyeuse réunion. Quelques minutes après, ils avaient rejoint leur barque, qui les emportait loin du rivage. Que s'était-il passé? Quelque chose de grave, sans doute, puisque les coupables supplient humblement le roi René d'obtenir leur pardon de l'évêque de Marseille.

Dans ces temps de soi et de croyance religieuse, le repentir et la pénitence suivaient les fautes de bien près.

Digitized by Google

## LETTRE VIII '.

#### AU PAPE PAUL II.

De notre château des Ponts-de-Cé, le VIII° jour de juillet, l'an de la Nativité de N. S. MCCCCLXVIII.

Trės-Saint-Père,

Nous rendons de très grandes actions de grâces à Votre Sainteté de ce qu'elle a daigné pourvoir Jean de Montegui de l'évêché de Glandèves, ainsi que nous l'en avions suppliée, par nos précédentes lettres; mais Saint-Père, nous ne vous avions pas seulement supplié de lui réserver cet évêché, mais encore de lui accorder un canonicat et une prébende dans l'église d'Aix, et nous ne pouvons pas comprendre comment il est arrivé que le prieur de Rumete, de notre propre pays, ait présenté à Votre Sainteté, sous notre nom, comme nous l'avons appris, une certaine supplique, contre notre intention et notre volonté, chose que nous ignorions complétement, pour faire accorder le même canonicat et la prébende en question à un certain Marc Guiramaud, qu'on dit être son neveu; et celui-ci, en effet, a obtenu l'un et l'autre, sous un faux nom.

Le cas est grave, déplorable et digne de correction. Nous ne sommes pas médiocrement surpris d'apprendre comment ce personnage a pu mériter assez de confiance pour obtenir une pareille faveur, là où il n'y avoit pour lui aucun document de notre part : comme donc notre intention reste tout à fait étrangère à cet évènement, et que nous n'avions jamais pensé à pareille chose, en faveur de Marc Guiramaud, et que la demande, présentée pour lui, à Votre Sainteté, repose sur un faux matériel, nous la supplions, avec instance, de vouloir bien révoquer et abolir entièrement la supplique, présentée en faveur de Marc Guiramaud, comme

<sup>&#</sup>x27; Cette lettre est écrite en latin.

fausse et subreptice; de regarder la faveur qu'il a obtenue, comme le prix de la fraude et de la supercherie; de replacer les choses dans leur premier état et de réserver le canonicat et la prébende, dont il s'agit, à Jean de Montegui, aujourd'hui évêque de Glandèves, qui en est digne, autant par ses vertus que par l'attachement que nous lui portons et pour lequel nous avons écrit à Votre Sainteté. Ces faits étant accomplis, après avoir bénignement accueilli nos actions de grâces, pour tous les bienfaits dont vous nous avez comblés, nous conserverons de ceux-ci un éternel souvenir, laissant d'ailleurs à votre volonté le soin de la correction de l'acte que nous venons de signaler, suppliant toujours votre vénérable personne de pourvoir pleinement à la conservation de son honneur et du nôtre.

Votre très soumis et dévoué fils, Le Roi d'Aragon, de Jérusalem et des Deux-Siciles,

René.

Par mandement du Roi, mon maître,
Pierre Puig.

#### LETTRE IX 1.

## AU PAPE PAUL II.

Du château de notre ville d'Angers, le XVIII. jour de juillet, l'an de la Nativité de N. S. MCCCCLXVIII.

TRÈS-SAINT-PÈRE,

Nous avons appris, depuis long-tems, que l'abbé du monastère Saint-Victor, de notre comté de Provence, vouloit résigner cette abbaye à un certain personnage que nous ne pouvons agréer. Comme cet acte seroit préjudiciable à notre état, il excite toute notre sollicitude; car le monastère de cette abbaye est situé sur un point qu'on peut appeler la clef du port de notre cité de Marseille; et du côté de la mer, il garde si bien les citadelles et les remparts qu'il seroit non-seulement imprudent, mais déraisonnable de confier ce poste à tout autre qu'à un homme parfaitement éprouvé. C'est pourquoi, Très-Saint-Père, nous vous supplions instamment de ne daigner accepter, à aucune condition, mais de rejeter complétement cette démission, si ce n'est en faveur de notre vénérable père en Jésus-Christ, l'évêque de Marseille, en qui nous avons une confiance sans bornes; car ce prélat nous est parfaitement connu, depuis son adolescence. Il a été presque élevé dans notre palais; dès l'instant que son mérite et ses rares vertus nous furent révélés, nous l'acceptâmes, avec joie, dans notre secrétairerie; il nous fut long-temps attaché, en qualité de secrétaire intime. Dans la suite, lorsque nous connûmes jusqu'où alloit son dévouement à notre personne, et son intégrité, et son zèle pour tous nos intérêts, et sa probité, nous lui confiâmes, sans hésiter, non-seulement ce qui étoit du ressort du secrétariat, mais encore, et jusqu'à ce jour, presque toutes les affaires, et celles qui nous touchent le plus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette lettre est écrite en latin, comme toutes celles qui traitent des affaires d'église.

D'un autre côté, nous ne laisserons point ignorer à Votre Sainteté que le titulaire actuel paroît négliger les intérêts de cette abbaye; on diroit, en effet, que déjà beaucoup de ses dépendances sont menacées d'une prochaine destruction et sur le point de tomber en ruines.

C'est par ces motifs, Très-Saint-Père, que nous désirons ardemment, et pour vous et pour nous, qu'il soit efficacement remédié à cet état de choses et que la résignation de cette abbaye ait lieu en faveur de l'évêque de Marseille; car, dans le temps où nous sommes, il ne seroit pas prudent de permettre qu'elle passât en d'autres mains que les siennes. Il est donc d'un haut intérêt pour Votre Sainteté, si cette abbaye venoit à vaquer par résiliation ou de toute autre manière, qu'elle daigne et veuille en conférer le titre à l'évêque de Marseille, qui nous est si dévoué: nous l'en supplions de nouveau, soit par la considération et pour l'affection qu'elle nous porte, soit en faveur de ses vertus, et surtout pour les raisons déjà déduites. Ainsi Votre Sainteté satisfera complétement aux intérêts de l'église et aux nôtres qui, nous le répétons, éveillent toute notre sollicitude, et nous l'en remercierons comme d'une grâce spéciale. Nous espérons, avec confiance, que Votre Sainteté nous exaucera dans cette affaire, ainsi qu'elle a daigné le faire, avec tant de bonté, en d'autres circonstances.

Que Dieu garde votre auguste personne.

De Votre Sainteté, le fils humble et soumis,

René.

Par mandement du Roi, mon maître, Pierre Puig.

## LETTRE X '.

#### AU PAPE PAUL II.

Au château de notre ville d'Angers, le XVI du mois d'août MCCCCLXVIII.

TRES-SAINT-PÈRE,

Je réfléchissois, ces jours derniers, que, par les soins de divers princes, plusieurs personnages avoient été promus au cardinalat, tandis qu'aucun de mes sujets n'a, par mes soins, obtenu cet honneur, comme si je n'en avois pas qui fussent également dignes de ce rang : je ne puis l'attribuer qu'aux malheurs des temps, la chose publique l'exigeoit, mais le besoin des temples, répandus dans mes domaines, m'impose la loi de m'adresser, à mon tour, à Votre Sainteté, pour le même objet; aussi lui avons-nous déja écrit en faveur de notre révérend père en Jésus-Christ, l'archevêque d'Arles, notre conseiller intime, notre procurateur et orateur, que nous chérissons pour de grands et nombreux motifs : il est né d'une famille illustre, et il n'est pas moins recommandable par sa vie que par son esprit, sa science et ses mœurs, ainsi que nous l'avons déja fait connoître à Sa Sainteté: il est versé, d'ailleurs, depuis long-temps, dans la connoissance des affaires de la cour de Rome, et fort exercé dans le maniement de celles qu'on lui confie. Il est constant, vigilant et sidèle; et s'il faut s'en rapporter à des témoignages de personnes graves, il est bien vu de Votre Sainteté, de l'Église de Dieu et du Sacré Collége des cardinaux, ce qui le rend digne de cette haute distinction : c'est aussi ce qui nous engage à la solliciter pour lui, avec plus d'assurance. Très-Saint-Père, nous vous supplions donc très instamment, d'une manière telle qu'il nous soit impossible d'y mettre plus d'empressement et

<sup>&#</sup>x27; Cette lettre est écrite en latin.

de zèle, de l'élever à cette dignité, en temps opportun, et cela autant à cause de la bienveillance particulière que vous daignez me témoigner, et que je suis si jaloux de conserver, que pour ses grandes vertus et son mérite éminent. Inspirée par sa bénignité naturelle, si Sa Sainteté, comme nous le demandons et espérons, se rend à nos supplications, elle resser-rera les liens qui nous unissent à elle, l'archevêque et moi; elle pourvoira aux exigences de l'Église et remplira glorieusement ses saintes fonctions. Nous avons lieu d'espérer, si nos vœux s'accomplissent, qu'il en résultera non-seulement un grand bien et un précieux ornement pour le Saint-Siége apostolique et toute l'Église chrétienne, mais encore pour les fidèles qui paroissent dans l'attente d'un défenseur et d'un commun refuge; car plus un esprit, qui brille par sa vertu, est élevé en dignité, plus il est utile à ses semblables; et la clarté, qu'il répand, apparoît à tous les regards, comme une vive lumière....

Votre humble fils,

René.

Par mandement du Roi, mon maître,

Puig.

## LETTRE XI 1.

#### AU COMTE DE VAUDEMONT.

Au château de notre ville d'Angers, le XXI du mois d'octobre MCCCCLXVIII.

ILLUSTRE COMTE, mon gendre, aussi cher que mon propre fils, et notre lieutenant général,

j'ai été informé que la veuve Puiadu étoit détenue dans les prisons de Barcelone, pour certain crime dont elle seroit inculpée; quoique nous soyons convaincu que vous ne permettriez pas, en faveur de la partie adverse, ou de toute autre manière, qu'on exerçât contre elle la moindre injustice; cependant, par condescendance pour les supplications à nous adressées par certaines personnes, nous vous prions d'avoir, pour recommandée, de notre part, la dite veuve, et de ne pas permettre, par quelque voie que ce soit, qu'elle soit vexée ou molestée, contre la justice.

Votre père,

René.

P. Puig.

' Cette lettre est écrite en catalan.

#### LETTRE XII'.

## AU COMTE ISTLE,

VICE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE LA PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE.

Dada en lo nostre castell de la ciutat de Angers, à XIII de novembre del an MCCCCLXVIII. De notre château de la ville d'Angers, le XIII du mois de novembre de l'an MCCCCLXVIII.

COMTE,

Nos avem scrit, per diverses letres closes e diverses coses al illustre comte de Vademont, gendre car comme a fill, loctenent general nostre; et perche porra esser que ell nos trobas en loch opportu per poder comodament exequir lo que li scrivim, vos encarregam et manem que en tal cas, qualsevol letres que nos hetiam fetes, al dit loctenent general nostre, les quales per lo devot nostre Jacob Manelli vos sien presentades, vos exequiam ab tot effecte segons la seye et tenor de aquelles axi liberament com si a vos fossen diregedas et no hara falla, com tal sia la intentio e voluntat nostra.

RENE.

PERE PUIG.

Le texte de cette lettre est en catalan.

COMTE,

Nous avons écrit, dans diverses lettres closes, plusieurs importantes choses à l'illustre comte de Vaudemont, notre gendre, qui nous est aussi cher que notre fils, et notre lieutenant général, et comme il pourroit se faire qu'il ne se trouvât pas dans un lieu favorable, pour exécuter convenablement les ordres que nous pourrions lui transmettre, nous vous chargeons et vous ordonnons, dans ce cas, quelles que soient les lettres que nous ayons écrites à notre dit lieutenant général, lesquelles vous seront remises par notre dévoué Jacob Manelli, de les exécuter fidèlement dans toute leur teneur, et aussi librement que si elles vous avoient été directement adressées à vous-même, et vous n'y manquerez pas; car telle est notre intention et notre volonté.

René.

PIERRE PUIG.

3

## LETTRE XIII.

## AU SOUVERAIN PONTIFE PAUL II.

Du château de notre ville d'Angers, le XVIIIe jour du mois de novembre de l'année de la Nativité de N. S. MCCCCI XVIII

## Très-Saint-Père,

Le frère Léon de Calabre, religieux de l'ordre mineur de Saint-François, s'est dévoué à notre service, et nous acceptons volontiers ce qu'il fait pour nous, tant à cause de sa fidélité à notre personne que pour son intégrité; c'est pourquoi nous désirons lui conférer quelque bénéfice ecclésiastique dont la collation nous appartient. Nous supplions donc Votre Sainteté de daigner accorder, audit frère Léon, l'autorisation d'obtenir l'un de ces bénéfices, jusqu'à concurrence de cinquante livres de revenus, par an.

Que le ciel protège votre auguste personne.

De votre Sainteté, l'humble et dévoué fils, Le Roi d'Aragon, de Jérusalem et des Deux-Siciles,

René.

Puig.

#### SUPREMO PONTIFICI PAULO II.

Dat. apud castellum civitatis nostræ Andegavi, die decimo octavo mensis novembris, anno Nativitatis Domini MCCCCLXVIII.

## SANCTISSIME, RELIGIOSISSIME,

Religiosus vir, frater Leo de Calabria, ordinis minoris Sancti Francisci, servitiis nostris deditus est, ejusque opera, tum propter fidem suam in nos, tum propter suam integritatem libenter utimur. Quamobrem cupimus sibi beneficium aliquod ecclesiasticum, cujus collatio ad nos pertineat, conferre. Supplicamus igitur Sanctitatem Vestram ut licentiam ejusdem obtinendi beneficii usque ad summam redditum annum librarum quinquaginta, præfato fratri Leoni concedere dignet et velit.

Almam protegat Dominus personam vestram.

Ejusdem Sanctitatis Vestræ, humilis et devotus filius Rex Aragon., Jerosol... et utriusque Siciliæ,

Renė.

Puig.

#### LETTRE XIV.

## A L'INFANT DON JEAN,

DUC DE CALABRE, PRINCE DE GIRONE, GOUVERNEUR ET LIEUTENANT GÉNÉRAL DANS LES ROYAUME ET TERRES D'ARAGON.

Au palais de notre ville d'Aix, le VIII décembre MCCCCLXVIII.

Très-illustre et très-cher, notre premier-né,

Nous vous faisons savoir, par ces présentes, que nous donnons, de notre entière et pleine volonté, la vicomté de Bas et de quelques autres châteaux et terres au noble et ami Barthélemi de Garet. Après avoir pris connoissance des lettres exécutoires, ouvertes et closes, que nous avons délivrées pour assurer la possession de ces terres, nous espérons, puisqu'elles sont rentrées sous notre obéissance, par la grâce de Dieu, qu'à l'heure même vous en aurez mis le contenu en exécution. Vous chargeant affectueusement d'en accomplir l'effet, sans délai, et vous n'y manquerez pas; car telle est notre entière et ferme volonté.

Notre illustre et très-cher premier-né, que la sainte Trinité soit votre digne garde!

Votre père,

René.

P. Puig.

## LETTRE XV 1.

#### A TOUS OFFICIERS DE JUSTICE.

Au château de notre ville d'Angers, le XXIII du mois de décembre MCCCCLXVIII.

René, etc., à tous officiers de justice et tribunaux de quelque pouvoir ou juridiction que ce soit et autres, salut et bénédiction.

Touché de compassion de l'état malheureux où se trouve notre trèsfidèle *Botareti*, gentilhomme de notre ville d'Aix, non que ce soit par mauvaise conduite, mais par un revers de fortune, occasionné par la perte d'une *caravelle* lui appartenant, chargée de diverses provisions et que lui a prise, en pleine paix, le Roi Jean, et désirant que ledit gentilhomme puisse reprendre librement le cours de ses affaires et satisfaire ses créanciers;

Voulons que, libre de sa personne et de ses actions, il puisse continuer son trafic; et que, pendant le cours de deux années, sur notre assurance et foi royale, aucun créancier, aucun tribunal, aucune ordonnance, titre, obligation, écrit ou parole puissent lui être opposés, et lui apportent le moindre obstacle, dans ses rapports mercantiles ou autres<sup>2</sup>.

René.

PAGAN, secrét.

<sup>1</sup> Cette lettre est écrite en catalan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> René ne se borna pas à cette faveur; car il accorda bientôt à *Botareti* l'exploitation des mines d'or, d'argent, d'azur, d'étain, de fer, de jayet, d'alun, de soufre, de mercure, de vitriol, de *charbon*, enfin de toutes celles qui produisent des substances métalliques et autres, qui se trouvaient dans ses états.

## LETTRE XVI.

## A HONORÉ DE BERRE, MAITRE DU PALAIS.

Au palais de notre ville d'Angers, le XXIV du mois de décembre MCCCCLXVIII.

René, etc., etc., èt tous ceux qui les présentes verront et à chacun en particulier, salut.

Nous vous faisons savoir qu'étant instruit, par une longue et véritable expérience, de l'aptitude, prudence, zèle, probité et de plusieurs autres qualités qui distinguent notre fidèle valet de chambre, Joannuce Zigô Atino, et voulant l'élever au dessus du rang qu'il occupe, et l'appeler: par un effet spécial de notre grâce et justice, à un plus haut emploi.

Touché des motifs que nous venons d'indiquer et de plusieurs autres, à nous connus, nous faisons, créons et instituons, de notre science certaine, de notre grâce et pleine volonté, ledit Joannuce, maréchal de nos palais; comme par ces présentes lettres, le faisons, créons et instituons en cette qualité, et le pourvoyons de cet office de maréchal, le possédant et l'exerçant, autant que durera notre volonté, avec les gages accoutumés, honneurs, privilèges, pouvoirs, prérogatives, immunités, prééminences, franchises, libertés, émoluments et autres droits, duement attachés à l'office de maréchal, et dont ses prédécesseurs étoient dans l'usage de jouir.

Mandons, en conséquence, aux maîtres de nos habitations et à tous nos officiers et sujets, institués ou à instituer dans toute l'étendue de nos domaines, auxquels les présentes lettres parviendront, et auxquels il appartient de faire prêter, avant toutes choses, audit Joannuce, le serment accoutumé, sur les quatre évangiles de Dieu, de le tenir et regarder comme maréchal, en pleine possession de sa charge;

Voulons aussi que les maîtres de nos habitations le fassent, eux-mêmes, reconnoître comme tel, et cela sans délai; qu'ils le fassent jouir de tous les droits et prérogatives, ci-dessus indiqués, pendant tout le temps que du-

reront ses fonctions; et que toutes les fois que l'exercice de sa charge l'exigera, autant les maîtres eux-mêmes de nos palais que les autres of-ficiers, déjà désignés, lui prêtent assistance et secours, et l'aident convenablement, dans ses opérations.

Que tous ceux qui se plaisent à notre bonne grâce et faveur s'abstiennent d'opposer quoique ce soit de contraire à notre volonté.

En témoignage de ce que dessus, nous avons ordonné d'expédier les présentes, souscrites de notre main et munies de notre scel y suspendu '.

Renė.

Pierre Puig.

#### LETTRE XVII.

#### A JEAN, DUC DE CALABRE.

Au château de notre ville d'Angers, le XXVIII du mois de décembre MCCCCLXVIIII.

RENÉ, PAR LA GRACE DE DIEU, etc., à notre très-cher infant, premier-né, Jean, duc de Calabre et de Lorraine, prince de Girone, gouverneur du royaume et terres d'Aragon, notre lieutenant général, salut et bénédiction paternelle.

Il nous a été très-humblement exposé, par notre fidèle gentilhomme d'Aix, Jean Botareti, que, pendant ces dernières années, étant alors en pleine paix avec le Roi Jean et le royaume de Valence, il fit naufrage avec une certaine caravelle, chargée de provisions; que lorsqu'il se mit en devoir de vendre ces provisions, la caravelle même et tout ce qu'elle renfermoit lui furent enlevés, par des sujets du même Roi Jean, et qu'il

On montroit encore, à Aix, il y a peu d'années, le parchemin dont il est ici question. René s'étoit plu à l'embellir de plusieurs jolis dessins et à en peindre les premières lettres initiales, avec un soin extrême.

ne put, quelque diligence qu'il fît, en rien obtenir; mais revenant en Provence, avec de certains documents, il obtint enfin, de notre lieutenant en ces lieux, d'exercer quelque représaille contre les sujets dudit Roi Jean. La guerre étant survenue, les représailles devinrent impossibles, et Botareti nous expose que, par cet événement, il est tombé dans un grand malheur, et qu'en compensation de ses pertes, nous daignions lui accorder quelque faveur, sur les biens des sujets rebelles dudit Roi.

Il nous a paru utile, avant tout, de le renvoyer vers vous. Veuillez donc l'entendre; et, après vous être bien informé de cette affaire, vous jugerez ce qu'il sera convenable de faire, pour qu'il obtienne justice.

René.

Par mandement du Roi, mon maître, Pierre Puig.

#### LETTRE XVIII.

#### AU PAPE PAUL II.

Au château de notre ville de Baugé, le XXV du mois d'avril, l'an de la Nativité MCCCCLXVIII.

Très-Saint-Père,

Nous avons appris, depuis longtemps, que l'évêché de Glandèves, dans notre comté de Provence, étoit vacant, par la mort du titulaire qui l'occupoit. Nous désirons que cet évêché soit conféré à notre cher et conseiller Monmeillan (Monmeyano), versé dans la connoissance des décrets, docteur et chanoine de l'église d'Aix, envers lequel nous sommes fort redevable. C'est un homme d'une fidélité reconnue, de mœurs pures, versé dans les lettres sacrées, et l'un des ornements de l'église de Dieu; il a bien mérité de nous, c'est ce qui nous fait dire qu'il est réellement digne de cette faveur. Cet évêché, d'ailleurs, étant situé vers l'extrémité de la province, en est comme une sorte de rempart,

et il ne seroit pas à propos de le confier à tout autre qu'à un homme éprouvé; c'est pourquoi nous ne pensons qu'à lui seul, nous n'élevons notre voix qu'en sa faveur, parce que notre esprit et notre volonté ne se reposent que sur lui scul; nous supplions, en conséquence, aussi humblement, aussi soigneusement qu'il est possible, Votre Sainteté de pourvoir ledit Monmeillan de cet évêché, tant à cause de nous, qu'à cause de ses vertus; ainsi seront satisfaits, en même temps, les besoins de l'église et les nôtres, et notre gratitude sera sans bornes.

Que Dieu tienne sous sa protection sa vénérable personne.

Votre humble fils,

Renė.

P. Puig.

## LETTRE XIX.

## AUX RESPECTABLES ET MAGNIFIQUES SEIGNEURS,

LES GOUVERNEURS ANCIENS ET DÉPOSITAIRES DU POUVOIR DE LA PUISSANTE VILLE DE GÊNES, ET MES TRÈS-CHERS AMIS.

Du château de notre ville d'Angers, le XVIII février MCCCCLXX.

Le Roi d'Aragon, de Jérusalem, des deux Siciles, etc., etc. Respectables et magnifiques seigneurs et mes très-chers amis,

Nos fidèles sujets, Nicolas Ginot et Jean de Logres, que nous avions envoyés, l'année dernière, auprès du Roi de Tunis, nous ont exposé, avec un vif chagrin, que revenant vers nous, dans le mois d'août, et lorsqu'ils approchoient du port de notre ville, il leur fut enlevé par une barque, qu'on nous dit être destinée à la garde du port et qui portoit votre pavillon, un prêtre de nation sarde, nommé *Pore*, qu'ils avoient confié à un certain navire génois, et qu'à notre considération, ledit

Roi de Tunis leur avoit livré, moyennant la somme de cinq cents doubles écus d'or mauritains.

Nos fidèles sujets ne s'attendoient nullement à ce procédé; mais ce qui rend la chose plus grave encore, c'est que non-seulement ils n'ont pu se faire rendre le captif, mais toute justice leur a été refusée, et même ils n'ont pu trouver un notaire qui ait voulu recevoir leur plainte, ou prendre seulement quelque information sur cette affaire; c'est pourquoi si la chose, comme je n'en puis douter, s'est ainsi passée, je ne suis pas médiocrement surpris de voir combien cette conduite s'éloigne de la justice, et répond mal à l'ancienne amitié qui me lioit aux Génois. C'est par ces motifs que nous vous prions instamment, d'abord au nom de la justice, et requérons, au nom de notre amitié, de faire rendre pleine et entière justice à nos fidèles sujets, soit en renvoyant le captif, ou la somme payée pour lui, comme nous agirions envers vos citoyens, si le cas se produisoit de notre part. C'est ainsi que vous ferez droit à la justice et à l'amitié; croyez donc à la réciprocité de nos sentiments 1.

René.

Par ordre du Roi, mon maître, Pierre Puig.

4

' René recommande cette affaire à son consul à Gênes, Raphaël Torcille, et l'engage à ne rien négliger pour se faire rendre justice.

Digitized by Google

TOME I.

#### LETTRE XX 1.

#### A FERRADO DE TORRES.

De la ville d'Angers, le XIV du mois de mars, l'an MCCCCLXX.

René, etc., etc.

Pour les bons services que vous nous avez rendus, notre amé Ferrado de Torres, et pour plusieurs autres motifs, dont nous ne croyons pas utile de faire ici mention, par la teneur de la présente, et dans notre royale bonne foi, nous promettons de vous donner la baronnie de Ribelles, qui appartient à notre ennemi, et de vous investir de la procuration et de la capitainerie de Balaguer.

En vous accordant cette grâce, je ne puis omettre de vous dire que nous entendons que ces choses, que nous vous donnons, ne font point partie de notre patrimoine, mais qu'elles ne seront données à personne autre que vous, Ferrado de Torres, ou les vôtres.

Sur votre demande, nous vous ferons délivrer les titres et provisions nécessaires en pareilles circonstances. En attendant, nous voulons que le présent avis ait autant de valeur que si la feuille, qui le renferme, étoit revêtue de la forme publiquement reconnue; et pour plus grande précaution, nous ordonnons, à nos protonotaires et secrétaires, d'expédier lesdites pièces et provisions dans la forme publique, pour que nous y apposions notre signature, lorsque vous les réclamerez; en témoignage de quoi, nous ordonnons que la présente pièce, signée de notre main, soit scellée de notre sceau particulier.

Rene.

P. Puig.

' Cette lettre est écrite en catalan.

#### LETTRE XXI 1.

## A NOS CHERS ET FIDELES SUJETS,

LES VICAIRE ET SYNDICS DE LA VILLE DE MARSEILLE.

A notre ville d'Aix, le XII du mois de juin MCCCCLXX.

Nos très-chers,

Mus par des motifs justes, nous venons vous entretenir d'un certain navire dont Raphaël Julia est le capitaine, et Pierre Bosch le patron; et d'un autre navire pris par le premier, qu'on nous dit être, avec son capteur, dans le port de notre ville de Mahon, de l'île de Minorque; et comme ils doivent être amenés à l'entrée du port de Marseille, au lieu vulgairement dit la Gorganta, sous la conduite de Mathieu Rouyo, nous voulons que ces deux bâtiments soient bien traités par tout le monde. C'est pourquoi nous disons et mandons, expressément et aussi absolument que nous le pouvons, que vous accueilliez bien et avec humanité et les navires et toutes les personnes qui s'y trouvent; que vous n'apportiez aucun obstacle aux équipages, ni aux biens qui leur appartiennent; que vous n'éleviez aucune difficulté ni empêchement de quelque nature que ce soit, et que vous ne souffriez pas que d'autres se permettent de leur en susciter.

Nous espérons que, tant que vous compterez notre bienveillance pour quelque chose, vous ne ferez rien de contraire à nos vœux.

René.

P. Puic, secrétaire.

' Cette lettre est écrite en latin.

#### LETTRE XXII 1.

#### AU PAPE PAUL II.

A Aix, le XVIII du mois d'août MCCCCLXX.

Très-Saint-Père,

Nous n'aimons pas médiocrement notre noble honoré Flotte, recteur des études de l'université d'Aix et bachelier in utroque jure; car il se fait remarquer par l'excellence de la science autant que par l'aménité de ses mœurs et de ses qualités personnelles, qui sont telles qu'elles méritent, et avec raison, d'être distinguées et chéries. Or il a résolu d'entrer dans le service de l'Église de Dieu; c'est ce qui me porte à lui être favorable. C'est par ces motifs que nous vous supplions, aussi humblement que nous le pouvons, de recevoir notre honoré Flotte comme un homme réellement distingué par son savoir et ses vertus, autant que par l'estime qui lui est due et l'intérêt que nous lui portons, sans préjudice, toutefois, de ceux pour lesquels nous vous avons précédemment supplié

Que Dieu garde votre vénérable personne.

Votre humble fils,

Renė.

Par ordre du Roi, mon maître, PIERRE PUIG.

' Cette lettre est écrite en latin.

## LETTRE XXIII.

#### AU PAPE PAUL II.

A Tours, le V du mois de novembre MCCCCLXX.

Très-Saint-Père,

Nous avons, déjà plusieurs fois, supplié Votre Sainteté, soit par lettres, soit par nos envoyés, de daigner élever à la dignité de cardinal notre revérend père en J.-C., l'archevêque d'Arles, notre conseiller, cousin, procurateur et orateur, pour qui nous avons une grande amitié; mais jusqu'à ce jour, Elle ne nous a point exaucé: nous apprenons cependant qu'Elle a promis d'accorder cet honneur à plusieurs personnages moins dignes, peut-être, que celui à qui je m'intéresse avec tant d'instance. Et cela, Saint-Père, à la prière de princes qui sont loin d'être mes amis: mais comme nous pensons qu'il importe grandement que vous prêtiez enfin l'oreille à nos sollicitations, non-seulement à cause de l'étendue des états de notre domination, mais encore à cause des besoins des églises dont ils sont embellis, nous ne pouvons nous abstenir de continuer nos humbles prières, jusques à ce que Votre Sainteté nous ait exaucé. Nous lui avons déja fait connoître l'illustre origine et les éminentes vertus de l'archevêque d'Arles; nous lui avons fait pressentir la vive affection qu'il nous avoit inspirée, ainsi que les obligations dont nous lui étions redevable, laissant à Votre Sainteté le soin de peser les hautes qualités de son esprit et de considérer combien il a déja mérité de vos bontés, du collège des cardinaux et de l'Église de Dieu.

D'après ces considérations, nous supplions Votre Sainteté et la conjurons de nouveau, avec un soin extrême, et non d'une manière vulgaire, mais avec tant d'empressement et de persistance, qu'il nous soit impossible d'y mettre plus de zèle, de diligence et d'effusion de cœur, de daigner élever, à la première occasion favorable, notre digne archevêque au rang suprême de cardinal, autant pour la tendresse que nous éprouvons pour lui, et qui ne s'éteindra jamais dans notre cœur, qu'à cause de son rare mérite et de ses hautes vertus, qui réclament en sa faveur cette glorieuse dignité. Que si Sa Sainteté, par sa bénignité naturelle ou pour l'amour de nous, nous accordoit cette pieuse faveur, elle nous attacheroit à elle par les liens d'une éternelle reconnoissance : le souvenir de ce bienfait ne sortiroit plus de notre mémoire. Cette dignité, d'ailleurs, seroit merveilleusement bien placée: les besoins de nos provinces seroient satisfaits, les églises et nos peuples, que soutient cette attente, auroient enfin obtenu ce défenseur et ce réfuge qui leur est si nécessaire, et pour tout dire, en un mot, Votre Sainteté, par cette grâce, auroit admirablement rempli le devoir pastoral.

Que votre vénérable personne soit à jamais sous la garde de Dieu.

Votre humble fils,

René.

Par mandement du Roi, mon maître,
PIERRE PUIG.

Cette lettre, écrite en latin, se termine par une apostille, en français de l'époque, que nous reproduisons fidèlement, avec ses abréviations.

Père Saint e mo benoist Seigneur, je suplie Vostre Saincteté cy trèshumblement et de tout mon povoir, q'il plaise à Voustre Sainctie à cette fois por montrer l'amor q de vre grace Voustre Santité m'a to²jo²₃ motrée et fet dire qu'aves à moy, e sur tous les services q je vous puis fere com de bon cuer y suis a cette et vul to²jours estre à voustre service, qu'il vous plese e cy le m'otroiez.

## LETTRE XXIV 1.

## AU ROI DE TUNIS.

Au château d'Angers, le XVI du mois de février MCCCCLXXI.

René, etc.,

Au sérénissime prince ottoman, le Roi de Tunis, salut, pour le culte de la foi catholique.

Sérénissime Roi, notre fidèle vassal et serviteur, Autonelle de Rosan, porteur de la présente, en compagnie du respectable Antoine Falconieri, se rend dans les terres de votre royaume, pour y vaquer à des affaires particulières, et en rapporter certains objets, ainsi qu'il nous l'a exposé. C'est pour cela que nous vous prions de vouloir lui être favorable, autant à son entrée dans vos états, que durant le séjour qu'il y fera, et lorsqu'il en sortira, avec les choses qu'il doit en rapporter: cela nous sera véritablement très-agréable; et si vous désiriez quelque chose de nous, nous vous prions de nous l'écrire et d'être persuadé que, si nous le pouvons, nous mettrons le plus grand empressement à nous conformer à vos désirs.

René.

Par mandement du Roi, mon maître,
PIERRE PUIG.

' Cette lettre est écrite en latin.

Digitized by Google

## LETTRE XXV 1.

A notre château d'Angers, le XXI du mois de février MCCCCLXXI.

René, etc.,

Aux lieutenant général, dans nos Royaume et terres d'Aragon, gouverneur, sous-gouverneur de notre principauté de Catalogne, vice-amiral, capitaines généraux et autres capitaines de mer, quels qu'ils soient, aux capitaines, patrons, commis, sous-commis, commandants et marins des balancelles, caravelles, galéaces, galères, brigantins et de tous autres navires marchands ou armés en guerre, portant notre pavillon, gardes de mer et autres officiers ou personnes nous obéissant, auxquels ces présentes parviendront,

Salut et amour.

Vous saurez que nous avons accordé, comme nous accordons par les présentes, à notre féal et amé Antoine Romira, marchand de notre ville de Barcelone, d'aller, ou de commettre quelqu'un pour aller, avec ses marchandises, excepté pourtant celles qui sont mentionnées dans les présentes, dans les ports du royaume de Sardaigne et de l'île de Sicile; déclarant d'abord audit lieutenant et à vous autres, par la teneur des présentes, et l'expression de notre volonté, qu'une condamnation de deux mille florins d'or d'Aragon sera portée contre celui d'entre vous qui s'opposera, de quelque manière que ce soit, en exigeant des droits, ou par des actes contraires, audit Antoine Romira, ou à celui qui agira en son nom, soit à Barcelone, soit dans d'autres lieux, allant auxdits ports de Sardaigne et de Sicile, ou à son retour.

Qu'on laisse donc naviguer librement, aller et venir ses bâtimens chargés de ses marchandises et autres objets lui appartenant, et cela

<sup>&#</sup>x27; Cette lettre est écrite en catalan.

pendant l'espace de dix-huit mois que durera la permission à lui accordée par ces présentes, à dater de ce jour; et tous percepteurs de droits et autres autorités veilleront à ce qu'il ne soit fait aucune retenue sur leurs biens, aucun tort à leurs personnes; à ce qu'on ne leur suscite ni embarras, ni difficultés; d'un autre côté, ils veilleront à ce que ledit Antoine Romira, ou celui qui pourra le remplacer, n'emporte des terres de notre obéissance, auxdits ports de Sardaigne et de Sicile, ni or, ni argent, en vaisselle ou en lingot, ni en monnoie, ni approvisionnements, ni armes, ni salpêtre, goudron, poudre à canon ou à espingole; et surtout à ce qu'il ne transmette ni lettres, ni avis, ni traités contre notre État. Enfin ledit Romira, ou son remplaçant, ne devra avoir, en argent monnoyé, que ce qui sera nécessaire pour son voyage.

Gardez-vous de faire ou de laisser faire quoique ce soit de contraire à ce que le lieutenant général vous ordonnera, sous les peines portées plus haut, et prenez soin de mériter mes faveurs.

En témoignage de ce que dessus, nous avons ordonné que les présentes, signées de ma main, soient pourvues de notre sceau particulier.

## RENÉ.

Par mandement du Roi, mon mattre,
PIERRE PUIG.

5

Digitized by Google

TOME I.

## LETTRE XXVI 1.

## AU COMTE ISTLE,

LIEUTENANT GÉNÉRAL DU GOUVERNEUR DE LA PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE.

Au château de notre ville d'Angers, le XXIV février MCCCCLXXI.

COMTE,

Le vénérable et cher messire Glaude de Bastide, abbé de Saint-Félix de Girone, ancien aumônier de notre illustre premier-né d'heureuse mémoire, nous a prié de lui délivrer certaines lettres pour qu'il puisse exiger les cens, dîmes, prémices et certains autres droits attachés à ladite abbaye, et qu'il soit non-seulement secondé dans l'exercice et le maintien de ses droits, mais protégé dans tout ce qui regarde la possession de l'abbaye. Telles sont mon intention et ma volonté, que vous veilliez constamment à l'accomplissement des constitutions et des lois du pays, et que vous ne permettiez jamais que ledit messire Glaude soit molesté dans sa personne et ses biens, par quelque individu que ce soit et de quelque titre qu'il soit revêtu.

Nous vous chargeons et mandons expressément de faire suivre d'un prompt effet les ordres ci-dessus mentionnés.

René.

P. Puig.

' Cette lettre est écrite en catalan.

Digitized by Google

## LETTRE XXVII '.

#### AU CARDINAL NICENE.

Au château de notre ville d'Angers, le XXVI février de l'année MCCCCLXXI.

RÉVÉREND PÈRE EN J.-C. ET NOTRE CHER AMI,

Nous donnons des lettres adressées au Souverain Pontife, en faveur du respectable Mathieu Magri de Claricys, physicien <sup>2</sup>, protonotaire du saintsiége. Vous connaîtrez le contenu de ces lettres, et comme nous n'ignorons pas combien vous pouvez appuyer notre demande, veuillez employer votre crédit, auprès de Sa Sainteté, pour qu'elle soit favorablement accueillie. Cette complaisance, de votre part, nous sera très agréable.

Le Roi d'Aragon, de Jérusalem et des Deux-Siciles,

RENE.

De par le Roi, mon maître, P. Puig.

<sup>&#</sup>x27; Cette lettre est écrite en latin.

<sup>\*</sup> Physicien, médecin.

#### LETTRE XXVIII.

#### AU C" ANDRÉOSSI DE ANDRÉOSSIS.

De la citadelle de notre ville d'Angers, le VI° jour du mois de mars depuis la Nativité MCCCCLXXI.

René, etc., etc., à notre fidèle comte Andréossi de Andréossis, grâce et bienveillance :

Si nos bienfaits vont rechercher les vertus de tout individu quel qu'il soit, nous devons à bien plus forte raison en agir ainsi envers ceux qui nous sont attachés et qui sont disposé à nous rendre service, comme nous savons que vous l'êtes vousmême.

Ayant donc mille fois éprouvé quelle étoit votre fidélité et combien vous nous étiez dévoué et les heureuses qualités qui vous distinguent, nous avons confiance dans le zèle et l'activité que vous mettrez à la conduite de nos affaires; c'est pourquoi, comme vous avez déjà bien mérité de nous, nous vous estimons digne de nos bonnes grâces, d'autant plus que nous avons appris que vous aviez autrefois rempli ce même office, d'une manière remarquable, auprès du très illustre Jean,

PRO ANDREOCIO DE ANDREOCYS.

Datum apud arcem civitatis nostræ andegavi, die sexto mensis martii anno a Nativitate MCCCCLXXI.

Renatus, etc., fideli nostro comiti Andreocio de Andreocys, gratiam et bonam voluntatem:

Si virtutes beneficiis prosequimur in quibuscumque personis, multò magis eamdem rationem sequi debemus in iis qui nobis bene affecti, et ad nostra servitia parati sunt, qualem vos esse accepimus. Cum igitur, satis superque satis exploratum habeamus quâ fide et devotione nobis affectus, quibusque moribus et honestate præditus sitis, nec non studium et diligentiam quam in nostris peragendis negotiis habiturum confidimus : ex quibus vos de nobis jam bene meritum dignumque gratia et favore nostro existimamus; eoque magis quod vos jam olim, illustrissimo Joanni, primogenito nostro, memoriæ immortalis, dum apud illud nostrum Siciliæ regnum militaret, ex eo ipso officio præclare inservivisse intelligimus. In testimonium vestræ virtutis, de

certa nostra scientia, deliberate et consulto, ac speciali gratia, vos præfatum Andreocium in secretarium nostrum actu et usu nobis tam apud locumtenentem generalem nostrum in regnis et terris Aragonum et reliquæ nostræ juridictionis quam alibi, eligimus, facimus, creamus, instituimus et fiducialiter ordinamus, et amodo in posterum esse volumus etdecernimus; adjungentes vos cœtui et consortio reliquorum secretariorum nostrorum. Itaque deinceps utamini, fruamini, et gaudeatis illis honoribus, favoribus, libertatibus, dignitatibus, præheminentiis, prerogativis et gratiis omnibus quibus cæteri nostri secretarii utuntur et fruuntur, gaudent, recepto tamen prius, a vobis, de officio ipso fideliter et legaliter exercendo corporali, adstantibus. Dei quatuor evangeliis juramento, quod quidem vos præstare volumus in manibus cancellarii nostri.

René.

P. Puic.

notre premier-né, d'immortelle mémoire, lorsqu'il guerroyoit dans notre royaume de Sicile.

En témoignage de votre mérite, de notre plein gré, après mûres réflexions et par une grâce spéciale, nous élisons, faisons, créons, instituons et établissons avec confiance, vous Andréossi dessus dit, dans notre secrétariat, pour le présent et l'avenir, tant auprès de notre lieutenant général dans nos royaume et terres d'Aragon et le reste de notre juridiction, que partout ailleurs, et nous voulons et ordonnons que dès aujourd'hui et à l'avenir vous soyez compris parmi nos autres secrétaires. C'est pourquoi dorénavant, vous userez, jouirez, en toute plénitude, des honneurs, faveurs, libertés, dignités, prééminences, prérogatives, et de toutes les grâces dont les autres secrétaires usent et jouissent, ayant, préalablement prêté, en personne, et sur les quatre évangiles de Dieu, serment d'exercer cette charge fidèlement et suivant les lois; nous voulons que ce serment soit prêté entre les mains de notre chancellier.

René.

P. Puic.

#### LETTRE XXIX 1.

#### A NOTRE FÉAL ET AMÉ CONSEILLER ET TRÉSORIER GUILLAUME SETANTI.

En notre ville d'Angers, le XXII mars MCCCCLXXI.

#### Trésorier,

Étant fort satisfait des services de Arcal de Vilaro et de Jean Pedro Verleto, deux de nos sujets, nous désirerions accorder à chacun d'eux quelque concession un peu convenable sur les biens des rebelles; mais, comme pour le moment, nous ne connaissons rien qui puisse leur aller de la manière qu'ils l'entendent, et que, de leur côté, ils n'ont pareillement rien en vue qui leur convienne, nous vous mandons expressément de penser à cette affaire, et de vous en occuper sans délai, afin qu'une fois la chose étant trouvée, vous nous en donniez incontinent connoissance, pour la leur accorder et leur délivrer les titres, lettres et provisions voulus en pareil cas, et vous n'y ferez défaut <sup>2</sup>.

René.

P. Puig.

<sup>&#</sup>x27; Cette lettre est écrite en catalan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> René écrit en même temps au noble conseiller Bertrand d'Armendaris, capitaine de gendarmes, pour qu'il cherche quelque terre dont il puisse faire don aux personnages ci-dessus désignés.

Il en est de même de presque toutes les lettres de ce prince, par lesquelles il annonce quelque grâce à ses sujets: il a le soin d'en donner avis aux capitaines généraux, aux gouverneurs de province, au Pape, etc., suivant la qualité de celui qui la reçoit, et accompagnent toujours ces lettres de quelque chose d'aimable pour le recommandé et de flatteur pour celui à qui elles sont adressées.

#### LETTRE XXX <sup>1</sup>.

## A PHILIPPE, PRINCE DE NAVARRE 2.

De notre château d'Angers, le VII avril MCCCCLXXI.

Illustre enfant, vous m'êtes cher comme un fils.

J'ai reçu et lu votre lettre qui m'a navré de douleur; car notre intention n'est point que vous soyez dans l'état que vous peignez de si vives couleurs, et dont vous avez raison de vous plaindre. Nous prenons plaisir à vous dire que nous nous occupons aujourd'hui même de votre bien-être, qui nous intéresse autant que le nôtre. Nous nous hâtons d'écrire à l'illustre Jean de Calabre, qui m'est aussi cher qu'un fils, ainsi qu'à notre trésorier, pour qu'ils aient à pourvoir incontinent à tous vos besoins, à tout ce qui vous est dû. L'accomplissement de mes obligations et les vœux de mon cœnr ne peuvent s'accorder avec la situation dans laquelle vous vous trouvez.

René.

<sup>&#</sup>x27; Cette lettre est écrite en catalan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Philippe écrit à René qu'il est tombé dans une profonde misère, et qu'il ose recourir à sa générosité pour obtenir des secours dont il ne peut plus se passer.

Le jour même que ce bon prince apprend cette fâcheuse nouvelle, qui paraît oppresser son cœur, il écrit d'abord à Philippe, ensuite au gouverneur de la Catalogne, et après à son trésorier général.

## LETTRE XXXI 1.

## AU COMTE ISTLE,

LIEUTENANT DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE LA PRINCIPAUTÉ DE CATALOGNE.

A notre château d'Angers, le VII avril MCCCCLXXI.

COMTE,

Nous avons récemment appris que Philippe de Navarre étoit dans une affreuse misère; nous ordonnons en conséquence et vous chargeons expressément de pourvoir, sans délai, à tous ses besoins, soit par vos propres ressources, soit par celles que mon très cher fils lui avoit assignées, soit par celles dont peut disposer notre trésorier, auquel j'écris aujourd'hui.

RENĖ.

' Cet'e lettre est écrite en catalan.

## LETTRE XXXII 1.

## A NOTRE CONSEILLER ET TRÉSORIER GUILLAUME SETANTI.

A notre château d'Angers, le VII avril MCCCCLXXI.

Trésorier,

Don Philippe de Navarre est dans l'indigence; nous vous ordonnons, notre lettre reçue, de lui porter secours, à l'aide du trésor ou autrement, et cela sur-le-champ, afin que nous n'ayons point à nous reprocher d'avoir, par notre négligence, prolongé les angoisses d'une situation dont même le commun des hommes devrait rougir de perpétuer la durée <sup>2</sup>.

René.

Digitized by Google

<sup>1</sup> Cette lettre est écrite en catalan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans la lettre XXXVI, on verra que le même Philippe entra dans l'état ecclésiastique et que René écrivit au pape en sa faveur.

## LETTRE XXXIII 1.

## A NOTRE CHER AUTOMOTTO-CAMILLE, OU A SON LIEUTENANT.

A notre château d'Augers, le X du mois d'avril MCCCCLXXI.

Notre très-cher,

Nous avons fait entrer dans l'ordonnance de nos cent lances, que nous avons rendue pour l'entreprise de la Catalogne, notre féal Guillaume de Berne, Piémontois, pour un homme d'armes; nous mandons expressément que, dorénavant, vous payiez ses gages à raison de vingt francs, comme aux autres hommes d'armes, et cela sans y manquer; car telles sont nos intention et volonté.

René.

P. Puig.

' Cette lettre est écrite en catalan.

## LETTRE XXXIV 1.

## A NOTRE CHÈRE ET BIEN-AIMÉE RELIGIEUSE, L'ABBESSE DE MONTALÈGRE.

Au château d'Angers, le X avril MCCCCLXXI.

VÉNÉRABLE ET TRÈS-AIMÉE RELIGIEUSE,

Nous avons appris que notre bien-aimée Michelle Villamala avoit dévotion d'entrer dans un monastère de religieuses; et comme nous avons eu une bonne relation de son honnêteté et de sa vertu, et encore par respect de ce dont elle nous a supplié, nous désirons qu'elle soit acceptée par vous, en cette qualité de religieuse, dans votre couvent, et qu'elle y soit bien traitée; nous vous prions, en conséquence, affectueusement, de vouloir bien accomplir ce fait; ce sera chose dont nous vous ferons un mérite et vous saurons gré.

René.

P. Puig.

' Cette lettre est écrite en catalan.

Digitized by Google

## LETTRE XXXV 1.

#### A NOS FÉAUX, MESSIRES FRANÇOIS SCOTS, ETC.,

ADMINISTRATEURS DES DROITS, REVENUS ET ÉMOLUMENTS DE MON COMTÉ D'EMPOURIAS, ET DU PONT ROYAL DE MONTEGRIS.

A notre château d'Angers, le XXIII du mois d'avril MCCCCLXXI.

Nos féaux, etc.,

Pour soutenir sa vie, sa femme et ses enfants, nous avons accordé à notre féal Galleran Cacirera, gentilhomme, qui a perdu tout son bien pour notre cause, une pension annuelle de mille florins d'or, dont chacun de vous doit en payer deux cents; autrement nous y aurions pourvu au moyen des premiers deniers de notre maison, qui seroient dans vos mains; et cela vous touche, à cause de vos offices de pourvoyeurs, ainsi qu'il en est largement fait mention dans les lettres patentes que nous vous avons expédiées. Mon intention et ma ferme volonté sont que vous vous conformiez à cette ordonnance de la manière qu'elle vous sera expliquée, par Ramon de Plarcella, notre féal alguazil.

Nous mandons et ordonnons, en conséquence, que vous ne vous écartiez en rien de ce qui vient de vous être prescrit.

René.

P. Puig.

1 Cette lettre est écrite en catalan.

Digitized by Google

#### LETTRE XXXVI 1.

#### AU PAPE SIXTE IV.

Du palais de notre ville d'Aix, le XII décembre de l'an, depuis la Nativité, MCCCCLXXIII.

Très-Saint-Père,

Philippe, fils naturel de Charles, prince de Navarre, d'immortelle mémoire, habitant la ville de Barcelone, privé de son père par les Catalans, aujourd'hui nos vassaux, est doué d'une piété profonde; et, d'après ce que nous apprenons de lui, il annonce, pour l'avenir, une probité sans tache et les plus nobles vertus; il est de sa nature extrêmement pacifique, et se livre, avec ardeur, à l'étude des bonnes lettres et des beaux-arts; il désire, de plus, se donner entièrement à l'église et à Dieu. Les choses étant ainsi, nous n'avons pu résister au besoin de l'aimer et de supplier Votre Sainteté de le regarder comme lui étant spécialement recommandé. Nous désirons ardemment, Très-Saint-Père, que l'heureux naturel de cet enfant soit mis sous votre immédiate protection. C'est pourquoi nous vous supplions, aussi humblement que des cœurs soumis et dévoués peuvent le faire, d'accéder à nos vifs désirs; et d'abord de légitimer Philippe, âgé maintenant de quinze ans, autant par amour pour Dieu que par pitié et par attachement pour nous; et ensuite, par cet acte de charité, de le rendre apte à obtenir des bénéfices et dignités, autant de ceux qui dépendent exclusivement du Saint-Siége, que de ceux qui vaquent ou qui vaqueront dans le royaume d'Aragon, de quelque nature qu'ils puissent être : ce qui ne pourroit avoir lieu d'une manière régulière, sans cette légitimation.

<sup>&#</sup>x27; Cette lettre est écrite en latin.

Quant à nous, nous accepterons ce bienfait comme un sujet de nouvelles grâces à vous rendre.

Puisse Votre Sainteté vivre encore de longues années.

De Votre Sainteté,

Le très-humble fils,

Renė.

Par ordre du Roi, mon maître,
PIERRE PUIG.

## LETTRE XXXVII '.

#### AU PAPE SIXTE IV.

A Aix, le XIV novembre MCCCCLXXIV.

Très-Saint-Père,

Nous avons le cœur tellement plein des malheurs de notre ville de Fréjus <sup>2</sup> que nous ne savons par où commencer, pour l'épancher dans celui de Votre Sainteté, et c'est, pour nous, un surcroît de chagrin que nous ne pouvons exprimer. Notre embarras naît, en vérité, de l'excès de nos peines; et celles-ci, Très-Saint-Père, sont d'autant plus cuisantes qu'elles nous arrivent d'une main qui nous bénit. Votre humble fils ose-

<sup>&#</sup>x27; Cette lettre est écrite en latin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le pape Sixte IV ayant conféré à son secrétaire, Urbain Fiesco, l'évêché de Fréjus, sans consulter René, celui-ci en fut vivement blessé et fit saisir les revenus de l'évêché. Le pape, à son tour, courroucé, excommunia les officiers qui avaient exécuté les ordres du Roi. René en fit porter plainte. Le pape répondit qu'il n'avait voulu excommunier que les membres du chapitre. Pendant ce temps, les habitants, privés de tout exercice divin, allèrent, le jour des Rameaux, dans les paroisses voisines. Des corsaires barbaresques, apprenant que la ville était déserte, y descendirent et achevèrent de détruire ce que les Maures avaient épargué, dans les siècles précédents, après avoir pillé et brûlé les maisons des particuliers.

roit-il murmurer contre le père des consolations? A Dieu ne plaise que nous veuillions attrister vos jours! Nous vous dirons, avec franchise, qu'en vous ouvrant notre âme, nous éprouvons déjà une sorte de soulagement à nos maux; que Votre Sainteté daigne donc nous entendre pour en tarir désormais la source.

Père très-Saint, tout genou doit fléchir, il est vrai, devant le père de la foi. Vous, le successeur de Pierre, vous avez les clefs des cieux; mais, dans la conduite des choses périssables, ne faut-il pas, à nous, quoique enfants de J.-C., une force dont les effets visibles maintiennent l'ordre en tous lieux, et garantissent, à Votre Sainteté même, le respect et la vénération des ingrats qui pourroient s'en écarter? Je n'ose dire que Votre Sainteté semble avoir, un instant, négligé, par rapport à nous, cette importante et sublime maxime évangélique, qu'il faut rendre à Dieu et à César ce qui leur est justement dû; mais, en donnant un pasteur à l'église de Fréjus, sans nous en avoir informé, et en exigeant ainsi, de nos sujets, des sacrifices matériels dont nous seul pouvons et devons disposer, Votre Sainteté n'a-t-elle pas confondu ses droits avec les nôtres?

Mais, voyez quelle fâcheuse situation entraîne un seul moment d'oubli. Votre Sainteté frappe d'interdiction les ministres des autels de l'église de Fréjus; les mêmes foudres atteignent les magistrats que vous rendez responsables de l'exécution de nos ordres; l'église se ferme; les habitants, trop religieux pour subir cet affront, portent ailleurs leurs prières et leur encens; la ville est abandonnée : une horde de forbans, ivres de sang, la livre au pillage et se hâte d'incendier des foyers sans défense. Votre Sainteté gémira, sans doute, sur les ruines de cette malheureuse cité; et le pasteur, dont vous l'aviez pourvue, trouvera, nous en avons la certitude, dans votre inépuisable bonté, un autre troupeau qui ne lui reprochera pas un désastre que nous ne pouvons oublier.

Votre humble fils,

Renė.

P. Puig.

FIN DES LETTRES.

# **INSTITUTION**

DR

## L'ORDRE MILITAIRE DU CROISSANT.

TOME I. 7

## **INSTITUTION**

DE

## L'ORDRE MILITAIRE DU CROISSANT,

AVEC LES STATUTS D'ICELUY

ET LES ARMES D'AUCUNS CHEVALIERS.

Au nom de Dieu pere, du Fils et du Sainct-Esprit, un Dieu en trois personnes, seul et omnipotent, auec l'ayde de sa tres benoiste et glorieuse mere, la Vierge Marie, aujourd'hui unziesme jour d'aoust, l'an mil quatre cens quarante huict, tenant en S. Eglise le Siége Apostolique, Nicolas Pape Quint, a esté encommencé et mis sus un ordre pour perpetuellement et à jamais durer au plaisir de Dieu par Chevaliers et Escuyers qui seront et pourront estre jusques au nombre de cinquante. Lequel Ordre sera nommé l'Ordre du Croissant, pourceque les dictz Chevaliers et Escuyers porteront desoubz le bras dextre un Croissant d'or, armes Camaille sur lequel sera escrit de lettres bleues los en Croissant, et sera faict par la façon et maniere que cydeuant est figuré et portraict. Duquel Ordre est prins pour chef patron, conduiseur et deffensenr, Monseigneur S. Maurice, Chevalier et tres glorieux Martyr, de laquelle fraternelle union et compagnie dessus-

dits, les poincts de la reigle à garder et observer sensuivent icy apres pour articles.

Premièrement. Nul ne poura estre receu ne porter ledit Ordre, senon qu'il soit Duc, Prince, Marquis, Compte, Vicomte ou issu d'ancienne Chevalerie, et gentilhomme de ses quatre lignes, et que sa personne soit sans vilain cas de reproche.

Item et fera un chacun à la reception dudit Ordre sermentz solemnels sur les saincts evangiles de Dieu, tantost apres qu'on aura chanté la Messe, lesquels serments si feront par la forme et maniere cy apres declarée, dont la coppie sera baillée incontinent par le Greffier dudit Ordre a celuy qui aura faict iceux serments.

C'est à scavoir que les dits Chevaliers et Escuyers sont tenus d'ouir chacun jour Messe, s'ils sont en lieu ou il ne tienne a eux qu'ils le puissent faire, et au cas qu'ils y deffaudroient autant pour l'amour de Dieu comme on donneroit à un chappelain pour dire et celebrer Messe, ou ne boiront point de vin pour tout ce jour la et ainsi le jurent et promettent.

Item — S'ils scavent leurs heures de Nostrodame, ils promettent et jurent de les dires chacun jour, et si ainsy ne le font, ils jurent de non eux asseoir à table de tout ce jour en suyuant au disner et au souper, et au cas qu'ils ne sçauroient leurs dites heures, ils sont tenus de dire chasque journée à genoilz quinze Pater Noster et autant de fois Ave Maria deuant l'image de Nostre Dame, et s'ils estoient si agravez de maladie qu'ils ne peussent dire leurs dites heures ou Pater Noster et Ave Maria, ils promettent de les faire dire ce mesme jour par aucun autre.

Item — Promettent et jurent d'avoir et tenir en toute amour et dilection fraternelle les Chevailiers, Escuyers, le Chancellier et autres officiers jurez et incorporez dudit Ordre, comme ils voudroient faire à leurs propres freres germains de pere et de mere.

Item — Promettent et jurent de garder et de deffendre leur honneur en

l'absence d'eux, comme le leur propre, et en leur presence leur en donner conseil, confort et ayde au plus loyaument qu'ilz scauront ne pouront.

Item — Leur honte, faute, vergogne ou deshonneur reservé en cinq cas et defauts cy apres declarez et exprimez, celeront et ayderont a celer aux mieux qu'ilz scauront ne pourront comme les leurs propres. Toutesfois ils sont tenus de les en reprendre secretement au plustost que faire ce pourra sans que nul autre qui soit vivant le sache, fors eux seulement en les blasmant et reprenant au plus sagement que possible leur sera et a leur pou-uoir, les en destourneront par fascon et maniere que ils n'y rencheient plus, et ainsi le promettent et jurent.

Item — Si par cas d'aduenture ceux qui ainsy sont receus en l'Ordre faisoient quelque faulte ou erreur comme dessus est dict, et que aucun de leurs dits freres les en blamast ou representis celument par charité, ils jurent et promettent de ne lui en scavoir nul mal talant mais le prendre a bonne part et s'en abstenir des lors en avant a leur pouuoir.

Item — Promettent et jurent de ne porter armes pour nulle quelconque querelle d'homme qui vive excepté seulement pour leur souuerain seigneur et aussy pour leur maistre qu'ils ont lors ou pouroient auoir pour l'advenir si ils ne cuident en leur conscience que la partie pour qui ils s'armeront ait meilleur droit que celle de son adversaire.

Item — Aussy promettent et jurent que jamais ils ne seront contre leur seigneur en quelque façon que ce soit ne pour chose qui leur puisse ou doibue aduenir, sont tenus de le servir tousivurs louyaument et de tout leur pouuoir.

Item — Jurent et promettent de porter tous les Dimanches de l'an et autres festes commandées en Saincte Eglise le Croissant soubs le bras dextre tant en armes que dehors, sur peine de donner une piece d'or pour chacun jour de feste que ils ne le porteront, si non qu'ils fussent en lieu ou ils ne voulussent estre cognus ou reduits en chambre pour occasion de maladie de leur personne.

Item — Promettent et jurent d'estre obeissants au Senateur chief du dict Ordre en toutes et chacunes les choses qui par luy et autres de l'Ordre, sont et seront aduisées, conclues et passées au bien et honneur de l'Ordre, sans jamais aller allencontre.

Toutes lesquelles choses dessus dittes ils promettent et jurent par leur part de Paradis, par le S. Sacrement de Baptesme qu'ils apporteront de dessus les fonds et sur leur honneur de bien et loyaument tenir a tousiours mais et les garder et observer a leur loyal pouvoir, sans aucunement les uouloir enfraindre pour cas quelconque ne pour chose qui leur puisse ou doibue aduenir.

Outre leur est notifié et aduisé par celuy qui reçoit deux les sermens que par les statuts dudit Ordre ils ne le pouront jamais laisser ne eux en departir, senon que par déuotion, ils sussent meus a laisser le monde et deuenir gens d'Eglise ou de Religion, ou quel cas ils le pourront laisser.

Item — Pareillement ne poura jamais estre osté ledit Ordre fors pour l'un des cinq cas dont deuant est faite reservation cy apres declarez.

Le premier est qu'ils fussent convaincus et attaints de heresie et fussent trouuez non pas fermement croyans en la croyance de nostre foy catholique.

Le second est qu'ils fussent convaincus et attaints veritablement de cas de trahison prouuée à l'encontre d'eux suffisamment.

Le tiers est que par faute et lascheté de courage et par recreantise et couardise ils fussent honteusement fuits de bataille arrangée à jour nommé, la ou seroit la personne de leur souuerain seigneur et les bannieres deployées.

Le quatriesme est qu'ils fussent desconsits et outrez par armes en champ de bataille faict par cas d'honneur.

Le cinquiesme est qu'il fust prouué deuement a l'encontre d'eux qu'ils

eussent esté trouuez portant armes par voye aucune directe ou indirecte qu'elle fust ou peut estre contre leur souuerain seigneur, ou qu'ils fussent en compaignie d'autres adherans, consentant, confortant ou conseillant de faire machinations, conspirations ou ligues contre sa personne ou son Estat, en l'un desquels cinq cas seulement seroit l'Ordre osté et levé à celuy qui auroit faict ou commis l'un d'iceux comme infame et non habile et faict deffences de jamais plus ne la porter a certaines et grosses peines en le priuant et banissant tres honteusement de la dite fraternité et compaignie.

Item — Sont faictes certaines exortations charitables par le Senateur ou autre son commis à receuoir lesdits serments aux Cheualliers et Escuyers telles que cy apres sensuyuent.

C'est a scauoir que doresnavant ils ayent singulierement regard plus que chose qui soit a l'estat de leur conscience affin que enuers Dieu ils puissent estre agreables, et qu'en ce monde il leur ayde a faire chose qui soit a l'honneur et proffit de leur corps et ame.

Au surplus de uenerer et honorer la S. Eglise et les ministres d'icelle, de soustenir le droit des pauvres femmes ueufues et des orphelins aussy.

D'auoir tousiours pitié et compassion du pauure peuple comme d'estre en faits, en dits et en paroles doux et courtois et aimable enuers chacun.

De ne mesdire des femmes de quelques estats quelles soient pour chose qui doibue advenir.

D'autre part quand ils voudront dire quelque chose d'y penser premier auant que la dire, assin qu'ils ne soient trouuez en mensonge.

De fuir toutes compaignies deshonestes, questions et debats le plus qu'ils pourront.

De pardonner volontiers et ne retenir point longuement mal talent

sur le cœur contre nully, si ce n'est pour chose qui touche grandement l'honneur.

De entendre a soy faire vouloir si que leur los et fasne puisse estre en croissant tousiours de bien en mieux, les aduisant que tous les biensfaits et prouesse qui par la prodomie et vaillance de leur corps ont esté et seront faicts jusques a leur trepas seront escrips et enregistrez ès liures des chroniques de l'Ordre pour perpetuel memoyre. Les priants qu'ils ne praignent en mal contentement ce qu'on leur en dict, car on le faict pour leur bien et honneur, et pour l'amour qu'on leur porte; leur signifiant au surplus qu'ils sont tenus de faire faire leur Croissant pour le porter dedans six sepmaines en plus tard a la dite peine d'une pièce d'or pour chacun jour de feste qu'ils ne le portcront ledit terme passé, et se leur plaisir est de le pouuoir payer, porter chacun jour de la sepmaine pour plus honorer l'Ordre, ils le peuvent faire.

Item — Tous les Cheualiers et Escuyers dudit Ordre seront tenus se possible leur est d'estre une fois l'année ensemble aux jour et feste de monseigneur sainct Maurice au lieu qui par les Senateurs Chevaliers et Escuyers de l'Ordre sera aduisé pour aduiser et conclure ce qui sera utile et proffitable au bien, honneur et à l'augmentation de l'Ordre, et se ils n'y pou-uoient estre, ils constituront un de leurs freres et compagnons par procuration scellée du seel de leurs armes ou autre seel authentique et approuvé laquelle ils envoyeront au lieu ou se tiendra ladite feste, et au cas qu'ils auroient exoine ou excuse telle qu'ils ne le peussent enuoyer ou demander a temps leur dite procuration, ils seront tenus de faire sçauoir le plustost qu'ils pouront au Senateur chef du dict Ordre par les lettres closes, la cause pourquoy ils n'auroient peu venir ne mander a temps icelle leur procuration, laquelle ils enuoyront lors.

Item — Quant aucun des Chevaliers ou Escuyers dudit Ordre fera ou commettra quelque deffault, crime et malefice qui viendra à la cognoissance du Senateur et chef dudit Ordre, il portera benignement et doucement la corection et punition telle que par le Senateur sera aduisé, et si celui desdits Chevaliers et Escuyers a qui ledict Senateur donnera la penitence ou

correction se sentoit agraué d'icelle, il poura supplier a iceluy senateur qu'il luy plaise de remettre la chose au premier conseil et assemblée de l'Ordre lequel senateur le luy octroyra franchement et de bon cœur.

Item — Se aucun des Cheualiers ou Escuyers dudict Ordre etoit prins en la guerre des infidelles et ennemis de la foy chrestienne ou en service de son souuerain seigneur ou pour sa querelle defendant ou conquerant ses pays terres et seigneuries et qu'il fust mis en rançonne par lesdits ennemis a si graue et excessiue finance et rançon qu'il ne peust payer sans vendre et aliener la plus part de ses pocessions et terres ou venir a totale destruction, en ce cas chacun desdits Cheualiers et Escuyers sera tenu de luy ayder selon la possibilité ou discretion.

Item — Se aucun desdits Cheualiers et Escuyers, officiers, suppots jurez et incorporez dudict Ordre estoit allé de vie a trepassement et eust laissé sa femme et petits enfans mineurs et soubs bas aage que bonnement n'eussent de quoy uiure ne eux faire nourrir et alimenter ne soubstenir leur estat par quelque piteuse fortune a luy aduenue et non peine par son desfault, en celuy cas chacun d'iceux Cheualiers ou Escuyers sera tenu d'y faire son deuoir selon son pouuoir puissance et fraternelle charité, en faisant alimenter et nourrir lesdits enfans mineurs jusques a ce qu'ils ayent passé l'aage de quatorze ans ou plus ou cas que lesdites femme et enfans le requereroient ou feroient requerir, lesquels Cheualiers et Escuyers semblablement si on les vouloit desheriter ou faire autres torts et griess les favoriseront aux mieux qu'ils pouront.

Item — S'il aduenoit qu'aucun d'iceux Cheualiers ou Escuyers fust en quelque prison ou qu'il fust malade en loingtain pays et hors de sa maison et qu'un ou plusieurs desdicts Cheualiers ou Escuyers passant a dix lieux pres du lieu ou il seroit et le sceust au certain, il sera tenu de l'aller voir et visiter personnellement si possible luy est, et qu'il le puisse faire seurement et sans danger de sa personne, ou quel cas il le fera visiter et voir par autres en luy faisant offrir de ses biens, comme frere doit faire à autre.

Item—Quant aucun prince haut baron ou autres gens que on cogneust TOME 1.

clairement que ce fust le bien honneur et augmentation de l'Ordre vouloit entrer en dict Ordre, le nombre non accomply, en celuy cas le senateur accompagnié de dix autres Cheualiers et Escuyers d'iceluy Ordre au moings le pourrons recevoir ayant toutesfois regard et aduis que ceux qu'ils recepuroient fussent tels qu'ilz n'eussent charges ou repressention au prochain chapitre des autres Cheualiers et Escuyers dudict Ordre pour lors absens de les avoir receuz.

Item—Quand aucune congregation et assemblée se fera entre les Cheualiers et Escuyers dudict Ordre, chacun d'eux sera tenu d'auoir et porter son Croissant soubz le bras dextre.

Item — Il y aura un Cheualier ou Escuyer chef dudict Ordre pour l'année qu'il sera esleu qui se dira et appellera senateur, et le jour et feste de monseigneur saint Maurice, se elira par voix et election commune desdicts Cheualiers et Escuyers et par la plus part d'icelle ct tous autres Cheualiers Escuyers officiers, supposts jurez et incorporez dudict Ordre, lui obeiront et porteront honneur et reverence, et en toutes et chacune les choses touchans concernans et regardans ledict Ordre sa voix aura lieu pour deux.

Item — Outre aura prerogatiue et proeminence quand aucune congregation et assemblée desdicts Cheualiers et Escuyers se fera de aller tout seul derriere, et en outre recevra personnellement ou fera recepuoir en son absence par un ou plusieurs de l'Ordre ses commis et deputez ayans pou-uoir à ce par ses lettres patentes scellées du scel de l'Ordre, le serment des autres Cheualiers et Escuyers qui entreront audict Ordre, certifiant par sesdictes lettres que c'est par la voix et election d'iceux Cheualiers et Escuyers, et outre presidera en conseil et assemblée desdicts Cheualiers et Escuyers, conclura et ordonnera les appointements.

Item — Lequel senateur a sa premiere entrée promettera et jurera à Dieu, et aux saints Evangiles les choses cy apres declarées, c'est a scavoir de uaquer et entendre principalement et sur toutes autres choses à tout ce que sera le bien honneur et augmentation dudict Ordre.

Item — D'avoir en amour et dilection tous et chacun les Cheualiers, Escuyers, officiers jurez et incorporez dudict Ordre, sans decliner en faueur plus auant a l'un qu'a l'autre, pour amour, crainte ou affection particuliere.

Item — Aussy jurcra les tenir en bonne fraternité punir et corriger selon les cas qui pouront aduenir et au surplus faire et accomplir toutes les ceremonies et le contenu ès articles de la fondation dudict Ordre, ainsi qu'il appartient a son office et qu'en icelle est particulierement declaré.

Item — Que à son pouvoir il sera ententif et soigneux a penser considerer et executer ce qu'il uerra et cognoistra estre utile et profitable pour ledict Ordre et qu'il n'entreprendra durant ladicte année charge commission ou voyage par laquelle il ne puisse uaquer et entendre à exercer ledict office de senateur sans le sceu de la plus part desdicts Chevaliers et Escuyers dudict Ordre que possible luy sera.

Item — Se il advenoit que le senateur chief dudict Ordre trepassast de ce ciecle en l'autre ou allast hors en aucun lointain pays pour aucunes ses affaires durant le temps qu'il sera senateur, en ce cas le plus ancien créé en l'Ordre de tous iceux Cheualiers et Escuyers sera en son lieu, et exercera ledict office de senateur jusques a ce que autrement en soit ordonné par lesdicts Cheualiers et Escuyers, lequel aura telle et semblable puissance qu'avoit ledict senateur.

Item — Apres y aura un autre officier dudict Ordre qui sera archevesque evesque ou autre notable homme constitué en dignité d'eglise cathedralle ou collegialle, docteur en theologie ou gradué en science qui sera chapelain et conffesseur dudict Ordre, lequel sera a uie se il ne faisoit cas si deshonneste parquoy on l'en deust priuer et debouter, ayant pension chacun an dudict Ordre.

Item — Et jurera les choses cy apres declarées, c'est a scavoir d'aimer et honorer ledict Ordre et procurer et nourir à son loyal pouvoir amour et dilection fraternelle entre les Cheualiers et Escuyers jurez et incorporez de l'Ordre et eviter entre eux division et schisme ou mal talent.

Item — Aussy de tenir secrets tous les faicts dudict Ordre qui viendront a sa cognoissance et qui seront a celer.

Item — D'avoir en son memento memoire et souuenance de l'Ordre et des Cheualiers et Escuyers d'iceluy et par especial de dire et celebrer par chacune sepmaine, ou cas qu'il n'auroit exoine ou excuse legitime une messe à l'honneur de monseigneur S. Maurice, chief et patron dudict Ordre sa vie durant ou quel cas il la fera dire par un autre chapelain, et et au surplus faire pour le bien et augmentation dudict Ordre et les Cheualiers Escuyers et chacun d'iceux comme pour luy-mesme.

Item — Y aura un chancelier ayant quelque degré en science qui sera nommé et esleu en congregation et chapitre general desdits Cheualiers et Escuyers, il ne portera point l'ordre, mais sera juré et incorporé d'iceluy et sera du conseil, lequel aura en garde le grand scel dudict Ordre.

Item — Ledict chancelier proposera et mettra en termes entre les Cheualiers et Escuyers de l'Ordre les choses qui seront aduisées d'expedier pour le bien honneur et profict dudict Ordre et les opinions desdicts Cheualiers et Escuyers recitera faisant outre toutes autres choses appartenant à son dict office, et sera à vie ayant pension de l'Ordre.

Item — Et jurera ledict chancelier apres l'election faicte de sa personne, les points et articles cy dessus escripts. Premierement de tenir et avoir en toute amour dilection honneur et reverence les Cheualiers et Escuyers dudict Ordre, de tenir la main sur toutes choses au bien honneur et augmentation d'iceluy, et bien loyaument exercer son office de chancelier.

Item — D'estre obeissant au senateur chief dudict Ordre en toutes et chacunes les choses qui par luy et autres de l'Ordre sont et seront advisées conclues et passées a l'honneur et bien dudict Ordre, sans jamais aller a lencontre.

Item — Jurera de tenir secret et non reueller a nully se il n'est de faire ce que sera conclud et aduisé ès conseils dudict Ordre, selon que au cas appartiendra et que les conclusions en seront prinses et au surplus faire et exercer bien loyaument et diligemment a son pouvoir ledict office de chancelier.

Item — On sellera toutes lettres clauses et patentes touchant ledict Ordre de cire vierge blanche pour reputation de la pureté dudict S. Maurice et ès lettres patentes sera le grand scel pendant à un las de soye vermeil en l'honneur du martyr d'iceluy sainct et le contre scel sera des armes de celuy qui sera senateur pour celle année.

Item — Un autre officier y aura audict Ordre c'est ascavoir un vichancelier lequel tiendra le lieu du chancelier et en son absence aura telle ou semblable puissance que auroit ledict chancelier se il estoit present, et mesmement chargé de recueillir les requestes et supplications presentées à l'Ordre pour icelle faire expedier en conseil, lequel fera pareil serment dudict chancelier.

Item — Apres ledict vichancelier y aura un autre officier audict Ordre appellé tresorier, lequel aura la charge de la recepte, fondation et dotation qui se feront en iceluy Ordre, et aussy des dons legs et augmentations et bienfaicts d'iceluy, lesquels il recepura et fera venir ens bien et diligemment à son pouuoir, et en outre payra les autres officiers de l'Ordre frais mises et despenses touchant ledict Ordre selon l'ordonnance qui sur celuy en sera faicte, dont il rendra bon et loyal compte, chacun an au chapitre dudict Ordre, deuant le senateur ou ses commis et autrement fera ce que par lesdictz Cheualiers et Escuyers de l'Ordre luy sera commandé et ordonné.

Item — Lequel tresorier se elira par la voye et maniere que sera esleu le chancelier, apres laquelle eslection faicte, il jurera les choses cy apres declarées, c'est a scavoir de faire et exercer loyaument et diligemment à son pouuoir l'office de tresorier dudict Ordre, et de faire et procurer en

toutes manieres ce qu'il scaura estre au bien honneur et augmentation d'iceluy.

Item — D'estre obeissant au senateur chief dudict Ordre en toutes et chacunes les choses qui par luy et d'autres de l'Ordre sont et seront aduisées conclues et passées au bien et honneur de l'Ordre sans jamais aller a lencontre et auoir en tout honneur et reverence les Cheualiers et Escuyers d'iceluy.

Item — Jurera de tenir secret et non reueler a nully se il n'est de faire ce qui sera aduisé et conclu ès conseil et deliberations de l'Ordre selon que au cas appartiendra et que les conclusions en seront prises.

Item — Apres luy sera un autre officier audict Ordre, idoine et suffisant, esleu en chapitre general desdicts Cheualiers et Escuyers, nommé greffier assermenté et juré dudict Ordre mais il ne le portera point et sera office a vie ayant pension de l'Ordre, lequel fera l'office de secretaire et registrera et mettra par escript en liures et chroniques a ce ordonnez tous les chans faicts et vaillances des Chuvaliers et Escuyers de l'Ordre avec les appoinctemens et conclusions prinses ès conseils dudict Ordre; mesmement aura la garde des chapitres, livres cathernes et du petit seel des lettres closes d'iceluy Ordre.

Item — Ledict greffier jurera de tenir leurs conseils secrets et non les reveler a nulle personne sans leur congé et licence de veritablement et loyaument et diligemment a son pouvoir mettre et registrer par escript tous les hauts faicts et louanges dignes de memoire de ceux dudict Ordre avec les conclusions et deliberations en leurs dictz conseils bien et deuement a son pouvoir.

Item — De obeir au senateur et chancelier de l'Ordre ès choses qu'ils ordonneront touchant ledict office, aussy de avoir en honneur et reuerence les Cheualiers et Escuyers d'iceluy Ordre et de tout son pouvoir augmenter et accroistre le bien de l'Ordre. Item — Apres sera audict Ordre un autre officier nommé Roy d'armes, qui aura nom Los et portera pour esmail un Croissant de camaille, dedans lequel seront les armes de monseigneur sainct Maurice, et dessous ledict Croissant les armes de celuy qui sera senateur pour l'année, et sera sa cotte d'armes dudict sainct, lequel Roy d'armes sera office a vie, se il ne se forfesoit et aura pension dudict Ordre par an, et sera nommé par la voix et election desdicts Cheualiers et Escuyers.

Item — Ledict Roy d'armes jurera de bien et diligemment en querre des haults faicts vertus et louanges de ceux de l'Ordre et de les reueler veritablement au greffier dudict Ordre, pour estre registrez ès chroniques raison est, fera ou fera faire bien, et diligemment les ambassades et messageries qui luy seront commises et ordonnées de par le sénateur et autre dudit Ordre, et autrement exercera les faicts de son office bien et loyaument.

Item — Apres y aura un poursuyuant appelé Croissant subject et obeissant au Roy d'armes, et pareillement portera les armes de monseigneur S' Maurice et sa cotte d'armes aussy et soubs le Croissant portera les armes du senateur, lesquelles il aura de la part que les ont les autres poursuyuans, lequel poursuyuant prendra la moitié d'autant de pension que aura ledit Roy d'armes, et sera office a vie et jurera d'exercer loyaument son office.

Item — A chacune feste de Monseigneur S<sup>t</sup> Maurice, les Cheualiers et Escuyers dudict Ordre porteront tous manteaux longs jusques aux pieds, c'est a scavoir les princes de velours plain cramoisy fourrez d'hermine, les autres Cheualiers auront manteaux de velours fourrez de letices ou menu vair, et les Escuyers porteront manteaux de satin cramoisy jusques aux pieds, lesquels seront fourrez de menu vair et dessoubz desdites manteaux auront tous robbes longues de damas gris, celle des Cheualiers fourrez de gris, et les autres des Escuyers fourrez de menu vair, et sur leur tête tous porteront chappeaux doublés et couverts de velours noir, mais ceux desdits Cheualiers seront bordez d'une recte d'or et ceux des Escuyers

d'une recte d'argent, et est a entendre qu'iceux Cheualiers et Escuyers debueront porter lesdicts manteaux la vigille aux vespres de ladicte seste de saint Maurice et le lendemain a la messe et aux vespres.

Item — Est ordonné que quand quelque grand seigneur ou prince requereroit et demanderoit estre de l'Ordre et que aucun desdicts Cheualiers et Escuyers fust commis par le senateur pour aller receuoir les sermens de luy en ce cas seulement celuy ou ceux desdicts Cheualiers et Escuyers ainsi commis portera ledit manteau durant la reception desdicts sermens.

Item — S'il advenoit que au dedans de quarante jours enuiron ladicte feste que les pere et mere ou la femme espouse de aucun desdicts Cheualiers et Escuyers fust allée de vie a trespassement, en celuy cas s'il ne ueut il ne se trouuera point a ladicte assemblée et s'il s'y trouuoit il porteroit son manteau noir de viduité long jusques aux pieds sans porter celuy de crasmoisy.

Item — Le chancelier du dict Ordre portera un manteau long d'escarlatte jusques aux pieds fourré de menu vair et sur sa teste et que bon luy semblera et pareillement le vice chancelier d'iceluy Ordre.

Item — Le Tresorier de l'Ordre sera habillé d'une robbe longue d'escarlatte fourrée du dict menu vair et aura une gibeciere au costé.

Item — Le greffier du dict Ordre portera robbe longue d'escarlatte jusques en terre fourrée de menu vair, et sur la teste aura un chaperon.

Et quand viendra au jour du chapitre general qui sera tenu la feste de Monseigneur S. Maurice, que tous les Cheualiers et Escuyers du dict Ordre seront assemblez dès la vigille deuant a heure de vespres, ils se rendront tous a l'hostel dudit senateur et de la s'en iront a l'eglise ouir les vespres en telle ordonnance comme il sensuit:

Et premierement le poursuyuant ayant vestu sa cotte d'armes ira tout

seul le premier, apres le dict poursuyuant ira le greffier tenant en sa main par escript les ceremonies de l'Ordre. Apres le greffier ira le tresorier, et apres luy iront le chancelier a la main droicte et a l'honneur, et le vice-chancelier a la main senestre. Et apres eux iront tous les Cheualiers et Escuyers de l'Ordre deux a deux selon qu'ils seront plus nouuellement creez en l'Ordre, sans auoir nul egard a leurs noblesse, haulteur de lignage grandeur de seigneurie, offices, richesses ou autrement, ne qui sera Cheualier ou Escuyer, et se ils estoient non pair, ils iront trois en ordre au premier rang. Apres eux, et deuant le senateur ira le roy d'armes vestu de sa cotte d'armes pour demontrer l'authorité et prominence d'iceluy senateur et apres eux tous ira le senateur seul apres lequel seront Cheualiers et Escuyers et tous autres gens qui seront la pris.

Et en telle ordonnance s'en iront les dicts Cheualiers et Escuyers dedans l'eglise et la se assieront par ordre; mais le dict senateur sera assis seul a l'honneur et au plus digne lieu, et les chancelier vichancelier tresorier et greffier seront en quelque autre siege a part au costé du senateur, et de l'autre sera le roy d'armes, et le dict poursuyuant sera pres le dict senateur sur pied pour faire ce qu'il ordonnera, au derriere du quel senateur y aura un drap de brodure ou seront les armes de monsieur S' Maurice et l'escu des siennes au milieu; puis feront chanter le dict senateur, Cheualiers et Escuyers les vespres du dict saint.

Lesquelles vespres dites s'en retourneront a l'hostel du senateur en telle ordonnance qu'ils auront esté au venir et la souperont tous ensemble et sera le dict senateur au bout de la table a l'honneur et serui a couuert et nul quelconque autre non.

Le lendemain jour et feste de monsieur sainct Maurice a heure de la grand messe iront tous les Cheualiers Escuyers et autres du dict Ordre par l'ordonnance dessus dicte a l'eglise et en tel habit qu'ils auront esté aux dictes vespres, et eux venus en l'eglise feront dire la grande messe du dict sainct le plus solemnellement que faire se pourra.

Et quant il sera l'heure d'aller a l'offerte le poursuyuant baillera au TOME I. 9

dict greffier les cierges ardens de cire blanche des dicts Cheualiers et Escuyers du poids de trois liures, et celuy du senateur de six liures, au haut duquel sera attaché un blason des armes de monsieur S. Maurice et dessoubz sera le blason des armes du senateur et seront attachez a tous les autres cierges les blasons des armes de ceux qui les offriront, et ce faict le greffier baillera aux dicts Cheualiers et Escuyers les dicts cierges ardens qu'ils offriront auec une piece d'or de valeur.

Apres que les dicts Cheualiers et Escuyers auront tous offert, le chancelier de l'Ordre et vice chancelier offriront leurs cierges armoyez de leurs armes, et apres les tresorier greffier, roy d'armes et poursuyuant.

Apres le disner les Cheualiers et Escuyers entreront en conclaue et tiendront conseil general pour aduiser les choses qui seront a faire au bien et honneur de l'Ordre, mesmement pour eslire le lieu plus conuenable pour tenir le chapitre general et faire la feste de Monsieur Sainct Maurice pour l'année aduenir.

Au dict conseil s'eslira le senateur nouueau pour l'autre année par la voix et election de la plus part des dicts Cheualiers et Escuyers, et le vieil prendra le serment du nouueau en commandant au greffier les lettres pour ce necessaires et luy baillant outre les chapitres statuts et autres escriptures et enseignemens qui toucheront le dict Ordre, apres vespres s'en iront accompaigner le senateur nouveau a son hostel.

Le lendemain de la dicte feste S. Maurice, les dicts Cheualiers et Escuyers reuiendront vestus de robes noires fourrez d'aigneaux noirs et sur les testes porteront chaperons noirs pour mener a l'eglise le senateur ou ils feront celebrer une haulte messe de requiem ponr les ames des Cheualiers et Escuyers trespassez depuis la fondation de l'Ordre.

Quand il aduiendra que aucun des Cheualiers et Escuyers de l'Ordre trespassera incontinent qu'il sera faict scavoir par les lettres du senateur aux autres de l'Ordre, chacun d'eux sera tenu de faire celebrer en l'eglise trente messes de requiem le plustost qu'il pourra, et quoy que ce soit en dedans de l'an pour les ames des dicts desfuncts.

Chacun des dicts Cheualiers et Escuyers de l'Ordre sera tenu de faire mettre soubz le blason et escu de ses armes le Croissant chamaillé tel qu'il le porte soubz le bras dextre par tous les lieux et places ou il fera peindre et entailler ses dictes armes tant en sa maison ou il fera sa demeure que partout ailleurs ou il voudra mettre ses dictes armes.

Et pour ce que l'eglise cathedralle d'Angers est fondée de Monsieur Sainct Maurice glorieux chief et patron de l'Ordre est fait et fondé en la croisée a main droite deuers les cloistres de ladicte eglise un tres bel autel et au dessus d'iceluy l'image du dict Sainct et en icelle sont mis et assis des tablaux de bois de hauteur de quatre pieds ou enuiron, sur lesquels sont les armes auec les tymbres et cry d'un chacun des Cheualiers et Escuyers de l'Ordre ainsy qu'ils sont plus anciens creez en iceluy, et est fondée en la dicte chapelle une messe basse cotidienne laquelle sera la premiere de la dicte eglise.

Quand viendra la vigile de la feste de Sainct Maurice chacun des Cheualiers se fera confesser bien et deuotement au matin auant les vespres du dict Sainct.

Et pour que les Cheualiers et Escuyers de l'Ordre sont demeurans les uns es païs d'Anjou de Barrois et de Lorraine, les autres en Prouence et autres contrées et regions distantes et loingtaines les unes des autres, et qu'il seroit impossible au senateur chief de l'Ordre de scavoir et cognoistre les vices et vertus d'iceux Cheualiers et Escuyers sans en auoir information d'autres que de soy mesme, est ordonné a ce que les Cheualiers et Escuyers se estudient de uiure uertueusement et user leur vie en bonnes meurs, accroissement d'honneur et bonne renommée a l'exemple de tous autres nobles hommes, que quand viendra le jour du chapitre general par le dict senateur sera commandé, et enjoinct au derrain estant en siege a bas qu'il isse du dict chapitre et assemblée, et attende hors jusques a ce qu'on l'appelle, et quand il sera party le senateur interogera et de-

mandera a part a chacun des autres Cheualiers et Escuyers la presens par le serment qu'ils ont a l'Ordre, et s'ils ont ouy, veu ne sceu de leur frere et compaignon ainsy issu hors choses qui sont contre l'honneur et estat de noblesse mesme contre les statuts et ordonnances de l'Ordre et dont elle peust estre blasmée que ils le dient et se il estoit trouué par le raport des dicts Cheualiers et Escuyers ou aucuns d'eux que le dict Cheualier ou Escuyer ait commis ou faict aucune chose digne de reprehension et qui luy fust a charge d'honneur, il luy sera remonstré par le senateur seul ou en compaignée ou trois bien veillans et amis d'iceluy qui ainsy sera appellé au choix et election de luy et du dict senateur a la corection des vices et amelioration et amendement de vertus en l'exortant et admonestant charitablement comme de raison appartient, et que tenu y est par serment, qu'il se corrige de tels et semblables vices, amende sa vie, face par maniere que telle chose doibue cesser en luy pour laduenir, luy enoignant outre telle correction et penitence qu'il aduisera estre de faire a sa discretion et selon l'exigence du cas, et pareillement sera procedé au regard du prochain apres et consequemment de tous les autres par ordre.

Et a fin que ce present Ordre dure et soit entretenu bien et deuement a tousjours mais perpetuellement au plaisir de Dieu le tout puissant a l'exaltation de la vraye foy catholique, estant de nostre mere S. Eglise prosperité et felicité de la chose publique, le roy de Hierusalem et de Sicile, duc d'Anjou de Bar et de Lorraine, compte de Provence de Forcalquier et de Piemont, frere et inuenteur de ce dict Ordre, non uoulant soy dire ne appeler chef d'iceluy, ne attribuer a soy la gloire et louange mais icelle donner au benoist et glorieux archimartyr, Monseigneur S. Maurice, chef et patron du dict Ordre comme par plusieurs fois l'a dict et remonstré, en continuant tousjours en ce son propos de sa grace douceur humanité et courtoisie a voulu estre comme le moindre du dict Ordre sans aucunement y auoir ne demander autre preminence et s'en dire et nommer seulement manutenteur ou entrepreneur soubz la protection du dict Sainct, et s'est obligé a iceluy Ordre entretenir et maintenir sa vie durant et a faire payer et continuer les gages des officiers du dict Ordre auec les frais et despens pour ce necessaires et pareillement de son commandement et

ordonnance s'y est obligé Monseigneur le duc de Calabre son fils unique et seul héritier auec tous leurs hoirs et successeurs, et outre a promis mon dict seigneur et duc de y faire obliger Monseigneur Nicolas son aisné fils luy venu a son aage, et tous autres ses fils ligitimes qu'il pouroit avoir chacun pour soy ou cas que la seigneurie et duché d'Anjou luy viendroit et ainsi subsequemment tous les autres seigneurs et ducs d'Anjou, de hoir en hoir comme toutes ces choses peuuent plus a plain apparoir par instrument public passé par deux nottaires apostolicques et impériaux. Donné le et troisieme jour de septembre l'an mil quatre cent cinquante et un, et mesmement par les lettres patentes des dicts seigneurs, lesquelles sont au tresor avec les autres lettres et chartes touchant le dict Ordre.

#### S'ENSUIVENT LES CEREMONIES DE L'ORDRE DU CROISSANT.

Premierement la surueille de la feste de Monsieur S<sup>t</sup> Maurice tous les Cheualiers et Escuyers du dict Ordre se doibuent trouuer ensemble s'il est possible tous les ans ou prouuer pour eux et les officiers aussy sinon qu'ils ayent exoine legitime au lieu ou sera le senateur du dict Ordre, et se rendre en son logis pour aduiser les choses qui seront a faire pour ladicte feste tant a l'eglise que de hors et de ce doibuent tenir conseil, et apres ce au lieu et a l'heure que par le senateur leur sera signifié la vigile de la dicte feste, les dicts seigneurs Cheualiers et Escuyers et les officiers y doibuent estre pour aller aux vespres en la manière qui sensuit.

Premierement le poursuyuant ayant vestu une cotte d'armes Monsieur S<sup>1</sup> Maurice le greffier et le tresorier ensemble, le dict tresorier a la dextre le maistre des requestes et le chancelier ensemble le Cheualier a la dextre.

Apres les Cheualiers et Escuyers iront deux a deux et s'ils sont non pair iront trois ensemble a ceux qui sont derrains entrez en iceluy Ordre iront les premiers, et le plus ancien entré au dict Ordre sera a la dextre, le senateur sera le dernier le roy d'armes deuant luy vestu d'une cotte d'armes du dict Sainct, le chapelain et confesseur du dict Ordre doit estre apres le dict senateur.

Les Cheualiers et Escuyers doibuent estre vestus des habillemens qui s'ensuiuent, c'est ascavoir leur robbe de damas cendré longue jusques en terre, fendue au costé dextre ceux des princes doibuent estre de velours cramoisi fourrez de lefices et ceux des Escuyers de satin cramoisi fourrez de menu vair et doibuent auoir sur leurs testes les dicts Cheualiers chapeaux de velours noir bordé d'un recte d'or, et sur le dict chapeau un soleil d'or, et les Escuyers doibuent avoir chapeaux doublez de satin noir, bordez d'une recte d'argent et dessus les chapeaux un soleil d'argent.

Doibuent aller deux a deux a l'eglise, et en allant doibuent approcher les uns des autres de la longueur de demye lame.

Estans a l'eglise la ou sont leurs sieges et carreaux, les uns a la dextre et les autres a la senestre hors de leurs sieges, se doibuent tenir sur pied jusqu'a ce que le senateur ait fait son oraison deuant le grand autel, et quand il sera retourné et assis en sa chaire, les dicts seigneurs et freres du dict ordre doibuent, comme ils sont venus l'un apres l'autre entrer en leurs sieges, et quand le senateur ira faire son oraison deuant le grand autier, le roy d'armes doibt aller deuant luy jusques a sa chaire, et le poursuy-uant luy doit porter un carreau pour soy agenouiller quand il sera deuant le grand autier.

Apres se assicront les officiers chacun a son ordre et le poursuyuant sera sur pieds a la senestre du dict senateur, pour estre pret a faire ce que le dict senateur et le roy d'armes luy commanderont.

Apres que l'ensens aura esté présenté au prelat, doibt estre baillé au senateur, et apres a un chacun des dicts sieurs et freres.

Apres les vespres dites les plus anciens creez du dict Ordre se doibuent les premiers issir de leurs sieges, pour faire voye aux autres et doibuent estre sur pied deuant leurs dicts sieges jusques a ce que le senateur ait esté faire son oraison et retourné a sa chaire cela faict les freres et officiers s'en doibuent retourner en l'ordonnance deuant dicte et conduire le senateur en son logis et doibuent souper ensemble, et ne doibuent oster

leurs manteaux jusques a ce qu'ils ayent prins l'eau et que le *Benedicite* soit et apres le peuuent oster et apres le disner doibuent reprendre leurs manteaux pour venir a graces.

Le senateur est le premier assis et seruy a couvert et nul autre non, et apres le senateur est assis le chapelain et confesseur du dict Ordre et les autres freres ensuyuant.

Le roy d'armes et le poursuyuant doibuent aller au deuant de la viande avec leurs cottes d'armes.

Le chancelier, mons<sup>r</sup> des requestes, tresorier et greffier doibuent estre a une table et le roy d'armes doibt estre seul à une petite table deuant le dict senateur et doibt estre seruy par le poursuyuant, et doibuent auoir le dict roy d'armes et poursuyuant leurs cottes d'armes vestus durant le souper, et leur doit assigner le senateur lieu et heure ou ils se rendront le lendemain feste de Saint Maurice pour aller ouyr la messe et doibuent aller en l'ordonnance deuant dicte comme aux vespres.

Et apres la messe doibuent disner ensemble, puis tenir le chapitre general et eslir un senateur nouveau pour l'année aduenir, et le lendemain faire celebrer la messe pour les trespassez comme il a esté dict.

#### SERMENT DE L'ORDRE DU CROISSANT.

Vous jurez à Dieu, par vostre part de Paradis, sur la redemption de vostre ame, par le baptesme que vous apportastes de dessus les fonds, et sur votre honneur, que loyaument et justement a vostre loyal pouuoir et au plus pres que vous pourrez, vous garderez et ferez le contenu es articles qui cy apres vous seront declarez.

Et premierement vous serez tenus d'ouir par chacun jour messe si vous n'estes au lieu ou il ne tienne a vous et que vous le puissiez faire, et au cas que vous y faudrez vous donnerez autant pour l'amour de Dieu, comme on donneroit a un chapelain pour dire et celebrer messe, ou ne beuerez point de vin pour tout ce jour, et ainsy vous le promettez et jurez.

Si vous scavez vos heures de Nostre-Dame, vous jurez et promettez de les dire chacun jour, et si ainsy ne le faictes, vous jurez de non vous asseoir a table de tout le jour ensuiuant du disner ne au souper, et en cas que vous ne scaurez vos dictes heures, vous serez tenu de dire chacune journée a genoilz quinze Pater noster et aue Maria deuant l'image de Nostre-Dame, et si vous estiez si agraué de maladie que vous ne puissiez dire vos dictes heures ou Pater noster et aue Maria, vous promettez de les faire dire par quelcun autre.

Vous promettez et jurez d'auoir et tenir en toute amour et dilection fraternelle les Cheualiers Escuyers, le chancelier et autres officiers, suppots jurez et incorporez du diet Ordre comme vous voudriez faire vos propres freres germains.

Vous promettez et jurez de garder et dessendre leur honneur en absence d'eux comme le vostre propre et en leur presence leur en donnerez conseil, confort et ayde au plus loyaument que vous scaurez ne pourrez.

Leur honte, faute, vergogne ou deshonneur reserué en cinq cas et defaults cy apres exprimez et declarez vous celerez et ayderez a celer au mieux que vous scaurez ne pourrez comme les vertus propres, toutes fois vous serez tenu de les en reprendre secretement au plustost que faire ce pourra, sans que nul autre vivant le sache, fors que vous seulement.

Si par cas d'aduenture vous qui ainsy estes receu en l'Ordre faisiez quelque faute ou erreur et que aucun de vos freres vous en blamast ou reprensit celeement par charité, vous jurez et promettez de ne luy en scavoir nul mal talent, mais le prendrez a bonne part et vous en abstiendrez des lors en auant a vostre pouvoir.

Vous promettez et jurez de ne porter armes pour nulle quelconque querelle de homme qui vive excepté seulement pour vostre souuerain seigneur, et aussy pour vostre maistre que vous aurés de present ou pouriez auoir pour l'aduenir, si vous me cuidez en vostre conscience que la partie pour laquelle vous vous armerez ait meilleur droit et querelle que son aduersaire.

Vous jurez que jamais vous ne serez contre vostre souuerain seigneur en quelque façon que ce soit ne pour chose que vous puisse ou doiue aduenir ainçois serez tenu de le seruir tousjours loyaument et de tout vostre pounoir.

Vous jurez de porter tous les dimanches de l'an et autres festes commandées en S<sup>te</sup> Eglise le Croissant soubz le bras dextre tant en armes que dehors sur peine de donner une piece d'or pour chacun jour de feste que ne le porterez sinon que vous fussiez en lieu ou vous en voulissiez estre cogneu ou reduict en chambre pour occasion de maladie de vostre personne.

Outre je vous notifie et aduise que par les statuts du dict Ordre, vous ne pourez jamais laisser ne vous en departir, sinon que par deuotion vous fussiez meu a delaisser le monde et deuenir homme d'eglise ou de religion ou quel cas seulement vous le pouuez laisser.

Pareillement ne vous poura jamais estre leué ni osté ledict Ordre fors pour l'un des cinq cas dont deuant a esté faict reservation cy apres declarez.

Le premier est que vous feussiez conuaincu et attainct de heresie et fussiez trouué non pas fermement croyant en la creance de nostre foy catholique.

Le second est que vous feussiez conuaincu et attainct veritablement de cas de trahison prouuée à l'encontre de vous suffisamment.

Le tiers est que par faute et lacheté de courage et par recreantise et couardise de cœur vous fussiez honteusement fuitif de bataille arrangée au jour nommé la ou seroit la personne de vostre souuerain seigneur et ses bannieres desployées.

10

TOME I.



Le quart est que vous feussiez desconfit et outré par armes en champs de bataille faict par cas d'honneur.

Le quint est qu'il fust prouué deuement et suffisamment a l'encontre de vous que vous eussiez esté trouué portant armes par voye aucune directe ou indirecte qu'elle fust ou peust estre encontre votre souuerain seigneur ou que vous feussiez en compagnie d'autres adherans ou consentans, confortans et conseillans de faire machinations ou ligues contre sa personne ou son estat.

En l'un desquels cas seulement vous seroit le dict Ordre osté et leué qui auriez faict ou commis l'un d'iceux comme infame et non habile, et vous seront faict deffence de jamais plus ne le porter a certaines et grosses peinnes en vous priuant et banissant très honteusement de la dicte fraternité et compaignie.

Et en outre je xous exhorte charitablement que vous ayez doresnavant regard plus que a chose qui soit a l'estat de vostre conscience, assin que envers Dieu vous puissiez estre agreable, et que en ce monde il vous ayde a faire chose qui soit a l'honneur et proffict de vostre corps et âme.

Au surplus de venerer et honorer la Saincte Eglise et les ministres d'icelle.

De soustenir le droict des pauures femmes veusues et les orphelins aussy.

D'avoir tousiours pitié et compassion du pauure peuple commun.

D'estre en faicts en dicts et en parolles doux courtois et aimable enuers chacun.

De ne mesdire des femmes de quelque estat quelles soient pour chose qui soit.

Quand vous voudrez dire quelque chose d'y penser premier que la dire affin que ne soyez trouué en mensonge. De fuir toutes compaignees deshonnestes et debats le plus que vous pourrez.

De pardonner volontiers et ne retenir longuement mal talent sur vostre cœur contre nully si ce n'est pour chose qui touche grandement vostre honneur.

D'entendre a vous faire valloir si que vostre los et fame puisse estre en Croissant tousiours de bien en mieux vous aduisant que tous les bienfaits et proesses qui par la prudhomie et vaillance de vostre corps ont été et seront faicts jusques a vostre trespas seront escrips et eregistrez ou livre des chroniques de l'Ordre et pour perpetuelle memoire.

Vous priant outre que ne preniez en mal contentement ce que je vous en dy, car je le fais pour vostre bien et honneur et pour l'amour que je vous porte, vous signifiant au surplus que vous estes tenu de faire faire vostre Croissant dedans six sepmaines au plus tard, a la peine d'une piece d'or pour chacun jour de feste que ne le porterez le dict terme passé, et si vostre plaisir est de le porter chacun jour de la sepmaine pour plus honorer ledict Ordre, vous le pouuez faire.

Les sermens de l'Ordre en bref.

La messe ouir ou pour Dieu tant donner
Dire de Nostre-Dame ou marcher droit ce jour
Que pour le souverain ou maistre ne s'armer
Aymer les freres et garder leur honneur
Feste et dimanche doit le Croissant porter
Obeir sans contredit tousjours au senateur.

Claude Ménard, à qui nous devons la conservations du texte de ces admirables institutions, naquit à Saumur à la fin du seizième siècle. Il exerça d'abord la charge de lieutenant de la prévôté d'Angers; mais devenu veuf, il embrassa l'état ecclésiastique, et se distingua par son immense érudition et ses nombreux travaux littéraires. La France lui doit une vie de Duguesclin et la première publication de la copie la plus complète des mémoires de Joinville, trouvée au château de Beaufort, parmi les livres précieux qui avaient appartenu au roi René.

A l'exemple de ce modeste et savant Angevin, nous avons religieusement conservé l'orthographe du manuscrit de l'Ordre du Croissant (Bibliothèque royale, registre 10176, Baluze, 548). Cette pièce peut ainsi servir de spécimen à l'orthographe du quinzième siècle. Elle est suivie d'extraits des registres capitulaires de l'église de Saint-Maurice d'Angers et d'une liste des premiers chevaliers de l'Ordre du Croissant, où les plus illustres familles de France reconnaitront leurs ancêtres.

Nous avons représenté toutes ces chevaleries et les terminerons par celle du Croissant, la dernière de toutes. Mais particulièrement notés, parceque son premier instituteur a esté le bon Roy René, duc d'Anjou, le lieu de sa naissance et de sa cérémonie, cette ville; rapportant sous la foy de M. Fayin que saint Louis en son dernier voyage pour l'Afrique, afin d'obligé plus étroittement sa noblesse luy donna des colliers d'or. Établissant une société d'armes qu'il appela du Navire dont la marque étoit une chesne façonnée de doubles croissans, passez en sautoir entrelassez de coquilles et au bas pendoit à deux chainons une ovale d'or dans laquelle paroissoit un navire équippé de ses voiles et armement. Que la mort ayant terminé le cours de cette récompense Charles son frère, roy de Sicile et notre comte le continua quelque temps et qu'en suitte le Roy René le remist sus, luy donnant sa forme telle que nous alons la rapporter, non l'an MCDLXIV suyvant lannaliste Rourdigné et après luy Favin qui n'avoient pas veu l'institution et estatutz de cet Ordre dont nous avons eu coppie par la courtoysie de Messieurs de Ste Marthe auxquels le public avec toute la province et moy demeurons très obligez de cette pièce laquelle nous avons recherchez très long temps même dans les regestres capitulaires de Messieurs de S'-Maurice qui avoient receu dans leur Eglise cet Ordre dont ils devoient garder les statutz aussi bien que les ornements habitz et carreaux, sur lequels nous avons retiré les enrichissements de quelques écus particuliers qui marquoient à ce que nous estimons les qualités et charges que ces Chevaliers avoient dans la court du Roy. Comme de grand maître à celuy de Sphorce, grand boutiller à celuy de Charles, grand veneur à celuy de Ferry de Lorraine, de cappitaine des arbalestriers à celuy de Bournan, de grand-maître des eaux et forets à celui de Beauvau et ainsi des autres, lequels nous avons représentez avec soin pour mémoire de lantiquité et entretien de la curiosité des esprits qui l'estiment.

Rapportant en suitte ce que nous avons peu retirer des registres capitulaires de ladite Eglise étant même arrivé par malheur que ceux des années MCDXLVIII, XLIX et L, dans lequels cette établissement devoit être rapporté ne se trouvent plus, ainsy nous commencerons seulement par les actes de lannée MCDLI au moys de Juillet et les rapporteront ès propres termes des originaux latins ou français.

Sabathy XVII julii MCDLI.

Domini, Episcopus de Orengia et Joannes Cossa, consiliarii domini Regis Siciliæ pro parte dicti Regis presentaverunt litteras clausas super facto fundationis unius altaris in hujus modi ecclesia, pro suo Ordine du Croissant. Quibus visis et audita credentia dictorum dominorum, post deliberationem, voluerunt et consenserunt domini quod ipse Rex, et alii domini Predicti Ordinis du Croissant possint ædificari facere in hujus modi Ecclesia in loco quem ad hoc invenerunt esse magis proprium dictum altare. Et ad conferendum super hoc cum eisdem commiserunt dominos Scholasticum Fresneau et Bouverii, et hec rescribi fecerunt prefato Regi per alias suas litteras clausas, datas præfatis consiliariis.

Die Sabathi XVI septembris MCDLI.

Dominus Episcopus Orengiæ die Sancti Mauricii, fecit divinum officium ad quod interfuerunt Rex Siciliæ et alii domini de Ordine du Croissant et obtulerunt in auro ultra cœreos XII scuta.

Die Mercurii XXIV Sep. MCDLV.

Pro parte Regis Sicilæ ceterorumque Dominorum Ordinis du Croissant dictum fuit et expositum a domino Decano, quod intentio dominorum du Croissant est, fundare unam missam quotidie horâ quasi octavâ ad altare B. Mauricii de novo constructo: et durante missa erunt duo cerei accensi et in elevatione corporis Christi accendetur altera tæda seu torchia sed quia noudum habent reditur pro hujusmodi fundatione, obtulerunt pro præmissis per unum annum integrum summam LXXX librarum.

Quibus auditis, habitaque de liberatione, commissi fuerunt, decanus, cantor, Scholasticus Fournier et Fresneau ad tractandum cum eisdem dominis et consentiendum pro summa C librarum.

Die Veneris XXVI. MCDLV.

Commissi de Clees et Tilleau ad recipiendum in presentia Scholastici et N. Bernard alias Moreau Thesaurarii Ordinis du Croissant centum libras promissa quotidiana.

Die Sabathi XXIII Aprilis MCDLVII.

Dominus Archidiaconus transligeriensis exibuit mantellum de scarlata rubea foderatum de menu vair quem defunctus dominus pater suus existens de fratibus Ordinis du Croissant deferebat in solemnitatibus ejusdem Ordinis.

Die Lunæ VIII Octobris MCDLXIV.

Item pro quadringentis libris debitis, pro missis du Croissant, conclusum fuit quod N. loquatur cum Benjamin le Roy Thesaurario dicti ordinis et sibi dicatur, quod ni solvat, rescribetur Regi Siciliæ.

Die Veneris ultima Maii MCDLXV.

Item nos deputavimus magistros Hermanum et P. Turpin concanonicos ad recuperandum omnes mantellos defunctorum militum ordinis du Croissant et præcipuo illum domini de Bellavale et loquendum super hoc, cum rege Siciliæ, Et sint dicti Hermanus, et Turpin super intendentes a statum dicti ordinis tam ad recipiendas pecunias quam ad gubernandum ornamenta data per Regem Siciliæ, et ad faciendum facere cappas de mantellis per eos de defunctis eusdem ordinis recuperandis.

Le XVII Mars MCDLXXI le chappitre reçoit le manteau de velours rouge de defunct Girard de Harancourt chevalier du Croissant.

Le dernier Septembre MCDLXXV Benjamin le Roy thrésorier du Croissant a payé au chapitre le service du Roy René.

Le II Septembre MCDLXXVII ledit Benjamin vice-chancelier du Roy René et thrésorier de l'Ordre du Croissant a promis rendre au chappitre les carreaux des defunct Chevaliers du Croissant.

Le mercredy XII Septembre MCDLXXI le sieur de Tourneville chanoine a représenté au chappitre l'état des chevaliers du Croissant, les manteaux et carreaux des décédés et des vivans.

Pour ceux dont l'on a les manteaux et carreaux :

Le grand sénéchal de Provence, sieur de Beauvau.

Le sieur de Martigné, en drap a l'équivalant.

Le sieur de Harancourt.

Le sieur de Beauvau, sénéchal d'Anjou, sénateur MCDLI.

Le sieur du Couldray duquel la chappe n'est pas encore faicte.

Autres pour lequels l'on na eu que les carreaux :

Le comte de Vaudemont.

Le duc Jehan de Calabre.

Le duc de Milan.

Messire Jacobo Antonio Marcello de Venise.

Le sieur de Ribiere.

Le sieur de Fenestranges maréchal de l'Ordre.

Le sieur de Chanzé.

Le sieur de Sault.

Le sieur de Passavant.

Le sieur du Plessis Clerembault.

Le sieur de Faucon.

Le sieur de Malelievre.

Le sieur des Loges.

Le sieur Jehan de Cossa, grand sénéchal de Provence, combien qu'il soit encore en vie, toutesois son carreau a été baillé par maniere de garde en ladite eglise, et avoit ordonné que son manteau y fust semblablement mis. Mais le maire d'Angers l'a pris en la maison du thrésorier de l'Ordre qui l'avoit en garde.

Au regard du sieur de Pressigné, ses enfans ont encores manteau et carreau en leurs mains.

Dominica Octobris MCDLXXX.

L'on a représenté an chapitre les carreaux retirez d'entre les mains de Benjamin le Roy trésorier du Croissant, des defunctz chevaliers de l'Ordre.

Six grandes pieces de l'Apocalipse, avec la cotte d'armes du herault, de velours cramoisy armoyez aux armes de saint Maurice.

Un grand drap de satin cramoysi armoyé ausdites armes pour mettre sur la chaire du sénateur.

Sept carreaux, le premier de velours cramoysi aux armes du roy de Sicile.

Le second aux armes de Loué.

Le troisieme aux armes du Bellay.

Le quatrieme aux armes de Mison.

Le cinq et le six aux armes de Lénoncourt.

Le septieme de satin aux armes de Champaigne.

C'est tout ce que nous avons peu retirer et sauves du naufrage et poussieres de cet Ordre qui n'est plus il y a déjà cent soixante ans ayant autrefois eu entre mains parmy beaucoup de mémoires et recueils un petit livret écrit sur velin, couvert de satin bleu, qui étoit un poeme latin, a la louange dudit Ordre, composé par Jacobo Antonio Marcello, vénisien nommé cy dessus entre les Chevaliers, et lequel a été depuis Doge de cette republique; a l'entrée duquel livre l'on voyoit une forte exelente enlumineure la représentation de la chapelle des Chevaliers du Croissant telle que nous la voyons encore, et autour les seances des Chevaliers en leurs habitz, et dans la seconde feille le portrait du bon René au naturel avec des paroles au dessous en lettres de chifre inconneu, lequel livret se dounay depuis a feu monsieur de Perezc n'ayant lors la pensée de rien laisser au public de notre histoire et depuis le deceds dudit sieur ayant pris ce dessain en ay écrit à Aix pour essayer d'en recouvrer une coppie, mais sans élets et avons veu un Inventaire de la chambre des comtes d'Anjou, fait à Angers après le deceds du roy René, par M. René de la Barre docteur es loix, et M. Jacques Louet, conseilier du roy, commissaires en cette partye, en présence de M. Guill. de Tourneville archiprebtre d'Angers l'un des conseillers auditeurs de la chambre des comtes du roy de Sicile Angers. Guill. Rayneau secretaire et clerc de sa comté, Jehan le Peletier huyssier de ladite chambre, Jehan Marsault et Pierre Arnault, dans lequel inventaire il y a un article en ces termes :

A été trouvé dans un cofre un petit livre en parchemin contenant les chapitres et articles de l'Ordre du Croissant.

Item une bourse blanche dans laquelle il y a un grand Sceau d'argent dudit Ordre du Croissant et une lettre du chappitre de l'eglise d'Angers touchant \*\* qu'ils ont en garde du roy de Sicile.

Pour ramasser donc autant que nous pourrons le debris de ces membres dispersés en divers lieux, nous allons représenter la liste entiere de toute cette chevalerie dont ne reste parmy nous dans la chappelle des Chevaliers que XVII écussons aux armes d'aucunq deux mais sans ordre. Les autres sont nommez en suitte des statutz que nous ont communiqué M. de Ste Marthe qui en rapportent XXXIV. Les autres que nous ajoutons jusques a ont été tirez du chappier de l'Eglise St-Maurice et des carreaux que l'on y void encores ou des quelques tableaux trouvez dans la maison d'un gentilhomme sieur de la Roussière de Matefelon, et des livres par nous veuz ou remarqués de tiltres, tymbres, et écussons reconneuz de quelques maisons et bastimens qui sont parmy nous dans la province.

Table des écussons représentés avec la remarque de ceux dont nous les avons pris. Scavoir les XVI tableaux qui restent et se voyent dans la chapelle des Chevaliers de l'Eglise d'Angers. Ceux qui sont nommez dans les regestres des conclusions du chappite, ou representez par leurs chappes et carreaux, ccux rapportez a la suitte des statutz communiquez par messieurs de Saint Marthe, ou finablement par les autheurs qui en ont remarqué quelque chose.

SAINT MARTHE TABLEAUX CONCLUSION I. — René roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, senateur l'an MCDXLIX.

- s. m. TARLEAUX II. Jehan, duc de Calabre et de Lorraine aîné filz du roy, senateur l'an MCDLIII. CARREAU III. Autoine de Lorraine comte de Vaudemout.
- s. m. Tableaux IV. Ferry, monseigneur de Lorraine ainé filz du comte de Vaudemont sénateur l'an MCDLIV.
- s. m. CHAP. V. Charles d'Anjou comte du Mayne frere puiné de René.
- S. M. TABLEAUX VI. Guy de Laval seigneur de Loué premier sénateur l'an MCDXLVIII.
- s. m. CHAPP. VII. Francisque Sphorce duc de Milan.
- s. m. Tableaux VIII. Louis de Beauvau seneschal d'Anjou sénateur l'an MCDLI.
- s. m. conclusion IX. Bertran de Beauvau seigneur de Pressigny sénateur l'an MCDLII.
- s. m. conclusion X. Jehan de Beauvau sénéchal d'Anjou.
- s. m. XI. Pierre de Moulhon seigneur de Ribieres grand écuier d'écurie du roy.

s. m. TABLEAU XII. - Johan Cossa comte de Troye seigneur de Grimauls, senateur l'an MCD. TABLEAU XIII. - Gaspar Cossa fils de Jehan, s. m. XIV. - Hélyon de Glaudesve, seigneur de Faucon. s m. XV. - Pierre de Glandesve, seigneur de Chasteauneus. s. m. XVI. — Louis de Bournan seigneur du Couldray. s. M. XVII. — Louis de Clermont seigneur de Clermont. s. m. XVIII. — Tanneguy du Chastel sénéchal de Provence. s. m. XIX. — Gilles de Maillé seigneur de Brézé. s. m. XX. — Raymond d'Agoust, seigneur de Sault. s. M. TABL. CONCL. XXI. - Foulques d'Agoust seigneur de Mison. s. m. XXII. — Antoine de Clerembault seigneur du Plessis. conclusion XXIII. — Jehan du Bellay seigneur dud. lieu. CONCLUSION XXIV. — Guillaume de la Jumeliere seigneur de Martigné. s. m. XXV. — Saladin d'Anglure, vicomte d'Etonges seigneur de Nogent Chambellan. s. m. XXVI. - Simon d'Anglure sieur d'Etonges. s. m. XXVII. — Philippe de Lénoncourt, écuyer d'écurie, seigneur de Gaudrecourt. s. m. XXVIII. — Thierry de Lénoncourt bailly de Vitry. s. M. CHAP. XXIX. - Jacques Antoine Marcel de Venize. s. m. XXX. — Jehan de la Haye seigneur de Passavant. s. m. XXXI. — Girard de Haraucourt sénéchal de Bar et de Lorraine. s. m. TABL. XXXII. — N. de Haraucourt. s. m. CHAP. XXXIII. - Jehan de Fenestranges sénéchal de Bar et de Lorraine. s. M. TABL. XXXIV. - N. Amenard seigneur de Chanzé. s. m. XXXV. — Jehan sire de Belleville et de Montagu. s. m. TABL. XXXVI. - Pierre de Champaigne seigneur dud. licu. s. m. TABL. XXXVII. - Guischard de Monberon seigneur de Mortaigne. s. m. TABL. XXXVIII. — Jehan du Plessis seigneur de Pinay. s. m. TABL. XXXIX. — Le compte de Salmes. s. m. TABL. XL. — Jacques de Pazzi. s. m. TABL. XLI. - Jacques de Brezé comte de Maulevrier. s. m. Tabl. XLII. — Robert de Sanseverin. s. m. Tabl. XLIII. — N. le Veuneur. s. m. TABL. XLIV. - N. le Poulchre Moth Mesme. s. m. tabl. XLV. - N. de Merlo. s. m. TABL. XLVI. - Hardouin de la Jaille.

s. m. Tabl. XLVII. — Le sieur des Loges.
s. m. Tabl. XLVIII. — Jehan comte de Nassau.

# TESTAMENT

DU

ROY RENÉ.

TONE 1. 11

## **TESTAMENT**

DU

### ROY RENÉ

DE SICILE, COMTE DE PROVENCE. — 1474 <sup>1</sup>.

In nomine domini nostri Jhesu Christi amen. Anno incarnationis ejusdem millesimo quadragentesimo septuagesimo quarto et die vicesima secunda mensis Julii; universis et singulis hoc verum et publicum instrumentum visuris, lecturis ac etiam audituris, tam presentibus quam futuris, evidenter pateat et sit notum quod in presencia dominorum ac testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum serenissimus dominus noster dominus Renatus Dei gratia Jherusalem, Arragonum, utriusque Sicilie, Valentie, Majoricarum, Sardinie et Corsice rex, ducatuum Andegavie et Barri dux, comitatuum Barchinonie, Provincie et Forcalquerii ac Pedimontis comes; compos mentis et omnino sanus corpore de sua certa scientia motuque proprio ac consulto ac deliberante, prout palam dixit, suum

Parmi les pièces du procès se trouve cette copie du testament du Roi René.

Procès pour les comtés de Provence, Forcalquier et terres adjacentes entre René, duc de Lorraine, demandeur, et le procureur général du roi Louis XII deffendeur. (Collection Dupuy 195.)

Impre V. D. Calmet. Hist. de Lorraine, preuv. Tome III, col. 676.

Dans trois manuscrits se trouve la copie du testament du Roi René. 1º Dans les testaments des comtes de Toulouse, Provence, 312. 2º dans le Nº 6010. 3º Enfin dans les pièces déjà citées.

Le testament du Roi René a été collationné sur 1° trois copies officielles déposées à la Bibliothèque Royale. et 2° sur les deux copies qui sont aux Archives du royaume.

ultimum testamentum nuncupatum suamque ultimam voluntatem et dispositionem finalem fecit, condidit et ordinavit sub his verbis gallicis que sequuntur.

Ce sont en brief les clauses du testament de très excellent et très puissant prince René par la grace de Dieu roy de Jérusalem, de Sicile, d'Arragon etc., duc d'Anjou, duc de Bar, comte de Provence etc.

Primo, il recommande son ame, au jour de son trespas de ce monde, à Dieu le createur, à la glorieuse vierge Marie etc., et à toute la cour celeste.

Item, ledict seigneur roy testateur veult que en quelconque lieu que il trespassera, selon la voulenté de Dieu, son corps soyt pourté en l'eglize d'Angiers pour estre en icelle sevely et inhumé ou lieu qu'il ha ja esleu et preparé pour sa sepulture, et ouquel est ja sevely le corps de la feue royne Isabel de très noble memoire, en son vivant son espouze.

Item, ledict seigneur roy testateur veult et ordonne que a tousjours mais chascun jour perpetuellement soit dicte et celebrée une messe basse pour son entencion à l'autel qu'il a faict ediffier et eriger devant sa dicte sepulture en ladicte eglize d'Angiers.

Item, ledict seigneur veult et ordonne que chascun an a tousjours mais soient dictes et celebrées deux messes solemnelles à notte audit autel, l'u ne pour son entencion et à tel jour qu'il trespassera de ce monde; l'aultre à tel jour que trespassa ladicte feue royne Isabeau pour le remede et entencion de leurs ames et de leurs parens et amys trespassez, et les vigiles solempnelles des trespassez le jour devant à vespres.

Item, ledict seigneur veult et ordonne que chascun an a tousjours mais le second jour de Novembre, qui est le jour de la commemoracion des mortz, soit faicte solempnelle commemoracion et oraison des trespassez devant lesdictes sepultures et aussi devant les sepultures de feu le roy Loys second son pere de très digne memoire, et de la feue royne Yoland sa mere et de la royne Marie son ayeule; et que devant chascune des

dictes sepultures soit chanté ung respond des morts ensemble les verset et collecte accoustumés, c'est asçavoir *Inclina* et *Fidelium*. Et pour les services dessus dictz, ledict seigneur laisse, ordonne et baille à la dicte eglize d'Angiers la somme de cinquante livres tournois de rente annuel et perpetuel; pour laquelle avoir et acheter, ledict seigneur veult et ordonne estre baillé aux doyen et chapitre de la dicte eglize, pour une foiz, la somme de mil cinq cens livres.

Item, ledict seigneur donne et laisse à la dicte eglize d'Angiers la belle croix d'or dont le pied est d'argent doré qui ha accoustumé de servir au grant autel de sa chappelle aux bonnes festes; en laquelle ha une grande piece de la vraye croix.

Item, il donne et laisse à icelle eglize sa belle tapisserie en laquelle sont contenues toutes les figures et visions de l'Apocalisse.

Item, ledict seigneur veult et ordonne que son cueur soit pourté, le lendemain de son obit, a l'eglize des freres minneurs dudict lieu d'Angiers pour estre inhumé et sepulturé en la chappelle de Sainct-Bernardin, qu'il a faict eriger, ediffier, parer et fournir contigue à l'eglize des dictz freres minneurs.

Item, ledict seigneur veult et ordonne que en la dicte chapelle de Sainct-Bernardin soit dicte et celebrée chascun jour de l'an a tousjours mais perpetuellement une basse messe et chascun an, à tel jour qu'il trespassera, une messe à notte et le jour devant vigilles des trespassez solempnelles, pour le remede et salut de son ame et de ses predecesseurs, parens et amys trespassez. Et pour lesdictz services estre faictz et continuez, il laisse et donne ausdictz freres minneurs en aulmosne perpetuelle chascun an a tousjours mais le nombre ou quantité de trente sextiers de froment; et pour le luminayre des dictes messes aussi chascun an à tousjours mais, la somme de dix livres tournois. Lesquelles quantité de trente sextiers de froment et somme de dix livres, ledict seigneur assied et assigne sur les rentes et revenus de la Menistré.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que le jour de l'inhumacion de son corps cinquante pouvres soyent vestus de noir à ses despens, lesquelz pourteront chascun une torche du poidz de troys livres. Et veult en outre que les luminayres de cierges, torches et flambeaulx soyent mys par dedans l'eglize tout à l'environ comme est accoustumé à faire pour les roys tant le jour de l'inhumacion du corps comme le jour du sepme <sup>1</sup> et que la chappelle ardante qui sera dessus le corps soit fournie de luminayre et de paremens comme au tel cas pour les roys est accoustumé. Et aussi que par dedans l'eglize tout à l'environ soit une lite de bougran ornée et semée des armes dudict seigneur avec les paremens des aultres semblables à ceulx qui furent mis en la dicte eglize à la sepulture et inhumacion de ladicte feue royne Isabel; et que le grant pulpite de l'eglize soit aussi couvert de semblable bougran noir.

Item, ledict seigneur roy testateur veult et ordonne que tous chappellains qui vouldront comparoir et assister à ladicte inhumacion de son corps et illec celebrer messe, ilz soyent reçeuz et que pour les messes par eulx celebrées ilz soyent payez sans delay en la maniere en tel cas accoustumé.

Item, ledict seigneur veult et ordonne que tous les religieux des monasteres et couvans et aussi tous les collieges de ladicte ville et faulxbourgs d'Angiers soyent à conduire son corps jusques à la dicte eglize d'Angiers, et que chascun desdictz collieges, monasteres et couvans facent une commémoracion sur le corps, laquelle faicte ilz retournent en leurs eglizes pour dire et celebrer le service accoustumé en tel cas pour les trespassez. Et pour lesdictz service et procession ledict seigneur laisse et donne à chascun desdictz collieges et monasteres la somme de dix livres tournois, et à chascun desdictz couvens mendians la somme de cent soulz tournois.

Item, ledict seigneur testateur laisse et donne à l'eglize d'Angiers pour la procession et conduite de son cueur jusques à l'eglize desditz freres minneurs la somme de quinze livres tournois et à chascun desditz collieges

1 Alias service.

et monasteres la somme de soixante soulz tournois et à chascun desdictz couvens mendians, la somme de quarante soulz tournois. Veult aussi et ordonne tous semblables services, procession et luminayres estre faiz à l'inhumacion du cueur comme à la sepulture du corps et que toutes lesdictes choses soyent faictes le lendemain de la sepulture de son dict corps.

Item, veult et ordonne ledict seigneur roy testateur que les services de procession, stacion, luminayre, chappeaux, administracion de pain et vin par luy instituez et ja accoustumez de faire à l'eglize d'Angiers, a cause de l'une des ydries esquelles nostre seigneur feist miracle en conversion d'eaue en vin es nopces d'Architriclin et laquelle ydrie il a donné a ladicte eglize et faict icelle colloquer en lieu honorable près du grant aultel d'icelle eglize, soient entretenuz et continuez a tousjours mais perpetuellement en la forme par luy instituée et composée. Et pour la fondacion desdictes choses, il laisse et donne à ladicte eglize d'Angiers trente livres de rente annuelle et perpetuelle pour laquelle avoir et achepter ledict seigneur veult estre payé aux doyen et chappitre pour une foiz la somme de mille livres tournois.

Item, ledict seigneur laisse et donne à ladicte eglize la somme de cent livres tournois de rente annuelle et perpetuelle pour dire et celebrer à jamais perpetuellement une messe basse à l'aultel de Monseigueur Sainct-Maurice, dernierement construict et ediffié en la croisée de ladicte eglize à main dextre. Et pour fournir de luminayre, vestement et sonnerie à l'heure qu'elle a accoustumé estre sonnée et dicte et appellée la messe de l'Ordre du Croissant, pour laquelle rente estre acheptée par les doyen et chappitre, ledict seigneur veult et ordonne leur estre payé pour une fois la somme de trois mille livres tournois.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que en lieu de la charité ou aulmosne accoustumée de donner aux pouvres es jours des funerailles et sepmes ou sepultures des roys, princes et granz seigneurs, affin que oppression, blesseure ou mort de gens ne s'ensuive comme aultres fois on a veu advenir, aulmosnes soient distribuées à l'equipolent et divisées en quatre parties, c'est asçavoir: à pouvres filles à marier, à pouvres malades

ou indigens demourant aux champs, à pouvres ladres et hospitaux mal garnis de litz, linceulx et aultres choses neccessaires, pourveu que les pecunes ne soient point baillées es maistres desdictz hospitaux, mais seront achatées lesdictes choses plus neccessaires par les mains de ses exequteurs qui seront cy apres nommés. Et pour lesdictes charité et aulmosne accomplir, il donne et laisse la somme de mille livres tournois a payer pour une foiz et pour estre divisées en quatre parties esgalles pour fournir à ce que dit est; et laquelle somme il veult estre prinse sur les plus clairs deniers venans à la tresorerie et main du tresorier d'Anjou.

Item, ledict seigneur donne et laisse à sa tres chiere et tres amée fille Margarite royne d'Engleterre, pour son droit d'institucion, la somme de mille escus d'or a payer pour une foiz, en laquelle somme de mille escus il institue et nomme sa dicte fille heritiere. Et se il advient que ladicte Margarite royne, laquelle est a present vefve par la mort du feu roy Henry d'Engleterre jadis son espoux, se transporte es parties de France, ledict seigneur veult et ordonne que tant que ladicte dame Margerite demourera en vefvage elle ait et prensne chascun an deux mille livres tournois sur les rentes et revenus de son duché de Bar; en laissant en oultre à icelle dame sa fille son habitacion et demeure au chasteau de Queures. Et ou cas qu'elle vouldroyt lever les fruictz et esmolumens dudict chasteau, ledict seigneur veult que lesdictz fruictz par icelle levez soyent comptez en deduction de la dicte somme de deux mille livres tournois, et commande ledict seigneur que icelle dame sa fille soit contente des choses dessus dictes et qu'elle ne puisse aultre chose demander.

Item, donne et laisse ledict seigneur à sa tres chiere et très amée fille madame Yoland a present duchesse de Lorraine, pour son droict de institucion, la somme de mille escus d'or et en icelle somme de mille escus, avec le douaire à elle constitué, il institue et nomme ladicte dame heritiere, commandant que de ce soit contente et que aultre chose ne puisse demander.

Item, ledict seigneur roy testateur, par son present testament de sa certaine science et propos deliberé, confirme, loue, ratiffie et approuve les dons et toutes et chascune les donacions par luy aultresfois faictes et qu'il fera aux temps advenir avant son decedz, à tres excellente dame Jehanne royne son espouse, pour toute sa vie durant, et desquelz dons et donacions il peult et pourra apparoir tant par les lettres de son mariage que par aultres plusieurs lettres depuis et constant ledict mariage faictes et passées, et tant es parties d'Anjou, de Barrois que de Provence selon les teneurs des dictes lettres; soit que icelles donacions soyent entre les vifz ou par transport faict à ladicte dame ou aultrement, en quelques manieres qu'elles ayent esté faictes, desquelles donacions la declaracion s'ensuict de mot à mot.

Premierement, ou duché d'Angers : le conté de Beaulfort ensemble toutes ses appartenances; les chastel, ville et chastellenie de Mirebeau avec toutes chascunes ses appartenances; l'imposicion foraine; les saynes de la rivière de Maine; les lieux de Chanze 1 et de la Rive; les lieux de Lannoys et du Palis; l'isle Bonnet; les preys de Loyau<sup>2</sup> et les boys de l'Espau ensemble toutes les appartenances. En la conté de Provence : les terres, chasteau et domaine de Sainct-Remy ensemble toutes les appartenances, droictz, juridiction, tenemens, rentes, esmolumens, dons, aydes faicts et à faire par les subzjetz dudict lieu tant en vassaulx, hommes, subzjetz comme en possessions de terres cultivées, non cultivées, preys, champs, pastures, boys et eaues, en offices et aultres choses quelzconques; la ville, terre et domaine de Perthuis avec la capitainnerie dudict lieu, la seigneurie, haulte et basse juridiction, ensemble tous les dons et aydes qui seront faictz par les subzjetz dudict lieu et toutes aultres choses appartenantes illec à la seigneurie dudict seigneur, les chasteaux des Vaulx, de Castillon, de Moreres et de Vaguieres situez ou dict pays de Provence, et toute la baronnie des Vaulx, ensemble la vicairie et cappitanerie des dictz chasteaux avec les dons et subsides que feront les subzjectz desdictes terres.

Item, les terres, chasteau et ville d'Albaigne avec tous les droycts et

TOME I.

12



<sup>&#</sup>x27; Chaûze

<sup>\*</sup> Prairie d'Aloyau, vis-à-vis Angers, au bord de la Maine.

appartenances et aussi le chasteau de Castellet, ensemble tous les dons et aydes desdictz lieux.

Item, la grande traicte de sel des villes de Yeres et de Toulon et generalement de tout le pays de Provence et tout le droict qui peult venir audict seigneur à cause de ladicte traicte.

Item, le payage de Tharrascon, ensemble ses dependances et appartenances.

Item, les villes, terre et domaine de Brignolles ensemble toutes les appartenances et vassaulx, hommes, subzjectz, possessions, terres cultivées et non cultivées, vignes, preys, champs, boys, eaues, offices et aultres choses quelzonques.

Item, les quartons des salines de Vervette de la ville de Nostre Dame de la mer, ensemble tous les droictz, rentes et esmolumens, appartenantz ausditz quartons tant de droict que de coustume.

Item, plus donne ledict testateur des a present pour en joyr apres son decedz à ladicte dame son espouse, si elle le survit, la ville et revenus de Sainct Canat avec toutes ses appartenances et les bastides d'Aix et de Marseille, ainsi qu'ilz se comportent, ensemble tous les meubles estans es dictz lieux pour en joyr sa vie durant seulement.

Ou duchié de Bar; les villes, chasteaulx, terres et seigneuries d'Estain et de Bouconville ensemble tous les droyctz, aydes, esmolumens et appartenances desdictz lieux, et aussi le chasteau et domaine de Morlay avec la cappitanerie, dons et aydes dudict lieu.

Veult aussi ledict seigneur que toutes les donacions dessusdictes sortissent leur plain et deub effect, non obstant rigueur de droict, usaiges de pays, stilles, coustumes, constitucions, mesmes la coustume d'Anjou par laquelle une femme mariée, aprez le decedz de son mary, ne peult avoir ensemble douaire et donation, et toutes aultres coustumes et usaiges

à ce contraires. Et pour ce que ledict seigneur a tousjours amé et amera parfaictement ladicte dame jusques à la mort, tant en faveur de mariage comme pour les grans vertus et bonté d'elle, comme aussi pour les agreables services et bons termes qu'elle luy ha tousjours tenu, il veult, ordonne et commande à ses heritiers cy apres escriptz qu'ilz honorent et reverent ladicte dame et la laissent aller, venir, resider et demourer par toutes et chacunes les terres, places, seigneuries et domaines, que ledict seigneur tient apresent et qu'il pourra tenir au jour de son decez.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que ladicte dame royne son espouse ait tous les biens meubles qu'elle ha apresent avec elle et qu'elle aura en ses offices et maisons au temps qu'il decedera de ce siecle.

Item, plus ledict seigneur laysse et donne a la dicte dame son espouse les joiaulx qui s'ensuivent, c'est asçavoir: le grand ballay, le dyamant à la cesse, le grant collier, un autre moyen ballay, le petit collier à dyamant, les tasses et dragouer d'or, les grans tasses d'argent, les bassins d'or, la couppe et esguiere d'or garnie de pierres, une croix de dyamans.

Item, ledict seigneur testateur donne et laisse apres son decez et de sa dicte espouse, à Jehan son filz naturel, les villes de Sainct Remy et Sainct Canat avec toutes et chascunes leurs appartenances et deppendances, pour en joyr luy et les siens descendans de son corps en leal mariage à tousjours mais. Et s'il alloit de vie à trespas ou ses enfans sans hoirs legitimes descendants d'eulx, lesdictes choses retourneront au conte de Provence.

Item, donne et laisse a sondict filz naturel le marquisat du Pont, situé et assis en son duché de Bar, avec toutes et chascunes ses appartenances quelzconques, pour en joyr luy et les siens descendans de son corps en mariage a tousjours. Et s'il advenoit que lui et les siens allassent de vie à trespas sans hoirs legitimes descendans d'eulx, ledict marquisat retourneroit au duc de Bar.

Item, ledict seigneur veult et ordonne que en l'eglize de Sainct Anthoine de Pont a Mousson en laquelle est inhumé et sevely le corps de feu monseigneur Loys jadis marquis du Pont son filz, soit faicte une sepulture honneste selon la condessence de son estat. Et pour ce faire seront pris les deniers sur les rentes du marquisat du Pont.

Item, veult et ordonne que en ladicte eglize de Sainct Anthoine, soit dicte et celebrée une messe chascun jour de l'an a tousjours mais, perpetuellement pour le remede et salut de l'ame dudict feu seigneur marquis. Et pour la fondacion de ladicte messe ledict seigneur testateur laisse et donne à ladicte eglize de Sainct Anthoine, la somme de cinq cents florins de Rin 1 a payer pour une foiz; laquelle somme sera convertie a acheter rente à la discrecion des commandeurs relligieux et gouverneurs de ladicte eglize, lesquelz, en recevant ladicte somme, s'obligeront à celebrer ladicte messe a tousjours comme dict est. Et seront prins lesdictz deniers sur les rentes et revenus dudict marquisat du Pont.

Item, ledict seigneur laisse et donne à l'eglize de la benoiyste Magdalene au lieu de Sainct Maxemin la somme de six mille six cents florins de Provence a payer par egale porcion chascun an dedans dix ans, qui est en chascun desdictz dix ans cinq cent soixante florins; laquelle somme il veult et ordonne estre convertie à la continuacion et accomplissement de l'ouvraige de ladicte eglize par les mains des syndicz de ladicte ville et du prieur de l'eglize dudict lieu de Sainct Maxemin, lesquelz seront tenus ensemble et conjoinctement faire serment solempnel que ladicte somme ne sera en aultre chose convertie que à l'ouvraige de ladicte eglize, comme dict est. Et veult et ordonne ledict seigneur que lesdictz deniers pour ce faire soyent prins et levez sur les gabelles du Rosne nonobstant toutes aultres assignacions faictes et à faire sur lesdictes gabelles es quelles ledict seigneur proffere et veult estre profferé a cette presente donacion ou lays en faveur d'icelle glorieuse saincte et de sadicte eglize.

ltem, ledict seigneur donne et laisse à la grant eglize de Strasbourg la somme de cent florins de Rin 2 une foiz payez, lesquelz il veult estre

<sup>&#</sup>x27; Dans le manuscrit 312 du, dans 6010 d'arin.

On trouve à cet endroit dans 6010 de Rin.

prins et levez sur les plus clairs deniers de son pays de Barrois et estre portez a ladicte eglize et offerts à une chappelle estant en ladicte eglize fondée de Saincte-Croix en laquelle a grande quantité de veuz.

Item, ledict seigneur donne et laisse à l'eglize de Nostre Dame de Liesse un marc d'or lequel il veult estre prins et levé sur les deniers plus clairs des rentes et revenus de sondict pays de Barrois.

Item, il veult et ordonne que les heritiers cy apres escriptz entretiennent a leur pouvoir son ordre de Sainct Maurice <sup>1</sup>, selon la maniere et forme contenué es statutz et ordonnances dudict ordre.

Item veult et ordonne ledict seigneur que en cas que la saincte et relligieuse fraternité de paix ne seroit entierement erigée et publiée au temps de son decez, ses heritiers doivent solliciter et procurer la publication d'icelle, tant en cour de Rome que aultre part, tellement que elle puisse sortir effect selon l'entencion dudict seigneur, qui en a esté premier commanceur et promoteur, et selon la teneur des bulles par le Sainct Siege appostolique sur ce ouctroyées et passées et en ce eux emploier.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que en cas que le veu du voyage par luy promis au sainct sepulchre n'estoit accomply avant son decez, ses heritiers et executeurs soyent tenus incontinant apres sondict decez envoyer homme propre et exprès audict sainct sepulchre, pour ledict veu bien et deuement accomplir; et pour ce faire, ledict seigneur laisse et donne la somme de troys mille ducas pour estre convertie tant ou voyage de celuy qui yra comme pour les oblacions et biensfaictz qui se feront audict lieu, pourveu que les despens de celluy qui fera le voyaige seront taxez à l'arbitre et jugement desdictz executeurs, prins sur lesdictz troys mille ducas, et le residu de toute ladicte somme de troys mille ducas ledict voyageur sera tenu de porter et offrir loyaulment au nom dudict seigneur et de ce rapporter ausdictz heritiers et executeurs souffisante certiffication.

Ordre du Croissant.

Item, veult et ordonne ledict seigneur roy testateur commande et enjoint a ses heritiers qu'ilz aient pour recommandez tous et chascun ses serviteurs en maintenant et conservant ceux qui sont pourveuz en leurs estatz, pensions, offices et aultres provisions sans aulcunement les leur lever et oster pour quelconque cause que ce soit. Et ceux qui ne sont pourveuz leur donnent pension ou provision pour leur entretenement jusques à ce qu'ilz soient pourveuz d'offices condescents à leur estat ou aultrement; ausquelz offices ledict seigneur veult iceulx ses serviteurs estre recommandez et prefferez a tous aultres, et ainsi le commande a sesdictz heritiers.

Item, veult, ordonne et commande ledict seigneur roy que toutes et chacunes ses vrayes debtes soient entierement payées par les mains de ses executeurs, et ses forfaictz esmandez a toutes personnes et crediteurs qui de ce feront apparoir souffisamment Et veult en outre ledict seigneur que au serment de chascun crediteur soit creu et adjousté foy, jusques à la somme de vingt livres tournois, pourveu que lesdictz executeurs auront regard à la qualité des demandans et aux causes des debtes; et que pour ce faire soient prins des plus clairs deniers des rentes et revenuz ordinaires de ses pays, esquels lesdictes debtes seront deues à la discrecion, advis et ordonnance de ses executeurs cy apres nommés.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que les testamens et dernieres voulentez de feuz tres excellens princes le roy Loys second son pere, et du roy Loys tiers son frere, et aussi de tres noble dame Jehanne royne tierce, soyent accomplis en tant que ce pourra faire des biens du royaulme de Sicile, quand il sera es mains dudict seigneur ou de ses heritiers et successeurs <sup>1</sup>.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que les testamens et dernieres voulentez de feuz tres reverend pere en Dieu monseigneur le cardinal de Bar et de madame Margarite de Baviere, en son vivant duchesse de Lorraine, soyent accompliz, c'est assavoir: dudict Cardinal sur les biens du

<sup>&#</sup>x27; Cette clause ne se trouve pas dans 6010. Elle se trouve dans 312 et dans la collection Dupuy 195.

duché de Bar, et de ladicte duchesse, sur les biens du duché de Lorraine.

Item, veult et ordonne ledict seigneur, que toutes et chascunes les fondations faictes par lesdictz seigneurs roys ses predecesseurs et principallement par ses ayeul et ayeule de tres digne memoire, desquelles sont faictes assignacions sur la recepte ordinaire de son pays d'Anjou et aultres de ses pays, soyent entierement accomplis selon la voulenté desdictz seigneurs, ou que ses heritiers qui tiendront les terres et seigneuries sur lesquelles ont esté faictes telles assignacions, payent une somme d'argent pour une foyz à la raison de ce que peuvent monter icelles fondacions par l'ordonnance et advis desdictz executeurs.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que toutes les fondacions par luy faictes et ordonnées en quelque lieu que ce soit, soyent parfaictes et entretenues de point en point sans aucune mutation par sesdictz heritiers.

Item, veult et ordonne ledict seigneur que ou cas que tous et chascuns les ouvraiges, ediffices, painctures et aultres choses par luy commencées ou commandées à commancer en aulcune eglize, comme à Sainct Pierre de Saulmur, à la chappelle de Sainct Bernardin d'Angiers, et aultre part, n'estoient accomplis et parfaictes ou temps de son decez, ses heritiers qui tiendront les terres et seigneuries desdictz lieux soyent tenus de les accomplir et parfaire en la manière que elles sont commencées et selon son intencion <sup>1</sup>.

Item, ledict seigneur roy testateur en tous ses royaulmes, duchez, contez, viscontez, baronnies, dignitez et seigneuries, actions, raisons, etc<sup>2</sup>. il institue et nomme de sa propre bouche ses heritiers par parties et respectivement ceux qui s'ensuivent, c'est assavoir: tres noble et puissant seigneur, monseigneur Charles d'Anjou, duc de Calabre, conte du Maine, son nepveu, portant le nom et les armes d'Anjou comme son premier,

<sup>1 6010</sup> et sa volonté.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 6010 le mot raison n'y est pas.

principal et universel heritier en toutes les choses dessusdictes et tant de successions comme d'acquez fais par ses predecesseurs et luy, excepté de ceux dont il auroit disposé et qu'il disposeroit jusques à son decez; excepté ce que s'ensuit, c'est assavoir : le duché de Bar ouquel et en toutes ses appartenances et deppendances, sans y comprendre le marquisat du Pont, lequel il a donné a Jehan son filz naturel, il nomme et institue son heritier particullier monseigneur René apresent duc de Lorraine, son nepveu, filz de madame Yolant duchesse de Lorraine sa fille. Voulant, ordonnant et commandant par ce present testament que ledict monseigneur René soit tenu et obligé accomplir toutes et chascunes les choses par luy leguées, ordonnées, laissées et disposées es duché de Bar et Lorraine, ensemble toutes les fondacions, dotacions, augmentacions des eglizes, chappellanies i et aultres lieux piteux et ecclesiastiques et aussi entretenir et faire payer les pensions et provisions par luy faictes à ses gens et serviteurs et aultres personnes quelzconques ausdictz pays de Bar et Lorraine, et garder aussi et maintenir ceulx qui seront constituez en offices ou qui auront terre, seigneurie ou autre provision ausdictz pays et porter toutes les charges qui seront a porter par raison et droict ausdicts pays et selon la teneur de ce present testament. Et toutes aultres choses contenues et designées en ce present testament sera tenu accomplir ledict monseigneur Charles, premier et principal heritier, et generalement faire observer, garder, entretenir et accomplir tout ce a quoi bon heritier et successeur doit estre tenu et obligé. Et entend ledict seigneur cestes presentes institucion et nominacion de heritier avoir lieu reallement et par effect en cas qu'il n'aura enfans legitimes procrées de son corps en loyal mariage; car en tel cas il veult ses ensans legitimes estre preserez à tous aultres, comme de raison est.

Et pour toutes les choses susdictes bien loyaulment et diligemment accomplir ledict seigneur roy testateur eslit, depute, nomme et ordonne les executeurs de son present testament ceulx qui s'ensuivent.

6010 chapelenies.

Premierement: tres noble et tres excelente dame la royne Jehanne son espouse qu'il a de present, monseigneur Charles conte du Maine son premier et principal heritier, monseigneur René duc de Lorraine son second heritier, messire Guillaume de Harcourt 1 conte de Tancarville, messires Guy de Laval chevallier seigneur de Loué seneschal d'Anjou, maistre Jehan de la Vignole doyen d'Angiers president des grandz jours et des comptes d'Anjou, maistre Jehan Perrot docteur en theologie son confesseur, maistre Pierre Loroy dit Benjamin vice chancelier 2 dudict seigneur et esleu d'Angiers, messire Jehan Vinel docteur en loix et juge d'Anjou et maistre Guillaume Tourneville archiprestre d'Angiers et maistre des comptes. Et au cas que ledict seigneur trespasseroit en son pays de Provence, il constitue et ordonne, avec les susdictz ses executeurs, tres reverend pere en Dieu monseigneur l'archevesque d'Aix et noble seigneur monseigneur le grand seneschal de Provence qui sont apresent ou qui pour lors seront. Donnant et octroyant ledict seigneur testateur à sesdictz executeurs et chascun d'eulx licence pleniere, puissance et faculté d'exequter plainement et franchement toutes et chascunes les choses dessusdictes ainsi disposées et ordonnées comme dict est. Et se il advient que aulcun ou aulcuns desdictz executeurs meurent avant l'execution et accomplissement de ce present testament et de toutes les choses devant dictes, les survivans ung ou plusieurs auront et aura puissance pleniere de executer tout le residu dudict testament et sera licite ausdictz executeurs et à chascun d'eulx agir en jugement et dehors pour ladicte execution et constituer procureurs ou acteurs pour toutes les choses dessusdictes executer et accomplir 3.

Item veult et ordonne ledict seigneur que ou cas que tous les executeurs dessusdictz nommez decèderont avant l'accomplissement et totalle exeqution de ce present testament que lesdictz heritiers soient tenus toutes et chascunes les choses ainsi disposées, léguées et ordonnées loyaulment et

TOME I.

13



<sup>&#</sup>x27; 6010 Harrecourt.

a id. viche vallier.

<sup>3</sup> id. entierement, ajouté.

diligemment executer et accomplir. Et pour toutes les choses dessusdictes parfaire et accomplir et executer ledict seigneur oblige et hyppotheque par la teneur de ce present testament tous et chascuns ses bienz meubles et immeubles en quelque lieu qu'ilz soient, mesmement tous les fruictz, rentes, revenus, esmolumens quelzconques ordinaires et extraordinaires de tous les pays, terres et seigneuries qu'il tient apresent et qu'il tiendra au jour de son decez. Et specialement ledict seigneur veult et ordonne que dez apresent toutes les rentes, revenus et esmolumens de ses prevostez et receptes de Dung le chastel, la chaussée et l'estang dudict lieu, scituez en son duché de Bar, tant ordinaires comme extraordinaires, tous les esmolumens du grenier à sel de Frejus, en son pays de Provence, et mille frans ou pays d'Anjou prins de ses premiers et plus clairs deniers du trespas de Loyre chascun an tant qu'il vivra et apres son decez soyent dès apresent mis es mains de ses executeurs pour estre appliquées au payement de ses debtes et à l'accomplissement de sondict present testament, tellement que les deniers qui seront receuz chascun an des rentes et revenuz dessusdictz ne pourront jamais estre appliquées a aultre chose, ne venir au prouffit de sesdictz heritiers jusques a ce que son dict testament soit entierement parfaict et accompli.

De quibus omnibus universis et singulis premissis jam dictis, serenissimus dominus noster voluit, consentiit, jussit et mandavit his quorum interest, intererit vel interesse poterit quomodolibet in futurum fieri, tradi ac expediri publicum et publica instrumentum et instrumenta tot quot videlicet habere voluerint, nulli alio quam presenti suo expectato mandato'.

Actum, recitatum et publicatum fuit <sup>2</sup> presens, sine precedens, testamentum de mandato et voluntate supranominati serenissimi domini nostri regis presentis, audientis, volentis et ita fieri expresse jubentis, in gallico sermone prout supra describitur, trans portum urbis Massilie in domo viridarii ejusdem domini nostri regis, videlicet in altera ex cameris juxta

<sup>&#</sup>x27; Seu jussione.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 6010 hoc.

aulam ipsius domus a parte sacri monasterii Sancti Victoris, presentibus ibidem; reverendissimo in Christo patre Johanne Alardeau episcopo Massiliensi, necnon excelenti domino Johanne Cossa comite Troye magno Provincie senescalo potentibusque magnificis et nobilibus viris, domino Fulcone 1 de Agonta 2 milite, domino de Saltu, Saladino de Angliera, domino de Stagis<sup>3</sup>, Johanne du Plessis, domino loci de Pernayo, Honorato de Berra, domino de Autravenis, scultiforis cambellanis; ac etiam utriusque juris eximiis professoribus; domino Johanne Martin, domino de Podio Luperio cancellario, Vincentio Bonifacii judice majore Provincie, magistro Petro Robin in artibus et medicina doctore phisico ac reverendo patre domino Johanne de Coreis sanctissime sedis apostolice prothonotario ac presecto Massiliensi regiisque consiliariis; pariter quoque presente domino de Poulli cambellano et Johanne Dubois magistro hospitii supra dicti illustrissimi domini Calabrie ducis; testibus ad premissa vocatis, notis, cognitis et per dictum dominum nostrum regem singulariter ore proprio nominatis.

Actum ut supra: Girardinus Boucherii, manu propria 4.

Et me \* Girardino Boucherii secretario supranominati excellentissimi domini nostri regis testatore ac notario publico auctoritate apostolica constituto ubique terrarum, in premissis omnibus dum sicut premissum est, agerentur et fierent una cum prenominatis testibus, et cum collega meo ad hoc specialiter vocato, rogato et requisito magistro \* 6 Gaufrido Thalamer cive Aquensi 6 secretario dicti serenissimi domini nostri regis ac notario publico in suis comitatibus Provencie et Forcalquerii terrisque illis adjacentibus ejusdem regis necnon apostolicis auctoritatibus ubique terrarum constituto, qui in premissis omnibus et singulis dum, sicut pre-

<sup>1 6010</sup> Falcone.

<sup>2</sup> id. Agonto.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Domino d'Estoges, traduction sans doute de domino Stagis qui n'est pas dans 6010.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cette ligne ne se trouve ni dans 6010 ni dans 312.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Les lignes comprises entres les deux signes ne sont que dans la collection Dupuy. Dans les deux autres copies on commence tout de suite ainsi: *Et me Gaufrido*.

<sup>6</sup> L'abréviation est Aguensi. 6010 Aquen.

missum est, agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus, presens fui ea que omnia et singula sic fieri ' vidi et audivi, de quibus ' eisdem notam sumpsi, legi et publicavi; ex quâ ', requisitus per supranominatum illustrissimum dominum Carolum heredem universalem, hoc presens publicum instrumentum in hanc publicam formam manu alienâ mihi fideli aliis negotiis occupato extrahi, scribi et grossari feci. Et quia exinde facta decenti collatione, ut convenit instrumentum ipsum, cum dicta originali nota in unum concordare inveni, factis tantum quatuor additionibus in fine dicti instrumenti non vitio sed corrigendo, hic ideo me manu propriâ subscribens signum meum apposui publicum et consuetum, in fidem et testimonium premissorum: Girardinus Boucherii'.

Universis et singulis presentes litteras testimoniales inspecturis, nos Guillermus de Pugeto in decretis licenciatus canonicus Aqensis 5 vicarius que generalis in spiritualibus et temporalibus ac officialis totius archipresbiteratus Aqensis, ut cujusvis scrupulosè ambiguitatis objectio pollentis veritatis testimonio elucescat, harum serie veridicè attestamur quod nobilis vir magister Gaufridus Talamer, habitator dicte civitatis Aqensis, qui presens instrumentum testamenti quondam serenissimi domini regis Renati, sumpsit sub millesimo quadragentesimo septuagesimo quarto ac die vicesimâ secundâ Jullii et suo signo autentiquo signavit tempore sumptionis dicti instrumenti, si 6 ante ac post erat fuit et est notarius publicus ubique terrarum apostolica et in comitatibus Provincie, Forcalquerii, regis authoritatibus constitutus ac regnis secretis et ad eum tamquam ad publicum et autenticum atque fidum notarium, habetur recursus publice per regios subditos et alios in predictis comitatibus, et suis scripturis et instrumentis adhibetur fides indubia atque plena in judicio et extra sicut ceteris autenticis notariis adhibetur et solitum est adhiberi. Et de hoc

<sup>1 6010</sup> feci, ajouté.

id. de que.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> id. *ex quo*.

<sup>4</sup> Point de signature dans 6010 ni 312.

Le reste du testament n'est pas dans la copie sur vélin inscrite aux archives sous le nº 1. G. 931.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 6010 Aquen de même dans la collection Dupuy; les Aquenensis.

<sup>6</sup> id. at.

est fama publica, opinio et vox communis in predictis comitatibus et aliis locis. In cujus rei testimonium has presentes nostras in pede dicti testimonii descriptas de premissis fieri et per notarium nostrum et dicte nostre curie coram nobis conscribam infrascriptum subscribi sigilloque, quo in talibus utimur, dicte metropolitane Aquen ecclesie, jussimus et fecimus impressione communiri.

Datum Aquis, die vicesima secunda mensis julii, anno a nativitate Domini millesimo quadragentesimo octuagesimo. Signatum G. de Pugeto, officialis prefatus.

Collatio presentis copie facta fuit cum originali in camerâ compotorum domini nostri regis, de ordinatione dominorum, ibi quintâ die septembris anno Domini millesimo quadragentesimo octuagesimo octavo. Sic signatum Badouillier.

# **TESTAMENT**

DE

JEANNE DE LAVAL.



## **TESTAMENT**

DE

### JEANNE DE LAVAL,

ÉPOUSE EN SECONDES NOPCES DE RENÉ D'ANJOU, ROY DE SICILE, ETC.

A tous ceulx qui ces presentes verront, Jacques d'Estouteville, chevalier, seigneur de Baine et de Blanville, baron d'Ivry et de Saint Andry en la Marche, conseiller, chambellan du roy notre sire et garde de la prevosté de Paris, salut.

Sçavoir faisons que nous, l'an de grace mil quatre cens quatre vingt dix neuf, le vendredy tiers jour de may, veismes, tinsmes et leusmes mot après l'autre, une lettre de testament, escripte en parchemin, scellée de deux sceaulx, un grant en cire rouge et l'autre petit en cire verte, pendant sur deux doubles queuës, seines et entieres en escripture, scelz et seings, desquelles la teneur s'en suit:

Ou nom de la tres sainte et indivisible Trinité, ung seul Dieu en trois personnes, Pere, et Fils, et Saint Esperit, Amen.

Pour ce qu'il n'est chose plus certaine que la mort, ny plus incertaine que l'heure de mourir, toute personne catholique de quelque estat, seiTOME 1.

gneurie, dignité ou préeminance qu'elle soit, desirant faire bonne fin, et terminer les jours de ceste vie mortelle en paix de sa consience, doit ou temps que Dieu luy donne santé et prosperité, tellement disposer de son estat, et pourvoir à ce qu'elle veut faire et ordonner par son testament et derniere volunté en la fin de ses jours, que quant elle viendrait en quelque maladie par le vouloir de Dieu, elle n'ait regret ez affaires du monde, et que, entre les douleurs et angoisse de la mort, n'ait l'entendement occupé ou troublé des biens mondains, caducz et transitoires, mais ait seulement devant ses yeux Dieu le créateur et le salut de son ame.

Ce considérant, nous Jehanne, par la grace de Dieu, Royne de Jherusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou et de Bar, contesse de Provence, de Forcalquier, de Piemont et de Beaufort, non voulant déceder de ce monde intestate; par bonne, saine et meure déliberation, faisons et ordonnons notre testament et derniere volunté, en la maniere qui s'ensuit:

Premier, nous recommandons notre ame à Dieu, et à la glorieuse Marie, et à tous les Saints de Paradis, protestant que voulons vivre et mourir en la vraye confession de la saincte foy catholique, et chascun des articles d'icelle, tant de la benoiste Trinité, que aussy de l'Incarnation du fils de Dieu nostre Saulveur Jesus Christ; et se par aucune passion ou alteration de maladie ou autremeut, que Dieu ne vueille, il nous advenoit méchief, nous protestons que ne voulons et n'entendons décéder, ne départir de la dicte confession, mais déliberons de mourir en icelle, et en l'union de saincte Mere Église, et perception et reception des saints sacremens, comme vraye fille d'icelle, rachetée du précieux sang de nostre Saulveur Jesus Christ, et vray homme.

Item, nous voulons et ordonnons, que toutes nos debtes, cleres et prouvées, soient payées.

Item, nous voulons et ordonnons que notre corps soit ensepulturé en l'eglise de Sainct Maurice d'Angers, avec la reine Marie, de bonne mémoire, espouse du roy Loys, premier de ce nom, duc d'Anjou, et qu'il n'y soit fait aultre sépulture que celle qui y est.

Item, voulons et ordonnons que notre cueur soit ensepulturé en l'eglise Sainct Bernardin, delés la grant eglise des Cordeliers d'Angers, avec celuy de feu mon très redouté seigneur et époux le Roy René, de bonne mémoire, roy, duc et comte des royaumes, duchez et comtez dessusd. en son vivant, auquel lieu avons faict faire une sépulture toute blanche seulement.

Item, voulons et ordonnons que quelque part que nous trépassions, nostre corps soit porté en ladicte eglise de Sainct Maurice d'Angers, et que à l'entrée de ladicte ville, le college de ladicte eglise, avec les quatre ordres de mandians d'icelle ville, soient appellés à le recevoir et accompagner jusques à ladicte eglise, et que les autres collieges des autres eglises collégiales et monasteres de ladicte ville, qui y voudront estre et assister, pour recevoir nostre corps, et accompaigner, comme dict est, y soient semblablement receus; et lesdicts mandians et autres collieges, et monasteres ensemble, fors celuy de ladicte eglise d'Angers, facent une commemoration en general sur notredict corps; et puis ce faict s'en pourront retourner à leurs eglises; et pour ce faire voulons estre donné à chascun desdictz ordres de mandians, colleges et monasteres dessusdits qui y auroient esté, dix livres tournois.

Item, voulons et ordonnons que ledict jour mesme de l'enterrement de notredict corps en l'eglise de Saint Maurice, comme dict est, après ledict enterrement, que notredict cueur soit baillé aux mandians Cordeliers dessusdicts, pour le porter à leur eglise, et sans qu'il y ait college ne mandians que lesdicts Cordeliers, ne autre procession; et l'un desdicts Cordeliers le portera couvert de quelque drap de soye noire entre ses mains, pour estre enterré avecques celuy de mondict seigneur et époux, comme dict est, et y aura six pauvres vestus de noir seulement, qui porteront chascun une torche du poids qu'il sera advisé, et diront lesdicts Cordeliers une grant messe de la croix en ladicte chapelle, avant que d'enterrer ledict cueur, et y aura deux cierges sur l'autel durant ladicte messe, de chascun deux livres et demye, et autres luminaires, selon leur façon de faire; et auront lesdicts Cordeliers, pour ce faire, la somme de

dix livres tournois, outre les autres dix livres cy devant, et demeurera ledict luminaire en ladicte chapelle Sainct Bernardin; et le lendemain les religieux prebstres dudict couvent diront chascun une messe basse, lesquelles messes seront de Nostre Dame, et du Saint Esperit, et de Requiem, et auront pour chascune messe la somme de deux sols six deniers tournois; et si apres ledict enterrement de nostre corps, l'heure estoit tardée, tellement qu'on ne poust dire ladicte messe de la croix en ladicte chapelle de Sainct Bernardin, voulons et ordonnons que le jour précédent de nostre enterrement soit dicte en ladicte eglise de Sainct Maurice, nostredict cueur estre gardé en ladicte chapelle et eglise, jusques au lendemain que se pourroit faire ledict service, selon que cy dessus est devisé.

Item, voulons vespres, et le lendemain au matin vigilles et grant messes, comme est de coustume faire; et par tous les aultelz de ladicte eglise seront dictes messes basses jusques au nombre de cent, et que lesdicts autels soient parés de bougran noir, et à chascun deux cierges, comme par nos executeurs cy après nommez sera advisé et pour chascune desdictes messes sera payé deux sols six deniers tournois.

Item, voulons et ordonnons estre donné aux doyen, chapitre et college de Sainct Maurice, par nos tres chers et amez nepveu et freres les seigneurs de la Roche et de Montafiland, et autres nos executeurs cy après nommez, sera advisé, la somme de deux cens livres tournois une fois payées, tant pour la procession, les vespres, vigilles, grant messes et commemoration, que pour la sonnerie et aultres choses de ladicte eglise, sans y comprendre le luminaire, qui demourera en ladicte eglise, semblablement.

Item, ne voulons qu'il soit faict aultres obseques pour nous que celuy qui sera faict le jour de notre enterrement.

Item, ne voulons qu'il soit mis es lites de ladicte eglise aucuns draps de soye, mais bougran seulement.

Item, voulons et ordonnons que ledict jour de notre enterrement y ait trente pauvres seulement vestus de noir, qui porteront chascun une torche du poix qui sera advisé par nosdicts executeurs cy apres nommez, priant et requerant nosdicts tres chers et tres amez nepveu et frere les seigneurs de la Roche et de Montafilang, sur tout l'amour qu'ils ont eu à nous en nostre vivant, qu'ils ne veuillent fere mettre aucune courone sur la teste de notre corps, faire aucune moleure ou representation, ne qu'il y ait palle, car sans moleure il n'y doit estre, et autre chose ny voulons, n'entendons estre faict, fors selon qu'il est contenu cy dessus.

Item, voulons et ordonnons que si en nostre vivant n'avons distribué les reliques de plusieurs saints que avons, qu'elles soient mises en garde en l'eglise collegiale de Sainct Tugal de Laval, à la charge de les prester et bailler par les gens de ladicte eglise, aux dames comtesses quant besoing seroit, qu'elles seroient en peine d'enfant ou maladies, pour la dévotion qu'elles y auroient, en les rendant en ladicte eglise.

Item, voulons et ordonnons que notre breviaire et psaultier, et nos heures et tous nos autres livres, et semblablement ung breviaire qui fust à nostre frere l'archevesque et duc de Rheims, soient baillés en garde aux doyen et chapitre de Sainct Tugal de Laval, pour servir aux filles de nos successeurs les comtes de Laval, tant qu'elles seroient à marier et demourantes en ladicte ville.

Item, ez coffres de notre chambre y a ung pavillon escript aux deux boutz de l'ouverture de lettres d'or sur velours cramoisy, et une toaille dont les bouts et le parement sont aussi escripts de lettres d'or sur soye cramoisie, qui semblablement laissons et donnons pour servir le corps de nostre Seigneur à l'autel le jour du Sacre et au jeudy absolu, à l'un des colleges de Sainct Tugal de Laval, ou de la Magdelaine de Vitré, quel qu'il plaira à nostredict heritier ordonner.

Item, voulons et ordonnons deux petits aneaulx d'or, dont de l'un notre tres redoubté seigneur et époux, que Dieu absolve, nous épousa, et l'autre nous donna celuy jour, estre données à Sainct Nicolas pres d'Angiers, et iceux estre mis ez doibz du braz où est enchassée la relique dudict sainct, en l'un desquels anneaux y a un diament taillé en fleur de liz tout d'une

picce, et est émaillé aux armes d'Anjou, et en l'autre a un petit cueur my party de diament et de ruby, et est esmailly de gris en petites roses de rouge cler; et semblablement voulons estre doné et mis audict reliquaire et doiz dudict braz de mondict seigneur Sainct Nicolas, ung petit fils d'argent que portons en notre doy, et duquel feu mondict seigneur nous espousa, incontinant notre trépas, lequel ne voulons ne estre osté de nostredict doy jusques après nostredict trépas.

Item, voulons et ordonnons que tous nos gens et familiers, domestiques et serviteurs, soient entretenus leur vie durant en tout ce que nous leur avons promis, ordonné ou baillé en notre vivant, tant en offices que autres dons, qui seroient en la cognoissance et puissance de nostredict heritier, et que s'il leur estoit quelques choses deu, qu'il leur soit entierement payé.

Item, voulons et ordonnons que les charges de nosdictes gens et serviteurs soient payées pour toute l'année que yrons de vie à trespas, et davantage pour une autre entiere avenir, asin qu'ils puissent mieulx s'entretenir, en attendant qu'ils puissent trouver party ou estat pour l'avenir.

Item, par ce present nostre testament, codicille et darreniere voulenté, nous conservons les dons, pensions, obligations par nous données à nosdicts serviteurs ou aultres, et en quoy povons estre obligés en aucune somme de deniers, à quelques personnes que ce soit, en ce en avons et aurions pouvoir de faire lesdicts dons, pensions et obligations, et dont dezdicts dons, soit de pensions, d'heritages, d'offices ou desdictes obligations, promesses et ratifications, il apparoistra de lettres de nous soubz notre scel, et signées de notre main, et voulons qu'elles sortent leur plain et entier effect.

Item, voulons et ordonnons que au cas que yrions de vie à trépas avant que Jacqueline du Puy du Jou, et Catherine Beaufilz, et la petite Ginoine de la Jaille dernierement veuve, trois de nos damoiselles, fussent mariées, leur estre baillé et delibré de nosdicts meubles, jusques à la somme de

deux cens livres tournois à chascune d'icelles, pour les habillements desdictes espousailles desdictes damoiselles.

Item, nous donnons à notre tres amé et feal conseillier et confesseur maistre Prancas Bernard, docteur en saincte theologie, de l'ordre des frères prescheurs, la somme de cinq cens florins monnoye de Provence, dont il est natif, à une fois payée, en laquelle somme voulons estre comprins la maison ou il demeure, sise à la mote de nostre Chastel de Beaufort, qu'avons faict fere pour ledict monsieur Prancas; c'est à sçavoir s'il se veult retirer audict pays de Provence, elle sera venduë, et en prendra les deniers ledict monsieur Prancas, et le surplus de ladicte somme luy sera accomplie jusques à ladicte somme de cinq cens florins; et semblablement s'il veut demeurer pardeça, ladicte somme luy sera payée et parfaite, avecques ladicte maison, qui sera estimée, comme dict est, et sans ce qu'il lui soit rien rabatu de ses gaiges, ne de l'année davantage, comme à nos autres serviteurs.

Item, nous donnons à notre amé et feal conseillier et aumosnier maistre Yves Lané, licencié en droict canon, la somme de vingt livres tournois de pension par chascun an sa vie durant, en cas qu'il n'aurait autre benefice que ce qu'il a de present, à icelle somme prendre sur les deniers et revenu de nostredict comté de Beaufort, portant qu'il nous en peult et doit appartenir au moyen de l'acquest dudict comté faict durant le mariage de feu mondict seigneur et nous.

Item, et pour ce que selon les coustumes des pays d'Anjou, du Maine et de Bretagne, notre tres cher et tres amé frere le comte de Laval est notre prochain heritier habille à recueillir notre succession, tant en meubles que heritages, acquests et conquests, et droits quelconques, et tel le réputons et nommons par ce présent testament et derniere volunté; toutes fois pour la foiblesse et débilité de sa personne où il est de present, à cause de la maladie et percusion qu'il luy est advenue, et que entre tous les autres executeurs par nous nommés cy après et esleuz pour l'execution de nostredict testament, par les coustumes dudict pays il appartenist à nostredict frere notre heritier présumtif, comme dict est, ou cas qu'il

nous survit, d'avoir et prendre la charge de nostredicte ordonnance et testament, en faisant ce que y appartient, et baillant caution de ce faire, pour les causes dessusdictes, voulons expressement que nostredict seigneur de Baillebreze, Jacques de Baugirault seigneur dudict lieu, Jean de Vaulx semblablement seigneur dudict lieu, nos maistres d'hostel, Secondin du Soliez nostre premier escuyer d'escurie, maistre Jean Mignon nostre secretaire et Simon Rolland nostre argentier, lesquels ont accoustumé d'avoir congnoissance des faits de notre hostel et de nos finances, et autres qui en deffault d'aucuns des dessus nommez y pourroient mieulx vacquer, le tout à l'avis, conseil et déliberation de notredict tres cher et amez nepveu et frere les seigneurs de la Roche et de Montafiland, et de nos autres executeurs aussy cy apres nommez; et notre dicte ordonnance et derniere volunté accomplie, et nos debtes payées et aquitées, voulons que le surplus de tous chascun nos biens meubles et immeubles, heritages, acquestes et conquestes, et tant à tiltre de succession que autrement, soyent employés par les dessusdicts nos executeurs cy dessus nommez, à l'acquit de nostre dict frere le comte de Laval, et de feu nostre tres cher seigneur et pere, et de feüe nostre tres chere dame et mere son espouse, et de nos oncles de Loheac et de Chastillon, et autres, en quoy notre dict frere seroit tenu. De toutes les choses desusdictes, faictes et accomplies, comme dict est, nous voulons et ordonnons que notre dict frere le comte de Laval, notre héritier présumtif, ait le surplus de tous et chascun nos biens.

Item, et en deffault de notredict frere nous nommons et déclarons par ce présent notre testament, codicille et derniere volunté, notredict nepveu le seigneur de la Roche notre heritier universel de tous nosdicts biens, meubles et heritages, acquests et conquests, et choses quelconques, aux charges dessusdictes, de faire et accomplir les choses contenuës en cestuy nostre testament.

Item, nous nommons et élisons nos executeurs de notredict testament, codicille et derniere volunté; est a scavoir, nosdicts nepveu et frere les seigneurs de la Roche et de Montafiland, notre sœur de Derval, maistre Pierre le Bault chantre de Sainct Tugal de Laval, en oultre les autres nos

executeurs cy dessus nommez, leur priant, et à chascun d'eulx, qu'ils en prennent le faict et charge, et dès à present leur baillons l'auctorité de ce, et les saisissons de tous et chascuns nos biens, pour estre employez en ladicte execution et acquitz dessusditz, et comme cy dessus est divisé; et voulons que tous voyages et despences faiz pour ladicte execution, qu'ilz soient faictz par nosdicts executeurs, à la charge de ladicte execution.

Item, nous donnons et délaissons à notredicte sœur de Derval nos parures d'or faictes à jour, desquelles aux deux bouts y en a deux plus grosses que les autres, et à icelles y a tortis d'or branlant.

Item, nous donnons audict Secondin du Solier notre premier escuyer d'escurie, lequel a accoustumé de prendre ses gages en Provence, la somme de trois cens florins, et à Ramon de la Lende notre receveur general oudict pays de Provence, cent cinquante florins, monnoye dudict pays, une fois payées, prins sur les deniers qui nous seront deubs à l'heure de notre trépas audict pays de Provence. Et afin qu'ils ayent meilleur vouloir, et s'emploient à recouvrir des receveurs grenetiers et autres ce qui nous pourroit estre deubz au proffit de notre heritier, et sans rien rabattre audict Secondin de ses gaiges ordinaires, comme nos autres serviteurs, lesquels luy voulons estre payées comme cy dessus est divisé. Toutes et chascunes lesquelles choses dessusdictes, nostredict frere et neveu et chascun d'eulx seront tenus payer, faire et accomplir de point en point, ainsi que nostredict héritier leur appartiendront successivement en deffault l'un de l'autre, comme dict est.

Item, nous révoquons, cassons et adnullons, et par ces presentes déclarons nulz et de nul effect tous autres testamens et codiciles par nous faits paravant cejourd'hui, et voulons que cestuy sorte son plain et entier effect, et qu'il vaille pour testament ou pour codicille et derniere volunté, et par la meilleure forme que valloir pourra. En témoing de ce nous avons signé cesdictes presentes de notre propre main, et à icelles faict mettre notre scel; et pour plus grande confirmation, fait signer à nostre requeste des seings manuelz de maistre Jehan du Pont licencier ez loix, et Michel Morrau notaire juré soubz les contracts de Beaufort,

TOME I. 15

priant la garde de sceaulx desdicts contrats, que à la relation desdicts notaires, pardevant lesquels les ordonnances et choses dessusdictes ont été faictes, divisées et ordonnées, ils mettent lesdicts sceaulx desdicts contracts. Ce fut faict et donné ez presences de Thibault de Cossé escuyer, capitaine de Beauffort, maistre René Breslay, et Jean Richehomme licencier ez loix, seneschal et lieutenant d'offices, le vingt cinquiesme d'aoust l'an mil quatre cens quatre vingt dix huict. Et nous à la garde desdicts sceaulx à la relation desdicts notaires, pardevant lesquels, et des presens cy dessus nommez, ont esté faictes, ordonnées et advisées les choses dessusdictes, contenues à cedict testament, codicille et derniere volunté, ausquels en ce pour graigneur chose, ajoustons et ajousterons plaine foy, avons mis et apposé à cesdictes presentes les sceaulx establis, et dont l'on use ausdicts contracts de Beauffort, les jour et an que dessus.

Ainsi signé sous le reply desdictes lettres, Jehan du Pont et Morrau; et nous à ce present transcript ou vidimus, en témoing de ce avons signé le scel de ladicte prevosté de Paris, les an et jour premier dessusdictz.

Dessus le reply est escript :

Fait par moy Berrault, et par moy Seneschal.

Scellé d'un petit sceau de cire verte à doubles pendans.

Parmi les monuments écrits, que nous a laissés le moyen-âge, aucun ne peint plus fidèlement les mœurs et l'esprit de ces grands siècles que les testaments. Dans toutes les classes et à tous les âges, à l'ombre du cloître de l'abbaye, au logis du riche marchand et du simple bourgeois, sur le trône ou les créneaux du manoir féodal, un même esprit inspire toujours ce dernier acte de la volonté humaine. Partout le testateur adore le Dieu qui l'a racheté, confesse sa loi sainte, implore mercy et pardon pour ses crimes, répare ses injustices, fait l'aumône aux églises et aux pauvres nécessiteux. Malade de corps ou plein de vie, il n'a soucy d'honneurs terriens, qui ne sont que vent et brouée, et semble n'ambitionner que

le désiré royaulme de la gloire éternelle. Puis, à l'exemple du bon chevalier Bayard, il prend la mort en gré, et n'a pour elle aulcune desplaisance.

Les testaments de René et de Jeanne de Laval sont des modèles en ce genre. Nous les avons cités textuellement, comme une derniere et admirable page où brillent avec éclat la foi sincère, la douce piété, l'esprit d'équité et de justice, la générosité et toutes les vertus des royaux époux. Le sang de saint Louis ne coulait pas en vain dans leurs veines. On voit qu'ils se souvenaient des instructions tracées par leur immortel aïeul sur les ruines de Carthage; sublime leçon descendue du ciel, avec le pardon que le roi martyr en mourant implorait pour ses bourreaux.

PIÈCES JUSTIFICATIVES.

# PROCÈS-VERBAL

DE LA

### TRANSLATION DU CORPS DU ROI RENÉ.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront :

Jehan Marsaut, notaire des contractz de la ville et ressortz d'Angers, et Julien de la Mort, notaire apostolique, impérial, du palais et de l'oficialité dud. lieu d'Angers, salut.

Sçavoir faisons que aujourd'hui dix-huitieme jour d'août, l'an MCDLXXXI par l'ordonnance et commandement de vénérables et discrettes personnes, messeigneurs maître Jehan de la Vignole, doyen d'Angers et de Saint Lau les Angers, conseiller du roy, notre sire en sa court de parlement, Guillaume Mayret, prebtre chanoine et l'un des vicaires généraux et especial de révérend père en Dieu monseigneur l'administrateur de l'église d'Angers, nous sommes transportez en leur compagnie en l'église collegiale dudict lieu de Saint Lau lez Angers, en laquelle lors étoient vénérables et discrettes personnes, maître Armaury Denyau, doyen de Craon, et Hardouyn Brahyes archeprebtre, et chanoine de lad. eglise d'Angers et plusieurs autres cy dessous ecritz pour ce appelez, en la présence dequels et de nous notaires a été présentée et ouverte par honorables hommes Jehan du Pastis, huyssier de salle, et Jacquemin Mahiers, vallet de chambre de tres haulte et puissante princesse la royne de Sicille, une garderobe étant en la garde de lad. eglise, en laquelle étoit, et d'icelle en notre présence a esté tiré et mis hors par ceux de ladicte eglise de Saint Lau, une petite boeste d'argent close et soudée, et pareillement une

grande chasse de plomb couverte de bois et de toille esquelles disoient lesd. du Pastis et Mahiers c'est a scavoir en la grande chasse de plomb, estre le corps, et dans la boeste d'argent estre le cœur de defunct très hault et très puissant prince le roy de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, dernier décédé, lequels corps et cœur par l'ordonnance du roy notre souverain seigneur et de lad. dame royne de Sicille, ils avoient amené ou fait amener et descendre de l'eglise de Saint Sauveur d'Aix en l'église dud. lieu de Saint Lau pour d'iceux corps et cœur en etre fait disposé aux bons plaisirs desd. seigneurs et dame, lequelles chasses mises et tirées hors de lad. garderobe ont été portées hors de lad. eglise, et mise et colloquée lad. boeste d'argent en l'une des armoires du chappitre et fermées lesd. armoires de clef, puis scellés par nous, des sceaux dud. chappitre, ce fait ont été interrogés lesd. du Pastis et Mahiers par le doyen d'Angers et de Saint Lau de la charge qu'ils avoient eus de par lad. dame royne de Sicile d'aller en Provence, pour dud. lieu amener lesd. corps et cœur dud. trépassé qui décéda un parcy davant ou environ, lequels des d. Pastis et Mahiers ont exhibé les lettres desquelles la teneur sensuit :

Nous, par la grace de Dieu, royne de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou et de Bar, contesse de Provence, de Forcalquier et de Pymont, a tous cappitaines des villes, chasteaux de gens d'armes et de trait, gardes ponts, portz, péages et autres acquitz, ou a leurs lieutenants et autres et a chacun d'eux auxquels ces présentes seront démontrées, salut: certifions par ces présentes que nous envoyons de notre pays de Provence, Jehan du Pastis notre huissier de salle et Jacquemin Mahiers notre varlet de chambre avec une garde robe, gens de chevaux qui y appartiennent pour nous faire venir et amener certaines robbes, tapisseries et autres choses qu'avions laissées aud. pays, si prions et requerons tous les cappitaines et gardes de susdict et chacuns d'eux, que notre dicte garderobe, et tout ce qu'elle contiendra ensemble l'un de nos chariots branlans qui étoit demouré aud. pais et toutes leurs appartenances ils laissent franchement passés estre, et séjournés par les fins et metre, sans leur donner ny souffrir estre fait mes ou donner aucun destourbies ou empechement a cause de ses peages et acquitz en manière quelquonque par façon que devions leur en scavoir gré, en témoin de ce nous avons souscrit ces présentes de notre main et à icelles fait mettre notre scel. Donné en notre chasteau de Beaufort le XXIII jour de juin, ainsy signé Jehanne; par la royne Jehan de la Jaille premier ecuier d'écurie présent, a le sellier.

Mémoire à Jehan du Pastis huissier de salle de la royne de Sicile, du chappitre d'Anjou et de Bar, de ce qu'il aura a faire en Provence pour lad. dame.

Premier led. du Pastis soy transportera devers le roy de Sicille et luy présentera

les lettres de lad. dame, et luy dira que pour faire apporter par deça le corps du feu roy de Sicile lad. dame a fait scavoir au roy la façon comment elle entend qu'il se fera. C'est à scavoir que led. corps et son cœur soient mis secretement en une garderobe que lad. dame envoye par delà, feignant que ce soit pour mettre robbes et tapisseries qu'elle avoit laissées en Provence et sera lad. garderobe mise devant la maison de M. Urban Chaussegros ou ailleurs, où semblera mieux et plus secretement;

Item, led. du Pastis communiquera à M. d'Aix le contenu de ce mémorial pour aviser ceux de l'église de Sainct Sauvaire d'Aix, des plus secrets, pour les corps et cœur à estre mis dans lad. garderobe à heure plus convenable sans esclandre;

Item, que M. Urban Chaussegros dessusdit, appointé avec ceux de lad. eglise pour le drap de velours noir où est la croix d'or, lequel sera mis en lad. garderobe et pareillement celuy qui devoit estre apporté de l'eglise des Cordeliers d'Angers, et de ce qu'il appartiendra avec eux qu'il les face contents;

Item, que le drap d'or qui fut envoyé de Lion par led. Chaussegros soit semblablement mis dans lad. garderobe et pareillement celuy qui devoit estre apporté de Florence, s'il étoit venu;

Item, que la représentation où sont de présent le cœur et corps en lad. eglise, demeure ainsi qu'elle a acoustumé tant qu'ils soient éloignez du pays, ou comme sera mieux advisé, fors qu'en lieu du drap de velours noir sera mis le drap aux fleurs de lis sur lad. représentation, et si on demandoit led. drap sera dit qu'on le fait adouber pour aucunes fantes qui y étoient;

Item, soit advisé par quel chemin sera meilleur de le faire venir et qu'on ne loge point en bonnes villes, mais en bonnes hosteleries, hors de ces villes.

Fait à Beaufort le XXIV juin, l'an MCCCCLXXXI. Ainsi signé Jehanne.

Lesquelles lettres dessusdittes, à la requête des dessusdicts, avons incorporées en ce présent instrument. Et après ce, lesd. du Pastis et Mahiers ont dit, déclaré et afermé par serment exigé par led. de la Vignole, doyen dessusdict, qu'au moyen des lettres et instructions cy devant transcrittes, et du commandement de lad. dame ils se sont transportez aud. pays de Provence par devers très hault et excellent prince le roy de Jérusalem et de Sicile qui a présent est. Auquel de par lad.

TOME I.

dame, ont présenté certaines lettres missives, touchant ce que dit est. Lequel prince après veu le contenu èsd. lettres, a commandé faire bailler et délivrer auxd. du Pastis et Mahiers par les doyen et chappitre de Sainct Sauvaire d'Aix lesd. cœur et corps dud. trépassé. Lequels doyen et chappitre d'Aix en obeissant au plaisir du roy et de lad. dame, ont fait rompre la muraille où étoit en sépulture les corps et cœur en lad. eglise de Sainct Sauvaire, en présence desd. du Pastis et Mahiers et plusieu rs autres; lesquels corps et cœur leur ont été baillés et délivrez par lesd. doyen et chappitre dud. lieu d'Aix. Et ce fait, lesd. du Pastis et Mahiers ont amené et descendu en lad. eglise de Saint Lau lesd. corps et cœur comme dict est, et outre on t dit lesd. du Pastis et Mahiers ausd. doyen et vicaire que ce fust leur plaisir faire faire ouverture de lad. chasse pour scavoir et connoître si le corps dud. trépassé roy de Sicile, duc d'Anjou, dernier décédé comme dit est, reposoit en icelle chasse, et pareillement requirent les chantres et chanoines de lad. eglise de Saint Lau, disant que de tout temps les corps des comtes et ducs d'Anjou tantost après leur trépas ont accoutumé d'estre mis et apportez en lad. eglise de Saint Lau, de laquelle processionnellement doit estre pris et emporté le corps pour le mettre en sépulture. Et puis qu'on le leur avoit apporté et qu'ils en avoient la charge, vouloient bien qu'on veist et conneut en présence de gens d'estat et de nous notés dessus nommez, si le corps dud. roy de Sicille dernierement trépassé étoit dedans le cofre ou cercueil qui avoit été mis dans lad. eglise, requerant qu'ouverture en fust faitte. Après lesquelles requêtes lesd. doyen et vicaire ordonnèrent lad. ouverture estre faitte tant du cofre de bois que de la chasse de plomb comme dit sera cy après; et pour ce faire ont été appellez par lesd. doyen et vicaire : Marelechal serrurier, Jehan Coifault l'ainé, et Jehan Coifault le jeune, rayers. Lesquels ont fait ouverture de lad. chasse de bois, et par Philipot le Manceau et Jehan Frogiers Pintiere a été fait ouverture de la chasse de plomb et lad. ouverture faitte l'on a trouvé le corps dud, trépassé reposé en icelle ainsi qu'il est apparu de prime face, à la face d'iceluy trépassé qui a été mise au découvert; et pour plus amplement connoitre et scavoir si c'étoit led. corps, ont été appellez par lesd. doyen et vicaire les personnes qui sensuivent, c'est a scavoir: les Amaury Denyau, chanoine en lad. eglise d'Angers; Me Jehan Bin, chantre dud. lieu Sainct Lau, Jehan Pocquet, Jehan Breslay, Hardouyn Brahier, Pierre Dauvel, serviteur et aumolnier dud. trépassé, licentiez ez loix et chanoines en lad. eglise de Saint Lau; messire Jehan de Craon, me. chappelain en lad. eglise et par longtemps pareillement de la maison dud. sieur roy de Sicille dernier décédé; René Robineau sous chantre; Guillaume Guytet, M. Jacques Veau et scribe de chappitre dud. lieu de Sainct Lau, Jehan Jourdan, prebtre; M. Jehan Sitard, licentié ez loix, conseiller en court laye. Lequels et chacun d'eux après qu'ils ont veu et regardé la face dud. défunt et mêmement led. Dauvel dessusdict luy étant aux pays de Provence, ont dit et déclaré qu'ils ont bien eu connoissance dud. trépassé en son vivant et qu'il

reposoit illec en lad. chasse ainsi qu'il apparoissoit par sa figure et ressemblance, ainsi que chacurs d'eux a afermé; et disoit led. Dauvel qu'après que led. trépassé fut mis en lad. chasse de plomb, fut mis par luy du cotton sur la face d'iceluy sire trépassé, lequel cotton a été trouvé sur la face ainsi qu'il y fut mis et combien que jà eust un an passé qu'il étoit décédé et mis en lad chasse. Fut après lad. ouverture par tous lesd. dessus là présents reconneu évidemment que c'étoit le corps dudit sieur roy de Sicile, duc d'Anjou dernier décedé, et en eurent connoissance par la face qui luy fut découverte, laquelle ils reconneurent et nous notaires dessusdictz pareillement, parce que de luy en son vivant avions bonne connoissance et que sad. face n'étoit en rien déformée, decheuste ou empirée. Et ce fait en la présence des dessusdictz et tout incontinent lad. chasse par led. Pintière à été ressoudée et minse à point ainsi que paravant elle étoit; lequels corps et cœur sont demeurez aud. chappitre dud. lieu Sainct Lau pour d'illec en estre ordonné au bon plaisir du roy notre sire et de lad. dame.

Desquelles choses nous a été requis instrumenter par lesd. doyen et vicaire, par led. chanoine de Sainct Lau, Jehan du Pastis et Jacquemin Mahiers dessus nommez, ce que leur avons ottroyé; et toutes et chacunes les choses susdittes certifions estre vrayes ainsy que dessus avoir été faittes et dictes.

En témoin desquelles nous avons signé ces présentes de nos sceaux manuels et à icelles fait mettre et apposé le greigne seel étably aux contractz de la ville et ressort d'Angers pour le roy notre sire, en confirmation des choses dessusdittes, cy mis le dix huitiesme jour d'aoust, l'an dessusdit MCDLXXXI, signé Marsault et de la Mort.

Extrait des regestres des conclusions du chappitre de l'eglise d'Angers pour l'année MCDLXXXI.

### **PROGRAMME**

DES

### OBSÈQUES DU ROI RENÉ.

Die Mercurii proxima, pro obsequio defuncti regis Sicilæ, dicentur nona et vesperæ de mano, sicut in quadragesima; et circa horam primam post meridiem, residuum oficii horarum, tractuque grossæ campanæ processionaliter in cappis nigris iter arripietur ad eundum quæsitum corpus dicti regis apud Sanctum Laudum, quod inhumabitur die Jovis sequenti in hac ecclesia; et, Veneris proxima sequente, cor ejusdem principis processionaliter apud fratres minores deportabitur, per corpus hujus ecclesiæ inhumabitur et erit gaignagium.

Gentes Reginæ Sicilæ convenerunt cum sacrista hujus ecclesiæ pro servitio de luminari, vestimentis laneis, circumquaque corpus et fieri ad dispositionem Reginæ.

Die Mercurii.

Sonitu campanæ durante, post diem, completorium cantabitur; eundoque quæsitum corpus et cor defuncti regis ad S<sup>t</sup> Laudum, dicentur submissa voce vii psalmi, et redeundo, in asportatione ipsius corporis, alta voce responsoria mortuorum per ordinem; crasque et Veneris proxime anticipabitur officium, corpusque prædicti regis asportabitur per portam Andegavinam ab ecclesia seu claustro Sancti Laudi per illos de ecclesia Sancti Laudi et B. Martini usque ad Liciam et inde per dominos hujus Universitatis.

Reverendus dominus Veriensis faciet oficium obsequiarum assistentque eidem in



vesperis, cum domino Rectore et doctoribus, domini abbates ad dexteram sancti Florentii, ad sinistram de voto, de S<sup>t</sup> Georgis de oratorio, de Pontrano, de Chaloceio et de Bosseris, in pontificalibus. Et cras dominus episcopus Veriensis faciet servitium, de Oratorio diaconum, et de Pontrano subdiaconum, quod ita factum fuit.

NOTA.

Sed in asportatione dicti corporis, monasteria S. Albini, S. Sergii et Nicolai cum collegiis S. Laudi et Martini, propter antesessiones et præminentias, toto itinere durante, maximum scandalum et confusionem fecerunt, ut nullus fuerit ordo inter ipsos, ita ut ipsis monasteriis et fuerit inhibitum sub censuris ne in crastinum processionaliter venirent ad ecclesiam. In quo crastino isti de Sancto Albino et aliis collegiis interfuerunt et cor defuncti Regis per duos doctores honorifice deportantes associaverunt eum cum collegio hujus ecclesiæ, crucesque dicti monasterii et collegiorum S. Laudi, S. Martini suo ordine, ita quod crux dicti monasterii erat in medio, dictique religiosi cum his de collegiatis ecclesiis invicem incedebant, ita quod unus religiosus alium de collegiis tenebat, unus ad manum dextram et alia vice alius ad sinistram, et ita processionaliter usque ad fratres minores ubi dominus decanus hujus ecclesiæ fecit sermonem et duo canonici ecclesiæ assistebant eidem ad diaconum et subdiaconum, domino Rectore Universitatis, et doctoribus presentibus; qui doctores usque ad fondam cor deportaverunt; et nota quod processio diei Jovis post prandium cum cor deportatum est penes fiat. Minores meatum fecerunt per viccum S. Laudi usque ad Pilory redeundo ad monasterium.

## L'ORDRE ET CÉRÉMONIES

**OBSERVÉS** 

### A L'ENTERREMENT DU CORPS ET DU COEUR DE RENÉ D'ANJOU,

ROY DE SICILE,

EN L'EGLISE D'ANGIERS. — 1481.

L'an mil quatre cents quatre vingts un, la reyne de Sicile, duchesse d'Anjou, elle estant audict pays en son chasteau de Beaufort envoya querir le corps du roy de Sicile, duc d'Anjou, son espoux, que Dieu absolve, lequel estoit en Prouvence en l'eglise de Sainct Saulvaire d'Aix et arriva audict pays d'Anjou, le jour moys d'aoust de l'an dessusdict; lequel on avoit amené par eaue depuis Rouanne jusques audessoubz des Pontz de Sée, et de là fut mené par terre secrettement et de nuit à l'eglise de Sainct Lau près Angiers, de laquelle esglise luy et ses predecesseurs ont esté fondateurs; et ariverent yceulx qui menoient ledict corps à ladicte esglise le samedi environ deux heures aprez minuit, lequel fut mis en la nef de ladicte esglise, et pour le recepvoir y avoit troys des chanoynes et plusieurs chappellains et serviteurs de ladicte esglise, ausquelz ladicte dame l'avoit faict assavoir et fut le corps dudict roy mis en la nef de ladicte esglise jusques au matin environ dix heures devant midy. Et incontinent que la grande messe fut dicte, les portes d'icelle esglise feurent fermées, les chanoynes, chapellains et serviteurs de Sainct Lau acompaignés de quatre des chanoynes de ladicte esglise cathédralle, estant dedans avecq plusieurs aultres; puis fut tiré le corps dudict roy hors du lieu auquel il avoit esté apporté, lequel fut par lesdictz chanoynes et chapellains prins et porté dedans le chappietre de ladicte esglise; et a ce faire estoyt present le

doyen de la grande eglise d'Angiers, lequel est aussy doyen de ladicte eglise. Puis fut mis ledict corps sur deux brectrez (alias trestaux) et ce faict ledict doyen demanda aux serviteurs de ladicte dame qui avoient mené ledict corps de Prouvence, s'ilz estoyent bien certains que c'estoit le corps du roy de Sicile qui estoit dedans ladicte chasse qu'ils avoyent amenée, lesquelz respondirent audict doyen et aux aultres chanoynes dessusdictz que c'estoit le corps propre qu'ilz avoyent tiré hors du mur de ladicte eglise d'Aix et que s'il n'avoit esté changé par avant que c'estoit icelluy propre, et pour plus grande approbation et aussy pour en scavoir la verité, fut deliberé et advisé que ladicte chasse de boys seroit ouverte et que on verroit dedans, et ainsy fut faict par les doyen et chanoynes dessusdictz; car la chasse de boys fut desassemblée, et aprez la chasse de plomb fut ouverte la longueur d'un pied et demy. Ce faict, fut congneu ledict roy du doyen dessusdict et aussy des assistans qui aultresfoys l'avoyent veu aussy fraiz que s'il n'y eust eu que cinq ou six jours qu'il eust esté trespassé.

Cela faict, fut refermé ladicte chasse de plomb et bien ressoudée et pareillement ladicte chasse de boys, puis fut mis un drap d'or dessus ledict corps.

Au regard du cœur dudict roy, il estoit dedans une grande boiste d'argent, en laquelle ladicte dame l'avoit faict mettre audict pays de Prouvence et fut mis en une des armoires du chappistre scellée du scel dudict chappistre et en icelluy lieu feurent le corps et le cœur dudict roy en la maniere dessusdicte jusques au neufviesme jour d'octobre en suivant. Et est asscavoir que à toutes les choses dessusdictes estoient presens deux notaires, l'un apostolicque et l'autre imperial, pour mettre et rediger en forme les choses dessusdictes, ainsi qu'ils avoient veu par effect.

Ce faict, la reyne de Sicile, duchesse d'Anjou, son espouse, envoya devers le roy Louis XI pour luy faire asscavoir comme le roy de Sicile estoit en ladicte eglise de Sainct Lau, lequel incontinant manda lettres aux doyen et chappistre de la grande eglise et pareillement à l'Université, aux maire et soubz maire et aux gens de justice de ladicte ville d'Angiers, contenant comment ilz eussent, les presentes veues, a ordonner et disposer pour l'enterrement de son oncle le roy de Sicile, lequel estoit à Saint Lau, et qu'ilz luy feissent l'honneur qui luy appartenoit. Et est à notter que la reyne de Sicile avoit faict mettre le corps dudict roy son espoux à ladicte eglise de Sainct Lau le plus secrettement que possible luy fut, car ceulx de ladicte ville d'Angiers rien n'en scavoient excepté les dessusdictz.

Les lettres du roy receues, les dessusditz de ladicte ville feirent faire commandement que de chacune maison de ladicte ville le chef d'icelle se rendist le lendemain

à heure dicte et determinée à la grande eglise, sur grosse peinne, pour ouir lire les lettres du roy; eulx assemblez en ladicte eglise feurent leues lesdictes lettres au puppitre, alias tribune, de ladicte eglise, et incontinant lesdictes lettres leues qui portoient l'effect dessusdict, on commança à sonner en ladicte eglise une cloche d'argent qui est en un clocher couvert de plomb scitué sur ladicte eglise au millieu du chœur, et ce faict toutes les cloches de ladicte eglise et pareillement de toutes les eglises de la ville et faulxbourgs d'Angiers sonnerent par l'espace d'une heure entiere. Puis aprez fut desliberé par les dessusdictz sur l'enterrement dudict roy, lequel a esté au chappistre de ladicte eglise de Sainct Lau par l'espace de sept sepmaines ou environ avecq le cœur en la forme et manière que dessus est dict. Et fut mandé par l'administrateur et vicquaire de l'evesché d'Angiers à tous les abbez d'Anjou qu'ilz se rendissent au jour de l'enterrement dudict roy de Sicile. Lequel jour leur fut signifié et cependant on preparoit en ladicte ville et eglise d'Angiers pour l'enterrement dudict roy. Quant vint le mercredy neufiesme jour d'octobre dessusdict et que tout fut preparé tant en la grande eglise que es freres-mineurs d'Angiers, en laquelle grande eglise avoit au millieu du chœur une chapelle ardante moult belle et magnifique à quatre croysées et à seize croix doubles d'Anjou de tous les quartiers; au millieu de ladicte chapelle avoit un hault clocher de boys et sur icelluy estoit un crucifix. Laquelle chapelle estoit garnie dessus et dessoubz et par les costez de fine thoile noire, et es quatre croysées y avoit à chacune un grand ange qui tenoit les armes et escussons couronnez dudict roy, et sur icelle chapelle avoit de mil à douze cents cierges de deux livres la piece et es quatre coings de ladicte chappelle, auprez du corps, en quatre grandz chandelliers avoit quatre cierges de chacun neuf livres, pareillement au grand autel avoit dix cierges de chacun cinq livres, et aussy par tous les autelz de ladicte eglise, qui sont en nombre de vingt huict, avoit à chacun deux cierges de chacun une livre. En oultre, estoient tous les dessusdictz autelz parez hault et bas de parementz noirs es lesquelz estoit la croix de Jerusalem potencée à escussons des armes dudict seigneur faict a argent.

Item, a l'entour de ladicte eglise y avoit une ceinture de fine toille noire, garnie d'escussons et armes couronnées dudict roy pres semées, et devant chacun escusson y avoit une grande torche. Lesquelz escussons estoient tous à fin or et argent et generalement tous ceulx qui estoient en ladicte eglise. En icelluy jour fut ouverte la sepulture dudict roy quant vint au coup de midy. Le jour dessusdict, la grosse cloche de ladicte eglise sonna par troys fois l'espace d'une heure et avecq icelle cloche la cloche de l'Université afin que chacun se rendist es lieux designez, et incontinant que ladicte cloche commença à sonner tous les colleiges religieux et mandians de ladicte ville commencerent pareillement à sonner; et ce faict, allerent

tous à ladicte eglise de Sainct Lau où estoit ledict corps et là dirent un Subvente avecq l'oraison inclina et fidelium, en attendant ceulx de l'eglise cathedrale, lesquels vinrent en grand nombre et belle pollice, et en faisant leur procession chantoient en basse voix les sept pseaumes, ainsy qu'il est de coustume. Eulx arrivez à Sainct Lau, commencerent pareillement Subvenite avecq les oraisons dessusdictes, et ce faict les chanoynes de ladicte eglise de Sainct Lau prindrent ledict corps, lequel estoit à la porte de ladicte eglise soubz la galerie d'icelle en une littiere, laquelle estoit fournie de sel tout à l'entour, et dedans estoit la chasse de plomb en laquelle estoit le corps, et dessus y avoit une table fort large, faicté propre à ce, sur laquelle estoit un grand drap d'or cramoysy pendant jusques à terre, lequel estoit bordé tout à l'entour de veloux noir, et en icelluy veloux estoient les escussons couronnez dudict roy, lesquelz estoient moult riches.

En aprez dessus l'icelluy drap d'or estoit la représentation dudict prince vestu d'un abillement royal de veloux cramoysy obscur, fouré d'hermines. Laquelle representation avoit sur la teste une couronne moult riche; en la main dextre tenoit un sceptre doré de fin or, et en la senestre tenoit une pomme en laquelle on avoit elevé une petite croix, pareillement le tout doré, et avecq ce avoit aux mains gans, chausses et souliers, ainsy qu'il est de coustume en royaux a avoir.

Pareillement à l'issue de ladicte gallerie, avoit un grant poisle tout de veloux noir avecq gouttieres et franges de mesmes, auquel avoit six boustons noirs, lequel poisle portoient sur ledict corps et representation six des chanoynes de la grande eglise, et fut ainsy porté jusques en une place qui est entre le chasteau et ladicte eglise de Sainct Lau, nommée les *Lices*, là ou l'Université l'attendoit et illec le prindrent en la maniere qui s'en suit:

C'est asscavoir, six docteurs en droictz canon et civil prindrent ledict poisle, vingt ecoliers licenciez, tous gentilz hommes et vestus de noir portoyent le corps. Le recteur de ladicte Université se tenoit à la teste, en soustenant et portant ledict drap d'or, et tous les aultres docteurs, es droictz canon et civil que en théologie, lesquelz estoient en grant nombre à l'entour dudict corps en soustenant de tous costez ledict drap d'or, et fut ainsy porté par l'une des grandes rues de ladicte ville, jusques au milieu du cœur de la grant eglise et fut mis soubz la chapelle ardente dessusdicte.

En aprez pour conduire ledict corps, estoient en procession et par ordre premierement les couvens, c'est asscavoir les Freres Mineurs, les Augustins, les Carmes et les Prescheurs.

TOME I.

17

En aprez y avoit cinq colleiges, c'est asscavoir: la Trinité, Sainct Mainbeuf, Sainct Maurille, Sainct Pierre et Sainct Julien. Puis les suyvoient les chanoynes réglez, c'est asscavoir: Sainct Jean l'Évangeliste et l'abbaye de Toussainctz.

En aprez estoient les colleiges de Sainct Lau et Sainct Martin, lesquelz sont de la fondation d'Anjou et avecq eulx alloient les religieux des abbayes de Sainct Aubin, Sainct Nicolas et Sainct Cierge, tous de l'ordre de Sainct Benoist, lesquelz sont aussy de la fondation d'Anjou, et y eult grande altercation entre les dessus-dictz deux colleiges et abbayes, lesquels seroient les prochains de ceux de la grand eglise. Laquelle altercation autrefois a esté entre eulx et par special, quand il y a procession pour l'enterrement de ducs et duchesses d'Anjou.

Aprez les dessusdictz, y avoit cinquante pauvres, tous vestus de noir, ayans chacun une grande torche. Puis aprez le suivoyent les serviteurs, chappellains et maistres chappellains de ladicte eglise, deux à deux. En aprez estoit le corps avecq l'Université et en suivant estoient les chanoynes de la grand eglise. Aprez eulx, estoient les abbez qui s'ensuivent, tous en pontifical, c'est asscavoir de Sainct Florent, de la Roée, de Sainct Georges, du Louroux, de Chaloché, de Pontheron et de Toussainctz. Puis estoient l'administrateur d'Angiers, les nobles avecq les soubs maires et gens de la justice de ladicte ville en grant nombre; et c'est asscavoir que le cœur dudict roy enchassé en une bouette d'argent avoit esté mis avecq le corps en ladicte chasse; et incontinant que ledict corps feut posé au millieu du chœur de ladicte eglise, soubz ladicte chapelle ardante, tous les colleiges, abbayes et mandians dessusdictz allerent chacun en leur eglise faire un service à grande solennité. Ce faict, ceulx de ladicte grand eglise commencerent vespres et vigilles de mortz ainsy qu'il appartenoit et faisoit l'office l'evesque de Verience et tous les abbez dessusdictz estoient assistans jusques à la fin du service.

Le jeudy au matin, tous les chappellains à ladicte eglise celebrent messe pour l'ame dudict roy, et incontinant que le service fut commencé, tous chappellains qui voulurent chanter ou celebrer feurent receuz. Au regard de ladicte messe de requiem, l'evesque, Charles de Carret, la dict. L'abbé du Louroux fit le diacre et l'abbé de Pontheron fist le soubz diacre, avecq chanoynes et aultres de ladicte eglise assistans, ainsy qu'il est de coustume.

Laquelle messe achevée, feut faict le service de l'enterrement, et le porterent en terre huict des plus grandz personnaiges de ladicte eglise, revestus en habitz

Peut-être pour Viviers, Vivariense?

à ce propres et ordonnez. Les recteur, docteurs, prélat, abbez dessusdictz estans presens avecq grande multitude de peuple, et ce doncques feut donné et mis le corps en la sepulture.

Et ce aprez, ledict evesque print le cœur dudict roy, et le porta au revestiaire de ladicte eglise, lequel y feut jusques aprez disner. Et quant vint icelluy jeudy entre douze et une, commancerent pareillement à sonner la grosse cloche de ladicte eglise, comme le jour de devant, pour appeler les colleiges, comme dict est et pareillement la cloche de l'Université sonna, et tous les dessusdictz se rendirent à la grand eglise, pour porter le cœur dudict roy à Sainct Bernardin, ainsy qu'il l'avoit ordonné en son vivant, lequel feut porté en la manière que s'ensuit : c'est assavoir quatre desdictz docteurs prindrent ledict cœur estant sur une litiere à quatre bastons, et au millieu de ladicte litiere avoit trois pieces de boys, en la façon d'un petit escabeau, puis sur icelle litiere avecq l'escabeau avoit un aultre grant drap d'or cramoisy, pareil de celluy du corps, pendant pareillement à terre de tous les costez, lequel estoit brodé de veloux noir avecq les escussons couronnez ainsy comme l'autre, et sur ledict escabeau y avoit un grant carreau pareillement de drap d'or cramoisy, ledict drap d'or entre deux, et dessus icelluy carreau estoit ladicte boiste d'argent sur bout, en laquelle estoit et est de présent le cœur; et ainsy les quatre docteurs dessusdictz avecq le recteur et aultres docteurs allerent au revestiaire de ladicte eglise, auquel estoit ledict cœur, et le prindrent, lequel feut ainsy porté jusques en l'eglise des freres mineurs, accompaignez des colleiges et abbayes dessusdictz, tout en bel ordre et pollice, avecq ledict poisle dessus tout ainsy comme audict corps, et fut mis au milieu du chœur de ladicte eglise soubz une chapelle ardente, pareille à celle de la grand eglise, et le luminaire d'icelle avecq toutes les torches et aussy tout le luminaire de ladicte chapelle de Sainct Bernardin estoit tout neuf. Et est assçavoir qu'en portant les corps et cœur dudict roy et aussy durant tout le service des deux estoit tousjours devant un herault de l'Ordre du Croissant, vestu d'une cotte de veloux cramoisy en laquelle estoient les armes de sainct Maurice, en l'honneur duquel feut faict et commancé premièrement ledict Ordre.

Ce faict, tous les colleiges dessusdictz s'en retournerent un chascun en son eglise faire un service pour ledict roy comme ilz avoient faict le jour de devant, lesquelz feurent stipendiez des deux services, ainsy qu'avoit ordonné ledict roy et demeurerent seullement ceulx de ladicte grand église auxdictz freres mineurs pour faire le service ainsy qu'ilz avoyent faict au corps; icelluy jour dirent vespres et vigilles de mortz.

Cela faict s'en retournerent à la grand eglise; puis le lendemain retournerent

les dessusdictz de la grand eglise auxdictz freres mineurs, et là feirent le service tous, ne plus ne moins, comme le jour devant, excepté que le doyen de la grand eglise dist la messe, deux chanoynes de ladicte eglise feirent les diacre et soubz diacre, dont l'un estoit docteur en théologie et l'autre licencié.

Ladicte messe finie, fut faict l'enterrement dudict cœur, ainsy comme au corps, tousjours l'Université présente et aussi ceulx de la ville en grand nombre, et pareillement y eut messes à tous venans; et estoit ladicte eglise et aussy la chapelle de Sainct Bernardin, en laquelle feut mis le cœur dudict roy, garnie à l'entour de ceintures et torches, ainsy que ladicte grand eglise, et aussy y avoit cinquante pauvres tous vestus de noir, avecq torches neufves comme audict corps, et fut mis le cœur dudict roy par le doyen dessusdict en une petite chasse de boys, lequel estoit enchassé en une boiste d'argent comme dict est, et icelle chasse de boys avecq ladicte boiste fut mise en une pierre de taille, en laquelle y avoit une fenestre carrée, faicte toute espres, et incontinant que ledict cœur fut dedans, le masson qui avoit faict icelle fenestre la ferma d'une aultre pierre, en laquelle avoit une boucle, et oultre y fut mise une grosse grille de fer.

Lequel cœur fut mis en la chapelle de Sainct Bernardin, devant l'autel de Sainct Michel à costé senestre de ladicte chapelle, ainsy que ledict roy l'avoit ordonné. Et est ledict cœur en ladicte muraille à un pied sur terre. En oultre joignant ladicte muraille, il y a une représentation de boys, couverte d'un drap d'or cramoisy bien riche et bordé à l'entour des armes dudict roy.

Ce présent escrit a esté baillé manuellement par la reyne Jehanne de Sicile à moy Balthazard Hautruhan, conseiller et controleur de ses finances, pour le porter à Aix et le faire enregistrer en l'archif dudict lieu.

En témoignage de ce, j'ai signé, au château de Beaufort, le 26° jour d'octobre 1481. Ainsy signé Balthazard.

Plus bas est écrit : paraphé par nous conseillers du roy en sa cour de parlement, commissaire en cette partie, suivant un procès-verbal du quinzième jour de janvier 1652. Suivent deux signatures.

Extrait du manuscrit n° 265, in-ſ°, vol 2, relié maroquin rouge, ayant pour titre: Enterremens et pompes funèbres de plusieurs princes, cardinaux et autres seigneurs françois, ensemble de quelques chanceliers de France et autres. (Collection Dupuy.)

L'intérêt qu'offrent les deux pièces suivantes, extraites des Archives du royaume, nous a engagés à les reproduire presque en entier.

La première, sous le titre de Compte de finances du roy de Sicile, en 1460, constate le don d'une somme de 55000 livres tournois, fait à ce prince par Charles VII, les noms des villes et des provinces sur lesquelles il doit être prélevé, les noms des receveurs généraux et particuliers chargés de cette recette, l'état détaillé de la despence, l'ordonnance de décharge du roy René en faveur de James Louet, son trésorier général, et l'ordonnance d'entérinement desdites lettres patentes, rendues par Jehan, évesque de Thoulon.

L'attention s'arrêtera sans doute plus particulièrement sur l'Estat de la despence. C'est la partie la plus curieuse de ce remarquable document. Elle fait ressortir la détresse du trésor de René, et combien il était urgent que Charles VII lui vînt en aide. Le lecteur partagera peut-être notre attendrissement, en voyant figurer au nombre des créanciers du bon roi, son tailleur Nouel, pour une somme de 541 livres 10 sols.

Sous le titre de Chapelle et chantres de la royne de Secile, du premier may 1449 au dernier octobre 1452, nous trouvons les lettres patentes d'Isabelle, qui renonce aux revenus des tabliers de son pays de Prouvence, en faveur des chapelains et chantres, qui desservent sa chapelle, et qui doresnavant, chascun jour, feront beaux sermons devant son seigneur et elle. Nous voyons que Jehan de Vacincourt, receveur général des finances d'Isabelle, est chargé d'affermer les tabliers, d'en toucher les revenus et d'en faire l'emploi. Viennent à l'appui, et comme ratification, les lettres patentes du roi René.

1 Droit sur l'exportation de certaines marchandises.

L'Estat de la recepte de Jehan de Vacincourt, quelque complet qu'il soit, ne présente aucun intérêt; nous l'avons donc passé sous silence. Mais celui de la despence est transcrit presque intégralement. Il nous fait connaître le nombre des chantres, clercs et chapelains, leurs noms, leurs qualifications, et la somme allouée à chacun d'eux, suivant leurs titres. Nous suivons les changements, mutations et voyages de ces gens d'église. Chaque allocation est régulièrement ordonnancée, et les dates des mandements attestent la présence de la royne Isabel, tantôt à son chastel d'Angers, tantôt à ceux de Beaufort et de Saumur, ou en son hostel de Launay près cette dernière ville. C'est au point que pendant une période de trois années, nous connaisssons, presque mois par mois, les changements de résidence de cette princesse. Si elle fait venir des chantres de Picardie, de Paris et de Bretagne, ou tout simplement de Feneux 1, comme il advint une fois, nous savons le prix exact de chacun de ces voyages. Ici un chiffre révèle un trait des mœurs de l'époque. Ainsi voilà un mandement du roy, du 22e jour de may 1452, qui ordonnance un escu de paiement à Jehan Gashot pour festoyer un chantre de monseigneur d'Orléans. Un article constate le prix du pappier à longue feuille, et des cordons à relyer les livres. Un autre nous apprend qu'il y avait alors à Angiers une psalette; et nous en voyons le maistre, ou directeur, Aymon, recevoir huit escus pour un livre en parchemin contenant les passions et esvangiles de la grand semaine.

Tous ces détails inédits nous ont paru devoir présenter un véritable attrait aux lecteurs graves, qui aiment à se rendre compte d'une époque peu connue.

Petit bourg à deux lieues d'Angers.

### COMPTE DES FINANCES

DU

ROY DE SICILE. — 1460.

« Compte du sieur James Louet, conseiller et tresorier general des finances du Roy de Sicille en ses pays et terres de France, de la somme de cinquante et cinq mille livres tournoys octroyez au Roy de Sicille René, dernier décédé, par don du Roy nostre seigneur en l'an mil iiijclx »

On lit en tête du premier feuillet :

Compte de James Louet, conseiller et trésorier général des finances du Roy de Sicile en ses pays et terres de France et par ledict sieur commis et depputé à faire pour et en son nom la recepte et despense de la somme de cinquante cinq mille livres tournoys à lui donnée et octroyée par le feu roi Charles VII, Dieu pardonne, icelle prendre recueillir et lever sur les pays et subjecz de Languedoil, avec et oultre le principal et fraiz du prochain aide qui fut lors mis sur pour le paiement des gens de guerre du roy nostre dict seigneur de l'année commenczant au premier jour de janvier mil cccc soixante pour aider audict seigneur Roy de Sicile à supporter la sumptueuse despense que pour le recouvrement du royaume de Sicile convenoit lors porter et soustenir, ouquel royaume monseigneur le duc de Calabre et de Lorraine estoit lors entré à force et puissance d'armes, ainsi que plus au long est contenu et déclaré es lettres patentes du roy nostre dict seigneur sur ce faictes et expédiées pour le don et octroy d'icelle somme de cinquante cinq mille livres dont la teneur s'en suit.

Cette lettre du Roy Charles, datée de Tours le cinquième jour de juin, l'an de

grâce mil iiij c soixante et de son règne le xxxviij est signée par le Roy en son conseil. Elle contient oultre le don de cinquante cinq mille livres fait au roy René, un autre don de mille livres tournoys au sieur de Beauvau, conseiller et chambellan du Roi Charles pour ses services et despens à la poursuite de ladicte affaire.

Suit la teneur des lettres patentes de René, Roi de Sicile, qui commect et deppute son conseiller et trésorier général de ses finances, ledict James Louet pour recepvoir, quittancer et distribuer ladicte somme de 55,000 livres tournoys. Cette lettre se termine ainsi : donné en nostre jardin d'Aix, le septiesme jour de juillet l'an de grâce mil iiij c soixante. Ainsi signé : René. Par le roy, l'evesque de Marseille, les senneschaulx de Prouvence et de Barroys, Charles de Castillon, seigneur d'Albaigne, Allardeau.

Collat. faite aux originaulx par nous: Tourneville, Sudry.

Suit l'assiette de l'impôt de 55,000 livres tournoys et l'état nominatif et personnel des receveurs chargés de le percepveoir.

Voici les noms des trois receveurs généraux chargés de la perception : Maistre Mathieu Beauvarlet, maistre Robert des Moulins et maistre Lymon Lebourrelier.

Au nombre des villes et provinces entre lesquelles l'impôt était réparti nous citerons les suivantes avec la quotité afférente à chacune d'elles et les noms de leurs receveurs particuliers.

```
Le bas pays de Lymosin, R-P., Anthoine Grignon.
                                                                xj c liv.
Le hault pays de Lymosin, R-P., Guille Royart.
                                                                xj c liv.
Le pays de Poictou, R-P., Thomas Rannes.
                                                               viij c liv.
Le pays du Maine, R-P., Martin Belutreau.
                                                          ij m. iij c liv.
L'eslection de Lodun, R-P., Pommier.
                                                               vij c liv.
L'eslection de Saumur, R-P., Nicolas Pannuez.
                                                               vij c liv.
L'eslection d'Angiers, R-P., Jacques Lecamus.
                                                              iij m. liv.
La ville et eslection de Tours, R-P., Martin Ponthies.
                                                               vij c liv.
L'eslection de Vendosme, R-P., Pierre Peschard.
                                                            ij c xxv liv.
La ville et eslection de Chasteaudun, R-P., Michelet Fournier. ij c LXX liv.
La ville et eslection de Chartres, R.-G., Denisot Lesin.
                                                             v c xv liv. iiij s. ij d.
La ville et eslection de Bloys, R-P., Martin de Fouerit.
                                                                 v c liv.
```

Suit l'estat de la despense de ladicte somme de cinquante mille livres tournoys, payée, baillée et distribuée aux personnes par les partz et pour les causes ou long

contenues et déclairéez en l'estat fait par ledict trésorier de la distribution d'icelle somme et en les lettres patentes sur ce faictes et expedieez par forme de rolle dont la teneur s'ensuit.

René, par la grâce de Dieu, roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, Per de France et duc de Bar, conte de Prouvence, de Fourcalquier et de Pymont, à noz amez et feaulx conseilliers, les gens de noz comptes à Angiers, salut et dilection : Comme monseigneur le Roy nous ait naguers octroyé pour nous aider au recouvresment de nostre dict royaume de Sicile la somme de cinquante cinq mille livres tournoys à prendre en certains pays et contreez de son royaume plus à plain declairez en ses lettres patentes sur ce faictes, et pour recuillir et recevoir ladicte somme et en faire la distribucion ainsi que par nous soit ordonné, avyons commis nostre amé et feal conseillier et tresorier general de noz finances en noz pays et terres de France James Louet, savoir vous faisons que nostre dict conseillier et tresorier par nostre dict commandement et ordonnance à part, baillé et distribué selon l'estat que lui avons envoyé signé de nostre main, ladicte somme de cinquante cinq mil livres tournoys en ce comprins la somme de trois cens cinquante huit livres quinze solz que luy avons ordonné pour faire ladicte recepte et en tenir le compte aux personnes et pour les causes cy aprez declaireez, c'est assavoir:

Voici les principales parties prenantes; mais remarquons tout d'abord que le frère du Roi René, le conte du Maine, figure pour vingt sept mille cinq cents livres, pour restitution de la somme de vingt mil ecuz « qu'il nous a prestez et » envoyez comptant, vallant à raison de vingt sept solz six deniers tournoys » pour escu. »

A reverend pere en Dieu, nostre très chier et feal conseillier, l'evesque de Masseille, mil ducatz dont il a respondu à biau cousin le cardinal de Rouen, qu'il avoit prestez à nostre dict très chier et très amé filz le duc de Calabre et dont ledict evesque de Masseille luy est obligé, vallant à raison de xxviij s. ix d. la pièce mil iiij c. xxxvj liv. x s.

A nostre tres chier et feal conseillier et premier chambellan le seigeur de Beauvau, senneschal de nostre pays de Prouvence, pour restitution de cinq mil escuz que l'année passée il print à Nantes de l'argent de biau cousin le conte de Vendosme, dont il est obligué à nostre dict biau cousin de Vendosme, et lesquels furent delivrez par lettres de change à nostre dict filz de Calabre avecques autres v mil escuz que biau cousin le duc de Bretaigne fist aussi lors delivrer a icelluy nostre filz, vallant à ladicte raison de xxvij liv. vi d. cy pour escu, vi mil viij c. Lxxv liv.

TOME I. 18

A nostre senneschal pour son voyaige qu'il fait presentement devers le Roy à Bourges xj c. xxxiiiij liv. x s.

A nostre tres chier et feal conseillier et chambellan le sire des Rochetes senneschal de nostre dict pays d'Anjou, pour les voyaiges qu'il a faiz à Guyse, à Paris, et de là en Prouvence, pour y porter les vingt mil escuz prestez par nostre dict frere, le conte du Maine, esquelz voyaiges ledict senneschal a vacqué par troys moys, et remit lesdits escuz, vi c. iiijxx vij liv. x s.

A Antoine de Beauvau cinq cens livres en don par nous à luy faict pour luy aider à supporter ses affaires, pour ce v c. liv.

A Nouel nostre tailleur cinq cens quarante une livres dix solz pour draps de laine et de soye qu'il nous a baillez, dont le senneschal de Prouvence luy est obligié de part de ladicte somme et de l'autre partie et de nous mandement certifficacions de nos chambellans et autres que voulons estre recouvertes par nostre dit, v c. x z j liv. x s.

Aux doyen et chappitre de l'esglise de Sainct Maurille d'Angiers vj c. xx liv. pour le paiement de la place que avons fait achater d'eulx pour faire l'ediffice de la chappelle Sainct Bernardin prez l'esglise des freres Mineurs d'Angiers, pour ce vj c. xx liv.

Cette pièce ce termine ainsi :

Lesquelles parties mont ensemble à ladicte somme de cinquante cinq mil livres tournoys, nous avons veues et visitéez de mot à mot et en sommes bien contens, non voulans que sur icelles ne aucune d'icelles, ledict tresorier et commis soit tenu rapporter autre declaration ou certifficacion que ce present rolle; si vous mandons et expressement enjoignons par ces presentes que es comptes d'iceluy nostre tresorier et commis à laditte recepte vous allouyez laditte somme de cinquante cinq mil livres tournoys en rapportant seulement ce susdict present compte quictancé de chacune des partz dessusdictes, fors en tant que tousche la part et pour le bailly de Rouen et sallaire des receveurs, cy mont m. iiij c. xxxvj liv. x s. et aussi de la partie deiij c. Lviij liv. xv s. pour ledict tresorier qu'il doibt retenir par ses mains comme dit est. Desquelles deux parties ne voulons estre rapporté quelconque declaration, quictance ne certifficacion. Or ainsi nous plaist il et voulons estre fait. Donné en nostre cité de Masseille le xxvje jour de mars l'an mil cccc soixante avant Pasques: ainsi signé, René. Par le roy, le senneschal de Prouvence et l'evesque de Thoulon general dessusdict et autres presens. Allardeau.

Jehan, evesque de Thoulon, administrateur perpetuel du monastère de Perpignan general conseillier du roy de Sicile sur le fait et gouvernement de toutes ses finances, veues par nous les lettres patentes dudict seigneur par manière de rolle donneez à Masseille le xxvje jour de mars de l'an passé auxquelles ces presentes sont mises soubz nostre signet, par lesquelles et pour les causes plus a plain en icelles contenues, ledict seigneur mande aux gens de ses comptes à Angiers que es comptes de James Louet, tresorier d'Anjou, commis à faire la recepte et distribucion de cinquante cinq mil livres tournoys naguers octroyeez par le roy de France audict seigneur, pour luy aider au fait du recouvrement de son royaume, ilz allouent celle somme de lv m. francs, laquelle somme ledict tresorier ce commis a partie et distribuée aux partz contenus audict rolle, consentons à l'enterrinement desdittes lettres tout ainsi et en la forme et mandement que ledict seigneur le veult et mande par icelles. Donné à Gardanne le xvje jour de may, l'an mil iiij soixante et ung. Ainsi signé, Jehan evesque et general dessusdict.

### CHAPELLE ET CHANTRES

DE

#### LA ROYNE DE SICILE.

1 MAI 1449, AU 30 OCTOBRE 1452.

Le premier feuillet contient au recto la coppie collationnée sur trois originaux et signée par Lambet et Benjamin d'une lettre d'Ysabelle, par la grâce de Dieu, reyne de Jerusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou, de Bar et de Lorraine, contesse de Prouvence, de Fourcalquier et de Pymont, donnée en son chastel de Tharascon le penultieme jour de mars l'an mil cccc quarante et huit, signée Ysabel. Et par la Reyne Gilles de Bourmont conseillier et maistre d'hostel. Elle veult et ordonne, de l'advis de son seigneur, que les deniers, revenus, prouffit et emolument des tabliers de son dict pays de Prouvence soient employez ou paiement de certain nombre de bons chappellains et chantres qui doresenavant, chacun jour, feront beaux sermons devant mon dict seigneur et nous, ou l'un de nous en l'absence de l'autre. Pour lesquelz deniers recevoir, cuillir et faire venir ens et les distribuer pour le fait de nostre dicte chappelle, comme dict est, soit besoing et neccessité comectre et ordonner homme à ce propre et à nous feable, qui en puisse et scache rendre bon compte et reliqua quant et où il appartiendra, savoir faisons que nous confians de la discrecion, prodomie et loyauté que par vraye expérience savons estre en la personne de nostre amé et feal secretaire et receveur general de noz finances Jehan de Vacincourt, icelui pour les causes et autres à ce nous nommons et aussi par l'advis de mon dict seigneur, avons commis et ordonné, comectons et

ordonnons par ces presentes à affermer, arrender et bailler le prouffit et emolument d'iceulx tabliers au plus offrant et dernier encherisseur ou autrement en la meilleure maniere qu'il verra estre assez ou plus grand prouffit de mon dict seigneur et nous. Et les deniers qui en ysseront, recevoir, cuillir, amasser et les distribuer par noz lettres et mandemens ou payement de gaiges dessusdictz, jusques au nombre de douze chantres et au dessoubz comme par nous luy sera ordonné. Auquel Jehan de Vacincourt nous avons donné et donnons puissance, auctorité et mandement especial de contraindre et faire contraindre ceulx qui pour ce seront à contraindre tant du passé que pour l'avenir, pour aucune chose en est donc par toutes voyes et manieres deues et raisonnables, comme il est accoustumé pour noz propres debtes; et que en son absence il puisse à ce comectre ung ou plusieurs gens qui aient semblable puissance et auctorité; et en oultre pour ses paines et diligences qu'il pourra avoir au fait de ladicte recepte et distribucion d'icelle, nous luy avons ordonné, donné et tauxé la somme de vingt escuz d'or de gaiges par chascun an tant et si longuement qu'il s'entremectra dudict fait, que voullons qu'il prenne par sa main des deniers desdictz tabliers à comancer au premier jour du moys de may prochain venant que lesdictz chantres entreront en investiture. Et donnons en mandement à qui il peut appartenir prions et requerons ou senneschal, chancelier, tresorier et autres justiciers et officiers de nostre dict pays de Prouvence, aux gens de la chambre des comptes ou autres comis ou à comectre à l'audicion des comptes dudict Vacincourt et iceluy d'eulx, se come a luy appartend, ont de nostre presente ordonnance comission, voulenté et tauxacion, le facent, souffrent et laissent joyr et user plainement et paisiblement en rabatant et allouant en la despense de ses dictz comptes de ladicte recepte ses dictz gaiges en la maniere dessusdicte.

#### LETTRES PATENTES DU ROY RENÉ.

René, par la grâce de Dieu, Roy de Jerusalem et de Sicile, duc d'Anjou, de Bar et de Lorraine, conte de Prouvence, de Fourcalquier et de Pymont, à touz ceulz qui ces presentes lettres verront, salut : Comme dez le moys d'avril mil cccc quarante et huict, eussions disposé et ordonné certain nombre de chappelains et chantres pour resider et servir en nostre chappelle et pour le payment de leurs gaiges et aussi du maistre de ladicte chappelle et autres choses ordinaires et extraordinaires neccessaires à icelle faire, convertir et employer les deniers, proffitz et emolumens des tabliers de nostre dict de Prouvence que par avant avoit et prenoit nostre tres chiere et tres amée compaigne la Reyne. Pour lesquelz deniers recevoir, cuillir, lever et distribuer, pour le fait de nostre dicte chappelle, fust besoing et neccessité comectre et ordonner homme à ce propre et à nous feable qui en peûst

et sceust rendre bon compte et reliqua, savoir faisons que nous dez lors confians de la discrecion, preudomie, loyauté et bonne diligence de nostre amé et feal secretaire Jehan de Vacincourt, iceluy comismes et ordonnasmes, comectons et ordonnons de nouvel par ces presentes de affermer, arrender et bailler le prouffit et emolument d'iceulx tabliers aux plus offrans et autrement en la meilleure maniere qu'il verra estre à faire à nostre plus grant prouffit. Et les deniers qui en ysseront recevoir, cuillir, amasser et distribuer par noz lettres et mandemens en payment des gaiges et autres choses neccessaires pour nostre dicte chappelle ainsi que par nous luy sera ordonné. Auquel Jehan de Vacincourt avons donné et donnons puissance, auctorité et mandement especial de contraindre et faire contraindre touz ceulx qui pour ce seront à contraindre tant du passé que pour l'avenir par toutes voyes et manieres deues et raisonnables, et comme il est accoustumé pour noz proppres debtes; et que en son absence, il puisse à ce comectre ung ou plusieurs gens qui aient semblable puissance et auctorité, des deffaux desquelz il sera tenu; et qu'il puisse muer les comis à bailler lesdictz tabliers si bon luy semble. Et en oultre pour ses paines et diligences qu'il pourra avoir ou fait de ladicte recepte et distribuction d'icelle, nous lui avons ordonné, donné et tauxé, ordonnons, donnons et tauxons par ces presentes pour ses gaiges par chascun an tant qu'il s'en entremectra la somme de quarante escuz d'or, argent ayant cours, lesquelz voullons qu'il preigne par sa main des deniers de ladicte recepte à comancer du premier jour de may dernier passé. Si donnons en mandement à noz senneschal, chancelier et autres justiciers et officiers de nostre dict pays de Prouvence, aux gens comis ou à comectre à l'audicion de ses comptes et à chascun d'eulx et come a luy appartenend que de nostre presente ordonnance, comission, voulenté et taxation, le facent, souffrent et laissent joir et user plainement et paisiblement, en luy donnant toute aide et faveur neccessaire et dont il les requerra pour le recouvrement des deniers desdictz tabliers, et en allouant en la despense desdictz comptes de ladicte recepte lesdictz quarante escuz d'or de gaiges, chascun an, en rapportant ces presentes ou vidimus d'icelle deuement fait pour une foiz seullement, car ainsi nous plaist estre fait, non obstant quelsconques ordonnances, mandemens ou deffences à ce contraires. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre scel à ces presentes. Donné en nostre chastel d'Angiers le xje jour du moys de juing l'an de grâce mil quatre cens cinquante et ung. Ainsi signé, René. Par le Roy, le seigneur de Beauvau, senneschal d'Anjou et l'evesque d'Orenge présens.

Sur le registre est faite mention du collationnement sur trois originaux, elle est signée par Bernard et Benjamin.

On lit ensuite: « Le compte premier de Jehan de Vacincourt secretaire et treso-

" rier des finances de tres hautte et tres excellante princesse Ysabel, par la grâce de Dieu Royne de Jerusalem et de Secile, duchesse d'Anjou, de Bar et de Lorraine, contesse de Prouvence, de Forcalquier et de Pymont, comis et ordonné par le Roy et ladicte dame de la recepte et payment des chappelains et chantres de leur chappelle, comme appert par les lettres patentes de institucion desdictz seigneur et dame ci devant transcriptes, de toutes les receptes des deniers receuz par ledict Vacincourt ou nom et comme comis dessusdict, depuis le premier jour de may l'an mil quatre cens quarante neuf que ladicte chappelle fut instituée et ledict tresorier ordonné ou dict office jusques au derrain jour d'octobre inclus mil quatre cens cinquante et deux; et aussi de la mise et despense faicte par ledict Vacincourt depuis ledict premier jour de may mil quatre cens quarante et neuf jusques au derrain jour d'octobre mil cocc cinquante et deux, l'un et l'autre joins presentement. »

Suit l'etat detaillé de la recepte : (nous n'avons rien transcrit de ce chapitre qui nous a paru sans intérêt).

#### DESPENCE.

Et premierement à Bertrand Feragus, Phelippe Boutillat, Jehan Lescandet, Pierre de Monade, Ondet Garin et Arnault Sperty, chantres de ladicte chappelle, la somme de quatre vings quatre escuz neufs, c'est assavoir à chascun d'eux six escuz qui sont trente six escuz, pour cause de leurs gaiges du moys de may mil quatre cens quarante et neuf qui est le commancement de leur ordonnance.

Suit la mention de la dépense du mois de juillet pour semblables gaiges.

Aux dictz Phelippe Boutillat, Ondet Garin, Pierre Lescandet et Arnault Sperty, chantres, et frere Roullin Franquet, chappellain de ladicte chappelle la somme de vingt huit escuz d'or neufs pour leurs gaiges du moys de septembre ensuivant l'an dessusdict, c'est assavoir à chascun desdictz chantres six escuz et au dict frère Roullin quatre escuz, comme appert par ledict mandement rendu comme dessus et certificacion dudict evesque d'Orenge, donnée du troisieme jour d'octobre l'an mil quatre cens quarante et neuf, cy rendue, pour ce. . . . xxxviij liv. x s.

Mêmes notes pour les gaiges des mois d'octobre et de novembre.

Mention des mêmes gaiges que ci-dessus pour les mois de decembre, janvier et février.

A Phelippe Boutillat, Ondet Garin, Pierre Lescandet, Arnault Sperty, Nicolas Michon, Estienne de Sainct Germain, Jehan Louvet, chantres, frere Roullin, chappellain de la chappelle desdictz seigneur et dame, Humbert, clerc desdictz chantres, la somme de soixante une livres dix sept solz six deniers tournoys en quarante et cinq escuz neufs à eulx payez par ledict Vacincourt de l'ordonnance et commandement expres de ladicte dame: c'est assavoir à chascun desdictz chantres, six escuz, au dict chappellain deux escuz, et audict Humbert ung escu, pour leurs gaiges d'avoir servi en ladicte chappelle au mois de mars mil quatre cens quarante et neuf, comme appert par le mandement de ladicte dame donné en son chastel de Launay prez Saumur, le premier jour d'avril l'an dessusdict mil quatre

On lit, après un article semblable :

A Mayndon, chantre, qui avoit esté mandé devers ladicte dame pour estre tenneur en ladicte chappelle et renvoyé pour aulcunes causes, la somme de cent dix solz en quatre escuz neufs à luy payez et ordonnez par ladicte dame, pour et en rescompense des despens qu'il avoit fait en venant, appert comme dessus. vl. xs.

A messire Estienne, chappellain de Bretaigne, la somme de quatre livres deux solz six deniers tournoys à luy ordonnez par ladicte dame pour ses despens et sallaire d'avoir esté...... pour amener et faire venir ung chantre et estre tenneur en ladicte chappelle, appert par ladicte ordonnance rendue cy devant et certifficacion dudit evesque donnée le vingt huictiesme jour d'avril l'an mil quatre cens cinquante, cy rendus, pour ce. . . . . . . . . . . . . . . iiij liv. ij s. vi d.

Suit un article pour gaiges avec mandement de la Royne, donné en son chastel de Saumur le xvije jour de juingn l'an dessusdict.

Aux dictz chappelains et chantres, la somme de cinquante quatre escuz d'or neufs pour leurs gaiges du moys de juingn de l'an dessusdict mil quatre cens cinquante, qu'ilz ont semblablement servi dans ladicte chappelle; c'est assavoir:

TOME I. 19

Phelippe Boutillat vii escuz, Ondet Garin vii escuz, Arnault Sperty vii escuz, Jehan Louvet, prebtre, vii escuz, pour ce qu'ilz ont dict la grant messe par sepmaine.

Suit une note pareille pour les gaiges du moys de juillet.

Aux chappellains et chantres dessusdictz et autres personnes, la somme de cent quarante six escuz pour les causes cy aprez declaireez, c'est assavoir : à Chassin Delaverse tenneur vingt quatre escuz pour ses gaiges des moys d'aoust, septembre et octobre mil quatre cens cinquante, qui est à raison de huict escuz par moys, à Phelippe Boutillat vingt ung escuz peur ses gaiges d'iceulx trois moys, qui est à raison de sept escuz par moys, à Ondet Garin vingt ung escuz pour semblables gaiges desdictz trois moys, à raison de sept escuz par moys, à Pierre Lescandet dix huict escuz pour ses gaiges desdictz trois moys, à raison de six escuz par moys, à Colas Michon pour semblables gaiges dix huict escuz, à Arnault Sperty pour ses gaiges desdictz moys d'aoust et septembre quatorze escuz, à Jehan Louvet pour semblables gaiges desdictz deux moys quatorze escuz, à Estienne de Sainct Germain douze escuz pour semblables gaiges desdictz deux moys, à Jehan Regnard, prebtre, cinq escuz, pour ses gaiges dudict moys d'octobre, à Jehan Buisson deux escuz pour ses gaiges des dix derniers jours dudict moys d'octobre, et à Henry chantre, deux escuz pour son sallaire d'estre allé en Bretaigne et faire venir deux aultres chantres pour ladicte chappelle; appert par un mandement de la Royne donné en son chastel d'Angiers le dernier jour de novembre mil quatre cens cinquante, certifficacion et quictance rendue comme dessus, lesquelles partz montent ensemble à la somme de cent cinquante neuf escuz, vallant . . . ij c. vij liv. vij s. vi d.

Aux dictz Phelippe Boutillat, Ondet Garin, Chassin Delaverse, Guillemart, nouveau chantre, Pierre Lescandet, Colas Michon, Jehan de Fontenoy et Pierre Barbier, chappelains et chantres de ladicte chappelle, la somme de quatre vingts escuz neufs qui valent à xxvij s. vj deniers l'escu, cent dix livres tournois, c'est assavoir: à chascun desdictz chantres x escuz à eulx ordonnez par ladicte dame pour leurs robes dudict moys d'octobre, comme appert par un mandement de ladicte

dame, donné en son chastel d'Angiers le dixhuictieme jour de novembre mil quatre cens cinquante, et quictancé des dessusdictz, rendu cy, pour ce en despense. cx liv.

Nous avons remarqué, dans l'article suivant pour gaiges, ces mots : « A frere » Roullin, ung escu pour pappier à longue feulle qu'il a delivré au dict Pierre » Lescandet à faire des livres pour la chappelle, à luy pour cordon à relyer lesdictz

- » livres cinq solz, mandement du Roy donné en son chastel d'Angiers le xje jour
- » de juingn mil cccc cinquante et ung. »

Nous remarquons ensuite cet autre article : « A Aymon, maistre de la psallette » d'Angiers huict escuz pour ung livre en parchemin ou sont escriptes les passion » et evangiles de la grant sepmaine, lequel a esté mis en ladicte chappelle. » La date du mandement du Roy telle que dans la note précédente.

A l'appui des titres de dépense qui viennent immédiatement, nous remarquons un mandement du Roy donné en son chastel d'Angiers le xvje jour de décembre mil cccc cinquante et ung, et un autre donné en son chastel de Beaufort le xe jour de décembre même année.

Vient ensuite cet article: « à Jehan Gasnot un escu pour festoyer un chantre de monseigneur d'Orléans, comme il appert par certifficacion dudict evesque d'Orenge, et mandement du Roy du xxije jour de may mil quatre cens cinquante et deux.»

#### DONS ET PENSIONS

A Phelippe Boutillat, chantre de ladicte chappelle, la somme de dix escuz à luy donnez par ladicte dame pour ayder à ses menuez affaires, comme il appert par le mandement de la Royne expedié en pappier donné en son hostel de Launay, le iiije jour de may, l'an mil cccc cinquante, et quictancé dudict Phelippe.

A monseigneur le senneschal d'Anjou, le jour de l'an mil cccc quarante neuf la somme de quarante escuz d'or neufs en diminution de la somme de quatre cens florins que la Royne luy a ordonnez prendre par chascun an sur le revenu des tabliers, appert par la quictance donné le xije jour de janvier mil cccc quarante et neuf.

A Gilles de Bourmont, conseillier et maistre d'hostel de la Royne, la somme de cent florins, monnoie de Prouvence à luy ordonnez semblablement de pension par

<sup>&#</sup>x27; Ces blancs existent sur le registre des Archives du Royaume.

A Jehan Thomas Racionnal de la chambre d'Aix la somme de quarante et sept florins pour certaine despense qu'il a faite en voyaiges à resjoindre tous les tabliers de Prouvence ensemble et les arrenter, pour ce que part d'iceulx estoient alienez à plusieurs; appert par mandement de ladicte dame donné en son chastel d'Angiers le troysiesme jour de novembre l'an mil cccc cinquante et quictancé dudict maistre Jehan Thomas, escripte en pappier, donnée le xe jour du moys d'octobre l'an mil quatre cens cinquante.

A Chassin de Hautresse tenneur la somme de vingt quatre escuz que ladicte dame luy a fait donner en don pour une foiz oultre ses gaiges, en rescompense d'un voyaige qu'il a fait en Picardie à faire venir des chantres par commandement du Roy et de ladicte dame. Il appert de ce par mandement donné en chastel d'Angiers le xviije jour de novembre l'an mil cccc cinquante, et quictance dudict Chassin faicte du vxiiije jour de novembre ou dict an.

A l'evesque d'Orenge maistre de ladicte chappelle, la somme de cinquante escuz neufs pour ses gaiges de deux ans et demy qui sont de vingt escuz par an reparti à deux termes, dont le premier terme comence au premier jour de may mil cccc cinquante et l'autre terme au premier de novembre ensuivant. Cy pour cinq termes comme appert par quictance dudict esvesque et mandement sur ce de ladicte dame donné à Angiers le xviije jour de janvier mil cccc cinquante.

Au dict Phelippe Boutillat chantre, le xxiije jour d'aoust l'an mil cccc cinquante et deux, la somme de trente escuz à luy donnez par ledict seigneur pour une foiz oultre ses gaiges ponr aidier à ses neccessitez et affaires et soy plus honnestement maintenir ou service dudict seigneur, appert par le mandement dudict seigneur donné en son hostel de Launay le xxiiije jour de juingn l'an mil cccc cinquante et deux et quictance dudict Phelippe.

DENIERS DONT LEDICT VACINCOURT DECHARGE ET NON RECEUZ.

N. B. Le chapitre dernier a été barré, et termine le onzième feuillet.

Digitized by Google

# TABLE DES MATIÈRES.

|                                                                           | Pages.                 |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Avertissement                                                             | I                      |  |  |  |  |  |
| BIOGRAPHIE DE RENÉ D'ANJOU                                                | 111                    |  |  |  |  |  |
| Grandeur de la maison d'Anjou                                             | III                    |  |  |  |  |  |
| Expéditions de Louis I et Louis II en Sicile                              | IV                     |  |  |  |  |  |
| Admirables règlements des États d'Aragon pour la succession royale.       | VI                     |  |  |  |  |  |
| Naissance de René (1408)                                                  | VIII                   |  |  |  |  |  |
| Son enfance. Epitaphe de Tiphaine, sa nourrice                            | IX.                    |  |  |  |  |  |
| Adoption de René par le cardinal de Bar. Détails sur son éducation.       | XI                     |  |  |  |  |  |
| Mariage de René avec Isabelle de Lorraine (1420)                          | XII                    |  |  |  |  |  |
| René marche au secours de Charles VII                                     | $\mathbf{X}\mathbf{V}$ |  |  |  |  |  |
| Déclaration de René au duc de Bedfort (1429)                              | XVII                   |  |  |  |  |  |
| Exploits de René et de Barbazan contre les Anglais (1429)                 | XVIII                  |  |  |  |  |  |
| Réunion des couronnes ducales de Bar et de Lorraine sur la tête de René   | XX                     |  |  |  |  |  |
| Prétentions du comte Antoine de Vaudemont au duché de Lorraine.           | XXII                   |  |  |  |  |  |
| Guerre de succession. Bataille de Bulgnéville (1431)                      | XXIV                   |  |  |  |  |  |
| Captivité de René dans la tour de Bar (1432)                              | XXXI                   |  |  |  |  |  |
| Traité avec le duc de Bourgogne pour la délivrance du captif (1433);      |                        |  |  |  |  |  |
| généreuse caution de trente seigneurs lorrains                            | XXXII                  |  |  |  |  |  |
| René à la cour de Savoie                                                  | XXXIV                  |  |  |  |  |  |
| L'empereur Sigismond accorde à René l'investiture du duché de Lor-        |                        |  |  |  |  |  |
| raine (1434)                                                              | XXXV                   |  |  |  |  |  |
| René, fidèle à sa parole, rentre en prison (1435)                         | XXXVII                 |  |  |  |  |  |
| La reine Jeanne lui lègue en mourant la Sicile et la Provence. Défaite    |                        |  |  |  |  |  |
| du roi d'Aragon par la flotte génoise (1435)                              | XXXVIII                |  |  |  |  |  |
| Isabelle prend possession du royaume de Naples. Sa courageuse con-        |                        |  |  |  |  |  |
| duite pendant la captivité de son mari (1436)                             | XL                     |  |  |  |  |  |
| René sort enfin de sa prison par un traité avec Philippe de Bourgogne.    | XLII                   |  |  |  |  |  |
| Après avoir réglé les affaires de Lorraine et du Bar, il visite son duché |                        |  |  |  |  |  |
| d'Anjou (1437)                                                            | XLIII                  |  |  |  |  |  |
| Brillante réception de René en Provence (1437)                            | XLIV                   |  |  |  |  |  |

# (150)

|                                                                          | Pages.  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Il réprime une émeute populaire contre les Juifs (1438)                  | XLVI    |
| Arrivée de ce prince en Sicile: enthousiasme des Napolitains (1438).     | XLVII   |
| Alphonse d'Aragon dispute à René la couronne de Sicile (1438 à 1441).    | XLVIII  |
| Jeux de Castel-Nuovo: discours de Cyprien de Mer au roi René (1441).     | LVIII   |
| Lettre du doge Thomas Frégoze                                            | LIX     |
| Prise de Naples par Alphonse : lutte héroïque du roi de Sicile (1442).   | LXII    |
| Entrevue de René avec le pape Eugène IV. Retour en Provence (1442).      | LXVI    |
| Mort de Louis d'Anjou, son second fils, et de la reine Yolande, sa mère. | LXVII   |
| Traité de paix entre la France et l'Angleterre, conclu par les heureux   |         |
| soins du roi de Sicile (1444)                                            | LXVII   |
| Châtiment de la ville de Metz qui avait outragé la reine Isabelle.       | LXIX    |
| Mariage de Marguerite d'Anjou avec Henri VI, roi d'Angleterre, et d'Yo-  |         |
| lande d'Anjou avec Ferry de Vaudemont : brillantes fêtes de Nancy.       | LXIX    |
| René auprès de Charles VII. — Les deux rois abolissent la Féte des       |         |
| Fous, et réforment l'armée française (1445)                              | LXXII   |
| Retour de René en Anjou. Sa bienfaisante et sage administration.         | LXXIV   |
| Tournoi de Razilly (1447)                                                | LXXV    |
| Tournoi de Saumur. Curieuse relation des joutes (1448)                   | LXXVI   |
| Tournoi de Tarascon (1449)                                               | LXXVIII |
| René institue l'Ordre du Croissant (1448)                                | LXXXIII |
| Il marche une seconde fois au secours de Charles VII contre les Anglais. | LXXXIV  |
| Relation en vers de l'entrée des deux Rois à Rouen                       | LXXXV   |
| Mort de la reine Isabelle. Touchants regrets de son époux (1452)         | XCI     |
| Expédition de René en Lombardie (1453)                                   | XCIII   |
| Il épouse en secondes noces Jeanne de Laval (1455)                       | XCIV    |
| Il réforme la législation de l'Anjou et de la Provence (1456-1458)       | XCV     |
| Séjour tranquille de René en Provence avec Jeanne de Laval. Corres-      |         |
| pondance poétique avec Charles d'Orléans. Jeux de la Tarasque.           | XCVI    |
| Mort d'Alphonse; René réclame vainement du pape Pie II l'investiture     |         |
| du royaume de Naples. Exploits de Jean d'Anjou à Gênes et en Sicile.     | XCIX    |
| René secourt inutilement son fils; perte du royaume de Sicile. Peste     |         |
| en Provence: humanité du bon roi (1460)                                  | CI      |
| Guerre du bien public. Le roi de Sicile s'efforce de détacher son fils   |         |
| Jean d'Anjou de la ligue contre Louis XI (1464-65)                       | CIII    |
| Brillante conquête de la Catalogne par Jean d'Anjou, qui meurt au        |         |
| sein de son triomphe (1467-70)                                           | CVI     |
| Heureux jours que René passe en Anjou. — Pélerinage de la Bau-           |         |
| mette. — Ermitage de Reculée (1463-69)                                   | CVIII   |
|                                                                          |         |

### (151)

|                                                                            | rages.  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| René favorise la renaissance des lettres                                   | CXI     |
| Traité de Péronne (1468). Déclaration du roi de Sicile (1469)              | CXIII   |
| Mort de Nicolas d'Anjou (1473)                                             | CXVII   |
| Courage et revers de Marguerite d'Anjou (1461-71)                          | CXVIII  |
| Louis XI enlève le duché d'Anjou au vieux roi de Sicile (1474) et le       |         |
| poursuit de sa déloyauté et de son injustice. Généreuse fermeté de         |         |
| Jean Cossa                                                                 | CXXII   |
| René se retire en Provence et institue pour héritier son neveu, Charles    |         |
| du Maine (1474)                                                            | CXXV    |
| Il récompense les services de ses fidèles serviteurs : lettres de noblesse |         |
| données par le bon roi à Nodon Bardelin                                    | CXXVI   |
| Franchises et priviléges qu'il accorde à la ville de Marseille             | CXXIX   |
| Admirable lettre de Jean Binel (1475)                                      | CXXX    |
| Exécution du juif Asturge (1476)                                           | CXXXIII |
| René de Lorraine, petit-fils du roi de Sicile, défait Charles-le-Témé-     |         |
| raire sous les murs de Nancy (1477). Obsèques de ce prince                 | CXXXIV  |
| Derniers moments du bon roi; sa mort (1480). Douleur des Proven-           |         |
| çaux                                                                       | CXXXVI  |
| Le corps de René est apporté à Angers, où la reine Jeanne de Laval         |         |
| lui fait ériger un magnifique mausolée (1481)                              | CXL     |
| PIÈCES JUSTIFICATIVES                                                      | CXLIII  |
| Heures du roi René                                                         | CXLIII  |
| Don du duché de Lorraine au duc de Calabre                                 | CXLVI   |
| lableaux du roi René                                                       | CXLVIII |
| Note sur son tombeau                                                       | CLII    |
| LETTRES DU ROI RENÉ                                                        | I       |
| INSTITUTION DE L'ORDRE DU CROISSANT                                        | 51      |
| Cestament du roi rené                                                      | 83      |
| l'estament de jeanne de laval                                              | 105     |
| Procès-verbal de la translation du corps du roi René                       | 119     |
| Programme des obsèques                                                     | 124     |
| L'ordre et cérémonies observés à l'enterrement du corps et du cœur         | •       |
| de René d'Anjou.                                                           | 126     |
| Compte des finances du roi de Sicile (1460)                                | 133     |
| Chapelle et chantres de la royne de Sicile (1449-1452)                     | 140     |
|                                                                            |         |

### ERRATA.

| VII 39 de la <i>Gaudic</i> , lisez : de Gandie.  X 2 démolisseeurs, lisez : démolisseurs.  XLVIII 30 Albin de Villeneuve, lisez : Alban de Villeneuve |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ŕ                                                                                                                                                     |      |
| VI VIII 20 Albin de Villeneuve licez : Alban de Villeneuve                                                                                            |      |
| ALVIII 30 Atom de vineneuve, ilsez . Alban de vineneuve                                                                                               |      |
| CXI 38 Mettre; après de Gardanne, etc., et, après en la                                                                                               | atin |
| CXXII 12 Mœurs, lisez : cueurs.                                                                                                                       |      |
| CXLV 39 et un lion doré, lisez: un lion doré.                                                                                                         |      |
| 53 13 representis celument, lisez: reprensit celement.                                                                                                |      |
| 62 16 chuvaliers, lisez: chevaliers.                                                                                                                  |      |
| 73 2 Si vous me cuidez, lisez: si vous ne cuidez.                                                                                                     |      |
| 74 14 <i>xous</i> , lisez : vous.                                                                                                                     |      |
| 75 23 conservations, lisez: conservation.                                                                                                             |      |
| 76 10 Rourdigné, pour Bourdigné.                                                                                                                      |      |
| 76 39 noudum, pour nondum.                                                                                                                            |      |
| 77 20 Harancourt, pour Haraucourt.                                                                                                                    |      |

### AVIS AU RELIEUR.

| 1  | Frontispice.                                    |                            | entre le titre et le fa | ux-titre. |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| 2  | Dijon.                                          | en                         | regard de la page       | XXX       |
| 3  | Château de Tarascon.                            |                            |                         | XCVIII    |
| 4  | Château de Salon.                               |                            |                         | CXXVIII   |
| 5  | Palais du roi René à Aix.                       |                            |                         | CXXXVI    |
| 6  | Manuscrits de la Bibliothèque royale.           |                            |                         | CXLIV     |
| 7  | Le Buisson ardent.                              |                            |                         | CXLVIII   |
| 8  | Milieu du Triptyque.                            |                            |                         | CL        |
|    | Volets du Triptyque.                            |                            |                         | CLII      |
|    | Encadrement du Triptyque.                       |                            |                         | 8         |
|    | Volets extérieurs.                              |                            |                         | 16        |
| 12 | Crosse de Saint-Nicolas, etc.                   |                            |                         | 20        |
|    | Divine Comédie.                                 |                            |                         | 28        |
| 14 | Détails à gauche de la Divine Comédie.          |                            |                         | 32        |
|    | Prédication de sainte Madeleine.                |                            |                         | 40        |
|    | Adoration des Mages.                            |                            |                         | 44        |
|    | Heures du roi René (bibliothèque de l'Arsenal). | Musiciens.                 |                         | 56        |
| 18 | Id.                                             | Prière de la Vierge.       |                         | 64        |
| (9 | Id.                                             | Procession.                |                         | 72        |
| 20 | Id.                                             | Ruine de Jérusalem.        |                         | 76        |
| 21 | Id. (bibliothèque de Poitiers.)                 | Premières scènes de la Pas | sion.                   | 88        |
| 22 | Id,                                             | Baiser de Judas.           |                         | 96        |
| 23 | Id.                                             | Crucifiement.              |                         | 108       |
| 24 | Id.                                             | Résurrection.              |                         | 112       |
| _  | Sculpture du roi René.                          |                            |                         | 124       |
|    | Triptyque sculpté en bois.                      |                            |                         | 132       |

### **OEUVRES**

CHOISIES

# DU ROI RENÉ.

# PARIS, AU COMPTOIR DES IMPRIMEURS-UNIS, QUAI MALAQUAIS, Nº 15.

ANGERS,
CHEZ COSNIER ET LACHÈSE, PIGNÉ-CHATEAU,
BT CHEZ TOUS LES LIBRAIRES DE L'ANJOU, DE LA LORRAINE ET DE LA PROVENCE.

### **OEUVRES**

CHOISIES

# DU ROI RENÉ,

avec une biographie et des notices

PAR

#### M. LE COMTE DE QUATREBARBES,

Nembre de la Chambre des Députés,

Εĩ

un grand nombre de dessins et ornements, d'après les tableaux et manuscrits originaux

PAR M. HAWKE.

TOME SECOMD.

AVC 23

ANGERS.

IMPRIMERIE DE COSNIER ET LACHÈSE,

M DCCC XXXXVIII.

#### **ÉTUDE HISTORIQUE**

### SUR LA CHEVALERIE.

Le moine de Saint-Gall raconte que Charlemagne, chargé de gloire et d'années, apercevant du haut des tours d'une ville de la Gaule Narbonnaise une flottille montée d'hommes du Nord, la suivit longtemps des yeux, le visage inondé de larmes. Comme les grands qui l'entouraient semblaient étonnés de cette apparente faiblesse: « Mes fidèles, leur dit-il, savez-vous pourquoi je pleure si amèrement? » C'est en pensant aux calamités sans nombre que les pirates, qui ne craignent » pas d'approcher de ce rivage pendant ma vie, feront après ma mort peser sur » mes peuples. »

Les prévisions du grand empereur ne tardèrent pas à s'accomplir. Descendu dans la tombe, il n'avait point transmis avec le sang ses vertus et son génie. Un demi-siècle encore, son ombre protégea son empire contre les invasions des barbares. Mais comme annonce de leurs ravages, des guerres impies éclatèrent entre ses faibles et coupables successeurs. Tout sang généreux s'épuisa dans ces luttes parricides; et quand le vent du pôle, soufflant de nouveau, fit échouer les bateaux des Normands à l'embouchure de nos fleuves, il arriva quelque chose de semblable à la dissolution de l'empire romain.

Le règne de Charlemagne n'avait point apporté au monde d'idées et de mœurs nouvelles. C'était le dernier éclair de gloire et de civilisation romaine, brillant au souffle inspiré du soldat teuton, sous la tente des Francs, devenus chrétiens. A l'exemple des plus illustres Césars, sa vie avait été une suite continuelle de combats et d'héroïques trayaux. Toujours armé, il avait brisé comme sur l'enclume,

OME II.

au Nord et au Midi, des populations sauvages; il avait rallumé dans la paix le flambeau des lettres, inspiré l'amour des études, promulgué de sages ordonnances, et fait plier, dans ses capitulaires, des coutumes demi-barbares sous les règles d'une législation écrite, consentie dans les assemblées générales de la nation. Les souvenirs du Forum revivaient dans ces délibérations en plein champ, où se manifestait l'indépendance primitive de nos pères. Seulement les aigles du Capitole n'étreignaient plus dans leurs serres l'univers captif. Elles s'étaient enfuies en abandonnant leur proie; et au lieu du Jupiter Tonnant, s'élevait la croix, sublime symbole qui rattachait la terre au ciel.

Le rétablissement de l'empire d'Occident ajouta un nouveau trait de ressemblance avec les temps antiques. Le saint jour de Noël, huit siècles après la naissance du Sauveur, lorsque le roi Franc terminait sa prière au tombeau des bienheureux apôtres, le pape Léon III lui avait posé la couronne sur la tête, et tout le peuple s'était écrié: « A Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empe- » reur des Romains, vie et victoire <sup>1</sup>. » Ce héros comblait ainsi le vide de trois cent vingt-cinq ans que les Hérules, les Ostrogoths et les Lombards avaient creusé, depuis la déposition de Romulus Augustule.

Mais il était arrêté, dans les desseins de Dieu, qu'il ne resterait rien de l'empire de la force à la ville éternelle. Trois générations suffirent aux descendants de Charles pour se voir enlever l'héritage de leur immortel aïeul. Le sceptre sortit de leur famille, comme autrefois celui de Juda, de la maison de David; et à la place des rois et des Césars, il ne régna plus à Rome qu'un vieillard, pacifique successeur du glorieux pêcheur du lac de Génésareth.

Les portes sépulcrales des caveaux d'Aix-la-Chapelle étaient à peine fermées qu'un mouvement général de révolte ébranla l'Occident. L'action des siècles n'avait point confondu les intérêts de tant de nations, diverses de mœurs, d'origine et de langage; et les rivalités implacables qui armaient les fils contre le père, les frères contre les frères, étaient aussi celles des peuples.

Ils prirent rendez-vous, pour décider leur querelle, dans les plaines de Fontenay 2, près d'Auxerre, au centre de la vieille Gaule. Cette bataille, où tombèrent

(Robert Wace, roman de Rou.)



Annales d'Eginhard.
 Joste Fontenei, une vile,
 En ont occiz plus de chent de mile:
 Là, péri de France la flor,
 E des baronz tuit li meillor.

cent mille Italiens, Francs, Slaves et Teutons, brisa les derniers liens qui retenaient encore unis les débris de l'empire d'Occident. De nouvelles langues remplacèrent le latin; le servage succéda à l'esclavage, le monde féodal au monde antique.

C'est au milieu de ces ruines amoncelées et de tous les désastres des guerres civiles qu'un nouveau fléau vint fondre sur la France. Il y avait déjà près d'un siècle que des pirates du Nord avaient envahi la grande île des Bretons. Dévorés de la soif du sang et d'un fanatisme barbare, ils adoraient Odin, ce dieu féroce des Scandinaves. Chaque printemps les voyait sortir des anses de la Norwège et des îles de la Baltique <sup>1</sup>, « comme un essaim d'abeilles », et sillonner l'Océan de leurs légers vaisseaux. Égaux entre eux, ils choisissaient leur chef parmi les plus braves, et le suivaient gaiement, disent leurs chroniques <sup>2</sup>, « sur la route des » Cygnes. »

Tantôt longeant les côtes et les hauts promontoires, ou à l'ancre dans les baies, derrière les rochers, ils épiaient une occasion de fondre sur leur proie. Quelquefois ils se lançaient en pleine mer à la poursuite d'un ennemi, sans crainte des
orages qui brisaient leurs navires 3. « L'ouragan et la tempête viennent en aide à
» nos rameurs » chantaient ceux qu'épargnaient les flots.

Leurs flottilles de bateaux plats remontaient les grands fleuves et les rivières. Les pirates jetaient sur les deux rives le deuil et l'épouvante 4. Ils s'emparaient des îles, les transformaient en vastes camps retranchés et y déposaient les produits de leur pillage. Ils parvinrent ainsi au cœur de la France, semant en tous lieux le carnage et l'incendie, et faisant sur leurs pas une telle solitude que, suivant une expression contemporaine, « rien ne troublait ce silence de la mort, pas même l'aboiement » d'un chien. »

Le sang des prètres, des moines et des religieuses, les flammes qui dévoraien les églises et les moustiers, exaltaient leur joie sauvage<sup>5</sup>. « Nous leur avons chanté » la messe des lances, criaient-ils par dérision; elle a commencé de grand matin, » et a duré jusqu'à minuit. »

La France, épuisée par ses guerres intestines, offrit une faible résistance à ces

- ' Guillaume de Jumièges.
- <sup>2</sup> Scriptores rerum danicarum.
- 3 Marinæ tempestis procella nostris servit remigiis. (Abbon.)
- 4 Destre, senestre tut wastant (à droite, à gauche tout devastant).

<sup>5</sup> Chroniqueurs cités par Augustin Thierry.

(Roman de Rou.)

terribles envahisseurs <sup>1</sup>. Les rois et les grands, enfermés dans les villes et les châteaux, rachetaient au poids de l'or la retraite momentanée des pirates, qui allaient ravager d'autres provinces. Parfois le pauvre peuple des campagnes, sans guides ni défenseurs, se précipitait sur les Normands, avec la rage du désespoir. Armé de faulx et de bâtons noueux, il affrontait leurs épées, leurs haches et leurs massues à pointes de fer. Quelques-uns, abandonnés de Dieu, maudissaient le ciel qui ne les protégeait plus, reniaient leur patrie et leur saint baptême, et confondaient leurs imprécations sacrilèges avec celles des païens.

Des chevaliers poi (peu) i aveit E nul secors n'en attendeit.

(Roman de Rou.)

Le temps avait moissonné les derniers compagnons de Charlemagne, et ceux qui conservaient pur le sang des héros, tombaient, comme Robert-le-Fort, percés de flèches, sur un champ de victoire.

Toutes les chroniques contemporaines et les historiens qui suivirent, les Annales de Saint-Bertin, le Gesta Nortmannorum, Abbon, Guillaume de Jumièges et surtout Robert Wace, dans le roman de Rou, nous ont conservé le récit de ces épouvantables massacres, dont le monde n'avait point eu d'exemple depuis Genséric et Attila.

En mer se sunt à bon vent miz, Lor erre (leur chemin) ont vers France priz, En Some, en Pontif arrivèrent (la Somme et le Ponthieu), Tote la cuntrée gastèrent. Vignon arstrent et Armineiz (ils brûlent le Vimeu et l'Amienois) E li mostiers de Vermendeiz; L'église arstrent de Saint-Quintin, E Saint-Méart et Saint-Martin: Toz li clercs o (avec) l'éveske Eumon Destrenchièrent dedenz Noon (Noyon). De toailes, des altels prises, Feseient braies e Kemises. Viles arstrent, homes ocistrent, Fames porjurent, aveir (richesse) pristrent. Mult oissiez enfanz plorer, Homes braire, fames crier..... Ainsi trovèrent paenz (payens) terre Vuide de gent, bone à cunquerre..... D'ileuc sunt à Roem (Rouen) alé,

<sup>&#</sup>x27; Adversus quos nullus rex, nullus dux, nullus desensor surrexit qui eos expugnaret. (Dom Lobineau.)

E a Roem sunt arresté.

Tote destruitrent la cité........

Mezonz ardent, froissent celiers,
Homes tuent, robent mostiers;
De Noon très qu'à Saint-Denis,
De Chartres très ques à Paris
Ne remaint (ne reste) vile, ne mezon
Ki ne fust en flambe u (ou) cherbon!

Les prêtres et le peuple cherchent un refuge dans les bois, et emportent avec eux les objets de leur vénération et de leur culte.

Altrepart li cors saints portent, Portent messaux (missels), portent sautiers, Portent mistres e ensenciers.

Ces désastres sans nom s'étendent sur la France entière. Les Normands remontent la Loire, s'établissent dans une de ses îles, en face de Saint-Florent 1: brûlent Nantes, Angers, Tours et Orléans, et par l'Allier, pénètrent jusqu'en Auvergne. Ils suivent ensuite les côtes de l'Aquitaine, passent le détroit de Gibraltar, s'arrêtent aux bouches du Rhône, et vont piller l'Italie. Bier, fils de Lothroc, roi des Danois, surnommé Côte de fer, et le farouche Hastings les commandent.

Ce dernier, que les chroniques représentent comme n'ayant pas d'autre demeure que les planches d'un navire, d'autre patrie que l'océan, d'autre foyer que l'incendie, avait été proclamé roi de la mer par ses compagnons d'armes. Enlevé enfant sur les bords de la Marne, il avait grandi parmi les pirates, sans connaître le remords, la crainte ou la pitié. Les matelots racontaient qu'il lançait trois javelots jusqu'au sommet des mâts, et les recevait dans sa main, au moment même où il faisait le tour d'une embarcation, en courant sur les rames. Toujours à son col pendait un <sup>2</sup> cor d'ivoire, dont le son, pareil à celui du tonnerre, donna, pendant trente années, le signal du carnage.

Les invasions se renouvellent avec une périodicité effrayante. Chaque jour les barbares montaient comme les flots, et, après leur passage, il ne restait rien que des débris d'épaves sur la grève désolée.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elle porte le nom de la Batailleuse. A neuf siècles de distance, un événement historique, à jamais mémorable, lui a donné une nouvelle célébrité. Placé entre Saint-Florent et Varades, elle fut le point principal qui, le 18 octobre 1793, protégea la grande émigration vendéenne. Le généreux Bonchamps y rendit le dernier soupir.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tuba illi erat eburnea, tonitrum nuncupata. (Dudo de Sancto Quintino.)

Plus d'un demi-siècle s'écoula, au milieu de ces calamités et de ces déchirements de tout genre <sup>1</sup>. L'empire de Charlemagne se divisa par lambeaux. Non seulement les peuples qui avaient été momentanément réunis à l'ombre de son épée, reprirent leur indépendance et leurs frontières naturelles, mais, au sein même des Gaules conquises par Clovis, s'accomplit un démembrement partiel, provoqué par la différence d'intérêts, de traditions et de dialectes.

La Bretagne fut la première à secouer le joug. L'ancien royaume des Visigoths, tout le pays au midi de la Loire, la Provence et la Bourgogne, les deux rives du Rhin et l'ancienne Gaule Belgique formèrent des états indépendants. Le pouvoir royal, avili et sans force, ne fit aucun effort pour empêcher l'unité de se rompre. Rélégué entre la Loire, la Meuse, l'Escaut et la mer, il abandonnait les provinces qu'il ne pouvait plus défendre. Les gouverneurs devenaient des souverains héréditaires, à la simple condition de foi et service; et la France se trouva bientôt partagée en autant de fiefs qu'elle comptait de villes, de bourgs et de châteaux.

Les Francs, en envahissant la Gaule, avaient eu peu d'obstacles à surmonter de la part du peuple vaincu. Les deux tiers de la population étaient esclaves. Que leur importait de changer de maître? D'un autre côté la servitude personnelle, si cruelle et si odieuse sous la domination romaine, était inconnue des peuples du Nord. Chez ces derniers, de sanglants ou infâmes caprices n'enchaînaient pas la vie entière de l'homme attaché au sol. Traité presque toujours avec douceur, il connaissait les joies de famille, et n'avait point abdiqué tout sentiment de sa dignité personnelle. Entre lui et l'esclave antique, il y avait la différence du colon labourant toujours le même champ, et du vassal suivant son seigneur dans l'ardente mêlée, au misérable égorgé pour engraisser des murènes et au gladiateur, à la fois assassin et victime, rougissant le sable du Colisée, pour les plaisirs du peuple-roi. Dès le commencement de la seconde race, le servage avait remplacé l'esclavage sur toute la terre de France.

Mais à cette époque de confusion, d'ignorance et d'enfantement douloureux, où des guerres d'extermination, devenues l'état habituel des peuples, avaient fait taire les lois divines et humaines, chaque seigneur, retranché derrière ses tours, ne reconnaissait d'autre pouvoir que la force matérielle. L'hommage qu'il rendait à une royauté impuissante, n'était plus qu'une vaine formalité, ou un sujet de moquerie. Fier et indomptable, si un noble cœur battait dans sa poitrine, il protégeait

1 De 841 à 912.

de sa lance ses fidèles vassaux, et leur rendait prompte et bonne justice: mais s'il avait perdu la crainte du ciel, c'était un brigand armé, qui descendait de son aire pour répandre, chez ses voisins, la terreur et la mort.

La France était livrée à toutes les convulsions de l'anarchie, lorsqu'une invasion, plus terrible que les premières, vint mettre en doute son existence (896). Les Normands étaient commandés par le célèbre Rollon , un de ces hommes marqués de Dieu pour de grandes destinées. Parmi les guerriers du Danemarck, de la Norwège et des Hébrides, aucun n'était plus populaire que ce jeune chef. Issu d'illustre race, doué d'une haute stature, d'une force prodigieuse et de ce courage qui sourit a tous les périls, il s'était accoutumé, dès son enfance, aux fatigues et à la vie aventureuse des pirates. Malgré le ciel rigoureux de son pays, jamais il ne dormait sous un toit 2; son navire obéissait à sa main, comme un coursier docile, et toujours dans le combat, Roll portait les premiers coups. A ces vertus communes chez les barbares, il alliait une volonté inflexible, l'amour de la justice et la fidélité à la foi jurée. Ses soldats savaient qu'il ne pardonnait aucune désobéissance, que le châtiment avait la rapidité de la foudre, et que personne n'affrontait en vain son courroux.

Après avoir pillé les côtes de Flandre, il jeta l'ancre à l'embouchure de la Seine, cette grande route des Normands. L'effroi qu'il inspirait lui ouvrit les portes de Rouen, sans tirer l'épée. Il s'avança ensuite, en remontant le cours sinueux du fleuve, jusqu'à la rivière d'Eure, où Charles-le-Simple l'attendait avec une armée nombreuse.

Hastings était au nombre des chefs ralliés sous la bannière royale. Fatigué de courses et de rapines, le vieux roi de la mer avait traité de la paix avec le roi des Francs. Vingt ans auparavant, il avait demandé le baptême et recu l'investiture du comté de Chartres, à la seule condition d'interrompre ses ravages. Comme il connaissait la langue des barbares, il descendit dans une barque, et parvenu près de leur camp 3: « Holà, vaillants chevaliers, cria-t-il, quelles rives ont quitté vos » navires? Que demandez-vous ici, et quel est le nom de votre seigneur? »

- a Nous sommes Danois et tous égaux, répondit Rollon. Nous venons chasser les
- 1 Rollon, Roll, Rolf ou Rou, le héros de l'histoire rimée de Robert Wace.
- a Sub tigno fuliginoso nunquam dormiebat.
- <sup>3</sup> Guillaume de Jumièges, édition Guizot. Augustin Thierry.

- » habitants de cette terre, pour l'occuper à leur place, et nous faire une patrie.
- » Mais toi, qui es-tu, pour nous parler ainsi? »

Hastings répondit alors : « Auriez-vous par hasard entendu parler d'un certain » Hastings, qui, exilé de vos îles, couvrit la mer de ses voiles, et fit un désert du » royaume des Francs? »

- « Nous en avons entendu parler, reprit Rollon. Hastings a bien commencé, » mais il a mal fini. »
  - « Voulez-vous, lui dit alors Hastings, vous soumettre au roi Charles? »
- « Nullement, répliqua Rollon: nous ne reconnaissons personne pour maître.
- » Tout ce que nous pourrons conquérir avec nos épées, sera à nous en souveraineté.
- » Redis, si tu veux, cette réponse à ton roi. »

Hastings, de retour parmi les siens, conseilla d'éviter une bataille décisive. « Tes » paroles sont d'un traître, répétèrent les seigneurs enflammés de colère, et ta » main s'entend avec celle de Rollon le païen, pour exterminer les Francs. »

Ils se levèrent en tumulte, et donnèrent le signal du combat. Mais les prévisious du pirate ne tardèrent point à s'accomplir. L'armée chrétienne, taillée en pièces, perdit ses plus intrépides chefs. Quant à Hastings, effrayé des menaces et des soupçons élevés contre lui, il vendit son comté de Chartres, prit le bourdon du pélerin, et oncques ne reparut.

Rollon, n'ayant plus d'ennemis devant lui, remonta la Seine, assiégea Paris, sans pouvoir s'en emparer, et revint achever la conquête de la Neustrie. Pendant qu'il s'établissait dans cette province d'une manière permanente, il lançait sur la France des hordes de Danois, dont les dévastations s'étendirent à la fois dans l'intérieur du royaume, en Flandre, en Bourgogne et dans toute l'Aquitaine.

Les expressions manquent aux chroniqueurs pour peindre ces effroyables calamités. « Semblables à des loups, les païens pénètrent de nuit dans les bergeries » du Christ; les églises sont embrâsées, les plus nobles cités détruites, les mavrones et les vierges emmenées captives, le peuple est massacré, un deuil général » se répand sur le royaume. »

Vainement quelques grandes villes, Dijon, Chartres et Paris, assiégées de nouveau,

brisent les efforts des barbares. Les cris de douleur des populations expirantes sont entendus du roi Charles. Il réunit autour de lui les évêques et les barons, et leur demande aide et avis :

Conseilliez mei, dist-il, jo ne sai ke jo face;
Rou nos a fet maint mal, è encor nos manace,
Nostre terre destruit è nos hommes décace (chasse).
N'i a ne fort, ne fieble, ki à Rou contrestace (s'oppose).
La gent de cest païz est mult descunfortée,
Partie en est fouie, partie en est tuée;
N'a ne boef, ne charrue, ne vilain en arée (labourage).
Ne vigne provignie, ne couture (culture) semée,
Mainte église i a jà essilie e gastée:
Se ceste guerre dure, la terre iert (sera) dégastée.

A ce triste récit, une voix unanime s'éleva de l'assemblée pour prier le roi de mettre enfin un terme à la guerre. Charles céda à ce vœu de tout un peuple, et chargea Francon, archevêque de Rouen, de porter un message de paix. Ce prélat, qui, par le seul ascendant de son courage et de ses vertus, avait préservé son troupeau des horreurs du pillage, exerçait une certaine influence sur le sauvage conquérant. «Le roi des Francs, lui dit-il, vous donnera sa fille Gizèle en mariage » et le territoire maritime qui s'étend de la rivière d'Epte aux frontières de la Bre- » tagne, si vous voulez vivre en paix, lui faire hommage de la terre et recevoir le » baptême. »

« Ces paroles sont bonnes, » répondit Rollon dont le caractère s'était adouci, depuis que de simple *roi de la mer*, commandant à des pirates, et ne reconnaissant aucune loi, il était devenu souverain d'une vaste province <sup>1</sup>.

A quelques jours de là, sur les bords de l'Epte, les Francs et les Normands plantèrent leurs tentes. Charles consirma la cession de la Neustrie, et Rollon, les deux mains dans celles du roi, lui jura fidélité.

« Je deviens votre homme de ce jour en avant, de vie, de membres, de terrestre » honneur, lui dit-il, et à vous serai féal et loyal; et foi à vous porterai des tene- » ments que je reconnais tenir de vous <sup>2</sup>. »

Le fier Normand avait prononcé ces paroles debout, armé et la tête haute, lors-

¹ Guillaume de Jumièges. Augustin Thierry. Depping, Histoire des expéditions des Normands,

2 Traité des ficfs. Châteaubriand, Études historiques.

b

TOME II.

que les Francs observèrent que le vassal devait baiser à genoux les pieds de son seigneur.

« Jamais je ne fléchirai les genoux, répondit Rollon, ni ne baiserai les pieds » d'un homme. »

Alors, sur le signe de son chef, un soldat Norvégien saisit le pied du roi, et s'inclinant à peine, le porte à ses lèvres. Charles, ébranlé par ce singulier hommage, tombe à terre au milieu des bruyants éclats de rire des Normands.

Cette coupable insolence, qui, dans un autre temps, eût fait tirer toutes les épées, ne rompit point le traité. Rollon devenu chrétien épousa Gisèle, et tint religieusement ses promesses. Il dota les monastères, rebâtit les églises, rétablit dans son duché la sécurité et l'ordre par des lois sévères; et mourut avec la réputation du plus grand justicier de son siècle. « C'est ainsi, ajoute le chroniqueur, » que la paix se conclut par les bienfaits du Christ. »

Mais si la France cessa d'être dévastée par les Danois, des guerres intestines interminables continuèrent de ravager son sol. La religion et l'honneur chevale-resque n'avaient point encore resserré les liens qui unirent plus tard toutes les classes de la société féodale. Chaque seigneur, souverain absolu dans ses domaines, s'était arrogé le droit de venger par les armes ses propres injures. La haine, l'ambition et l'orgueil éternisaient ces querelles sanglantes d'une foule de petits tyrans, que ne réprimait plus une royauté déshonorée, emprisonnée dans les murs de Laon, seul et dernier asile des successeurs de Charlemagne.

Les mêmes causes réagissent sur l'Europe entière, et produisent les mêmes résultats. Partout, excepté dans la noble Espagne en lutte contre les Maures, le souverain n'est que le chef nominal d'une grande confédération de vassaux turbulents et batailleurs. Le peuple disparaît dans le servage; les plus grandes villes sont divisées en fiefs féodaux, relevant des évêques et des seigneurs, et c'est à peine si quelques cités du midi de la France conservent les débris de leurs anciennes libertés municipales.

Le christianisme, qui, pendant six siècles, n'avait cessé de courber des têtes de barbares, paraît s'arrêter, épuisé par ce sublime effort. Le vice s'était assis sur la chaire du chef des apôtres: des courtisanes disposaient de la thiare. L'épée donnait des enfants pour successeurs aux grands évêques des Gaules; le célibat sacerdotal était violé, et la science, enfouie dans un petit nombre de monastères, n'éclairait plus l'église de Dieu, désolée de scandales.

Rien n'est triste comme ce siècle d'ignorance et de calamités inouïes, dont la vue fit croire nos pères à l'accomplissement des prophéties évangéliques, annonçant la venue prochaine des derniers jours. Une nuit d'épaisses ténèbres semblait alors recouvrir le monde chrétien, et n'attendre que la trompette de l'archange pour se dissiper aux rayons de l'éternité.

Cette croyance, qui remontait au berceau du christianisme, et que les malheurs des temps avaient rendue générale, assignait l'an mil comme le dernier du monde. L'année qui le précéda, de vastes terres restèrent incultes. Personne ne songeait à semer ou à bâtir. Les églises retentissaient des sanglots des pécheurs. Les princes et les barons, la tête couverte de cendres, s'humiliaient devant le pauvre peuple, et réparaient leurs injustices. Pour la première fois, les vieillards n'entendaient plus les cris de guerre, le bruit des armes et le hennissement des coursiers. Les jours de pénitence de Ninive se renouvelèrent. Il y eut une année de trève de Dieu.

Le premier soleil levé sur le onzième siècle fit évanouir ces mortelles frayeurs. Porté au trône par le choix unanime des seigneurs francs, le petit-fils de Robert le Fort venait de fonder cette glorieuse dynastie des lys, si étonnante de splendeurs, de vertus et de durée. Sous le long et pacifique règne de son fils, Robert le Pieux, (996 à 1031) une activité extraordinaire remplaça l'abattement universel.

Sur le bord des rivières et des fleuves, au sein des forêts, aux flancs des coteaux et des montagnes s'élèvent, comme par enchantement, des villes, des forteresses et des monastères. De nombreux villages se groupent à l'ombre de l'église abbatiale et des hautes tours du château voisin <sup>1</sup>. Une législation nouvelle, reposant sur la foi jurée, règle les droits, les devoirs et les obligations réciproques du seigneur et du vassal. Dans ce grand pacte, librement consenti, où l'un promet protection en retour de l'obéissance, et l'autre soumission en échange du secours, sont légitimées toute la féodalité et les sociétés du moyen âge.

La France obéit alors à une aristocratie fédérative de guerriers égaux entre eux et d'une fierté aussi indomptée que leur courage. « Qui t'a fait comte, demande

'Foulques le Réchin décrit ainsi le grand mouvement, qui eut lieu en Anjou au commencement du onzième siècle, sous le règne de Foulques Nerra. — Ædificavit plurima castella in sua terra, quæ remanserat deserta et nemoribus plena propter feritatem paganorum. In Turonico si quidem pago ædificavit Lingain (Langeais), Calvum Montem (Chaumont), Montem Thesauri (Montrésor), Sanctam Mauram (Sainte Maure); in Pictavo Mirebellum (Mirebeau), Montem Consularem (Montcontour), Fayam (Faye), Musterolum (Montreuil), Passaventum (Passavant), Malum Leporarium (Maulévrier); in Andegavo ædificavit Baugiacum (Baugé), Castrum Gonterii (Château-Gontier), Duristalum (Durtal) et multa alia quæ enumerare mora est.

Hugues Capet à Adalbert de Périgueux? — Et toi, lui répond Adalbert, qui t'a fait roi? »

Les châteaux, bâtis d'ordinaire sur des rochers escarpés, entourés de profonds fossés d'eau vive, étaient composés d'une enceinte irrégulière, couronnée comme d'un diadème, de larges machicoulis, et flanquée de tours crénelées. Au milieu de la cour intérieure, un donjon isolé servait de réduit à la forteresse et d'habitation à la famille. Il était surmonté d'un gothique beffroi ouvert à tous les vents du ciel d'où la vue de la sentinelle planait sans obstacles sur les campagnes. C'était sur son étroite plate-forme que l'homme d'armes de veille sonnait la cloche d'alarme, faisait retentir son cor, et donnait le signal de la huée pour prévenir les vassaux d'un meurtre, d'un vol ou d'un incendie, pour leur annoncer l'approche de cavaliers inconnus, le lever et le coucher du soleil, l'heure du repos, du travail et du couvre-feu. Des ouvertures d'inégale grandeur, allongées comme des meurtrières, coupées par des croix de pierre, ou arrondies en barbacanes, en trèfles et en ogives, éclairaient la pièce unique de chaque étage, et l'étroit escalier taillé dans l'épaisseur des murs.

Derrière le pont-levis et la porte massive du château, on voyait la herse de fer, toujours suspendue à la voûte. Un obscur souterrain, seul asile en cas de revers, donnait sur la campagne une secrète issue, et servait aux surprises, aux sorties et aux retraites tentées par la garnison.

Suivant l'usage des anciens Francs, la justice était publique. C'était en plein air, sur le perron du château, ou à la porte de l'église, que le seigneur, devant un crucifix et la main sur l'évangile, prononçait ses arrêts, sans contrôle ni appel, après avoir entendu l'accusé et les témoins. Cette admirable garantie, laissée au milieu d'une législation barbare, était la dernière sauvegarde du malheureux prisonnier, trop souvent victime des caprices, de l'avidité et de l'ambition d'un tyran. D'humides et sombres cachots, creusés sous le sol, se fermaient sur le condamné innocent ou coupable. De nos jours à la vue de ces chaînes rivées à des anneaux de fer, sous ces lugubres voûtes que n'éclairaient jamais les rayons du soleil, et qui tant de fois retentirent des cris étouffés du désespoir, la pitié fait oublier le crime et une inexprimable angoisse saisit encore le cœur.

Des fourches patibulaires, dressées aux limites du fief, montraient de loin aux

<sup>1</sup> Il se nommait guaite, d'où est venu le mot guet.

malfaiteurs le terme de leurs brigandages; les cadavres y restaient suspendus, abandonnés aux vents et aux oiseaux du ciel. Souvent le pélerin égaré et le bûcheron, qui revenait le soir de la corvée, s'étaient signés pieusement, près de la croix du carrefour, en croyant apercevoir, au clair de lune, les âmes des suppliciés.

Des lois d'une cruauté sauvage assuraient le droit exclusif de la chasse au seigneur du fief. Dans les rares intervalles de paix, les flèches, la lance et l'épieu remplaçaient la pesante armure de guerre. Incapables de cultiver leur esprit, ces rudes guerriers avaient hérité de la passion des Germains et des Francs pour ce noble exercice. Ils l'aimaient comme l'image des combats, comme le moyen de signaler leur force et leur courage, dans des luttes corps à corps avec des bêtes féroces. Le premier duel juridique, mentionné par nos vieux historiens, fut ordonné par le roi Gontran, qui soupçonnait un de ses serviteurs d'avoir tué un daim sur le domaine royal 4.

Les châteaux étaient le séjour habituel de la noblesse féodale. Rarement elle habitait les villes, peuplées de prêtres, d'artisans, de marchands forains, de bateleurs et de mendiants. Des rues sinueuses et pleines de fange sillonnaient le sol en tous sens. Çà et là un monument du siècle de Charlemagne, des églises aux voûtes et aux portiques à plein cintre, quelques grandes ruines romaines, des débris de palais, de thermes et d'amphithéâtres, écrasaient les maisons de bois et de terre pétrie, adossées à leurs murailles, ou jetées irrégulièrement à leurs pieds. Les chartes d'affranchissement de nos rois n'avaient point encore donné naissance à la bourgeoisie, ni fait revivre les vieilles libertés de la commune; et lorsque l'évêque ne réunissait pas tous les pouvoirs dans sa main protectrice, la police, livrée aux hommes d'armes du seigneur, n'inspirait ni confiance, ni sécurité.

Le soir, après le coucher du soleil, toutes les rues étaient désertes. Fréquemment témoins de vols et d'assassinats impunis, les habitants regagnaient à la hâte leurs demeures, précédés de flambeaux de bois résineux. Les marchands et les artisans, classés par rues et confréries, sous la bannière du saint qui avait le plus honoré leur profession, remettaient à sa garde leurs règlements et leurs privilèges. Sa fête était un jour de joie dans la cité et la famille; et lorsqu'ils partaient pour un lointain voyage, ou allaient de castels en castels porter des étoffes brillantes, des chaînes d'or et des parfums d'Orient, ils suspendaient des ex-voto aux murs de la

' Sainte-Palave.

chapelle, en implorant un heureux retour. Malheureusement cette sainte sauvegarde ne les garantissait pas toujours des exactions d'un terrible châtelain. Forcés d'acheter chèrement sa protection, de payer une escorte, assujétis à chaque pas à des droits et des péages arbitraires, ils s'estimaient heureux s'ils vendaient leurs marchandises sans être pillés par les soldats, chargés de les défendre.

Tel était l'état de la France, lorsque la chevalerie vint changer ces mœurs sauvages, protéger, à défaut de lois, les propriétés et les personnes; offrir un appui à l'innocence outragée, créer le culte de l'honneur inconnu de l'antiquité païenne, faire briller les plus généreuses vertus, et verser sur le moyen âge des torrents de poésie et de lumières. Le onzième siècle vit naître cette héroïque association dont Geoffroy de Preuilly, chevalier de Touraine, nous a laissé les premiers règlements <sup>1</sup>. Ce fut seulement alors que de nobles guerriers, émus d'indignation à la vue de tant d'injustices et de souffrances, firent vœu devant Dieu et la benoiste vierge Marie de consacrer leurs épées à la défense du faible opprimé. Ce serment, purement religieux, fut le véritable lien de cette glorieuse institution, qui se répandit bientôt dans toute l'Europe chrétienne. Il rattache l'origine de la chevalerie à cette merveilleuse époque, où Rome, victorieuse enfin de la barbarie, règne de nouveau sur les peuples par la voix de ses grands pontifes, et les rassemble dans sa divine unité à l'ombre de la croix. Le christianisme seul pouvait inspirer ces vertus, dont l'antiquité n'offre aucun modèle.

Aux plus beaux siècles de la Grèce et de l'empire romain, la soif des conquêtes, l'amour de la patrie et la haine de l'esclavage passionnent les nations, étrangères aux sentiments d'honneur, de générosité et d'enthousiasme religieux. Léonidas meurt pour obéir aux lois de Lacédémone, Spartacus pour briser ses fers, Carthage combat pour de l'or, César et Alexandre rêvent la conquête du monde. Dans les temps héroïques, le vieil Homère chante Achille traînant à son char le cadavre ensanglanté d'Hector. Chez le poëte chrétien, au contraire, le chevalier verse l'eau sacrée du baptême sur la tête de son ennemi mourant, arrête le sang qui s'échappe de ses blessures, et le soutient défaillant sur son palefroi.

Le paganisme mythologique méconnaissait les droits de l'épouse et de la mère; le Coran n'avait su qu'entourer de fleurs, au milieu d'un harem, une esclave adorée; il appartenait aux peuples de la Germanie et aux Francs, éclairés par l'évangile, de restituer à la femme la dignité que lui avait rendue la mère du Sauveur.

· Il mourut en 1066.

Les anciens chants des Scandinaves et le poème national des Niebelungen contiennent quelques traces de ce culte de la faiblesse et de la beauté. L'honneur, à la manière des barbares, y jaillit en éclairs. Les Islandais, pour voir de plus près leur ennemi, se servaient d'épées de la longueur de deux palmes. Ils laissaient la tempête déchirer la voile de leurs navires, et le sang de leurs blessures couler entre deux soleils. Jamais il ne violaient la foi promise; un poignard se brise dans la poitrine d'un guerrier des Hébrides, le vainqueur court chercher une autre arme, après avoir fait jurer au blessé d'attendre son retour.

La barbarie des formes disparaît avec la chevalerie; mais le lien ne reste pas moins sacré. Les plus fragiles symboles deviennent le gage du serment; le parjure est flétri de tant de mépris et d'ignominie, que la société entière peut reposer sur une parole donnée. Frédéric d'Autriche et Louis de Bavière, élus l'un et l'autre empereurs, se livrent bataille dans les plaines de Mulldorf (1322): le premier, tombé entre les mains de son rival, ne peut remplir les conditions mises à sa liberté, et revient, comme le roi Jean et René d'Anjou, reprendre ses fers. Une fraternelle amitié unit alors ces deux princes. Louis, qu'une révolte appelle dans le Brandebourg, confie le gouvernement de la Bavière à son illustre prisonnier, et partage avec lui, à son retour, l'autorité impériale et le titre de roi des Romains 4.

En vain chercherait-on, hors du christianisme, dans les mœurs des peuples du Nord et l'imagination exaltée des Arabes, un mobile à ces vertus, que notre siècle ne comprend plus. Le moyen âge demeure inexplicable à celui qui méconnaît le divin souffle du Christ.

Nous avons dit, qu'à la suite des effroyables désastres qui accompagnèrent la dissolution de l'empire de Charlemagne, les descentes des Normands et l'établissement de la féodalité, des hommes généreux se firent les champions de tout ce qui était faible, pauvre et opprimé. La religion, digne interprète de la reconnaissance populaire, bénit cette milice sainte. Comme elle était composée de guerriers de haut lignage, qui dédaignaient de combattre à pied sous leur armure de fer, elle reçut le nom de chevalerie. Les rois, les princes et les hauts barons s'honoraient déjà d'être comptés parmi ses membres, lorsque la conquête de la Sicile et de l'Angleterre et la croisade de Pierre l'Ermite firent briller son berceau d'un éclat immortel.

Bien que les Normands eussent reçu le baptême, et que l'épée de Rollon leur

<sup>&#</sup>x27; Histoire de la maison d'Autriche par William Coxe.

eût assuré la tranquille possession d'une des provinces les plus fertiles de France, ils n'avaient point abandonné l'amour des expéditions lointaines. Dès le commencement du onzième siècle, le récit des merveilleux exploits des quarante pélerins de Salerne, de Robert, d'Osmond, de Turstin, de Drogon, de Tancrède de Hauteville et de ses douze fils, enflammait les imaginations ardentes, et avait attiré, dans la Campanie et la Sicile, une foule d'invincibles guerriers. Fatigués de la paix de leur patrie, et impatients de se mesurer avec les Sarrasins, ils cherchaient, sous ce beau ciel, des aventures et des combats: ils y trouvèrent des couronnes.

Une expédition pleine de périls et de gloire les rappela en Normandie. Guillaume-le-Bâtard, que l'histoire a surnommé le Conquérant, s'était embarqué à Saint-Valery (1066) sur une flotte de quatre cents navires de guerre et de mille bâtiments de transport. A la faveur d'un vent favorable, il faisait voile vers l'Angleterre, et venait y soutenir par les armes ses droits au sceptre d'Edouard le Confesseur. Les chroniques et la poésie contemporaine ont célébré cette lutte de deux vaillantes nations, se heurtant dans les plaines d'Hastings, pour y décider de la liberté ou de la conquête. Du côté des Normands, l'esprit chevaleresque domine à tel point la scène agrandie qu'il fait involontairement oublier l'intérêt attaché à Harold et aux vaincus, morts en défendant l'indépendance de leur pays.

Un trait, dérobé à la vie d'Alexandre, signala la prise de possession de ces terribles hôtes. Comme le héros macédonien, Guillaume fit un faux pas en touchant le rivage. Se retournant aussitôt vers ceux qui murmuraient déjà, et voyaient dans cette chute un présage sinistre : « J'ai saisi, leur dit-il, la terre des Saxons; tout » est vôtre, tant qu'elle peut s'étendre 4. »

Le roi Harold, qui venait de vaincre les Danois, accourait en toute hâte du nord de l'Angleterre, pour repousser cette invasion nouvelle. Résolu à ne confier sa cause qu'au sort des armes, il rejeta l'arbitrage du pape et le combat singulier offert par le duc de Normandie.

La nuit, qui précéda la bataille, se passa dans les deux camps d'une manière bien différente. Tandis que les Saxons, assis autour des feux qui éclairaient leurs tentes, faisaient retentir l'air des vieux chants de la patrie, et circuler joyeusement les cornes remplies de bierre et d'eau-de-vie de grain, les compagnons de Guillaume

Mal signe à chi......
 Seignour, par la resplendour Dé (de Dieu),
 Tout est vostre, quanque y a.

#### XVII

se préparaient par la confession et la communion au combat du lendemain. Dès la pointe du jour l'évêque de Bayeux, frère du Conquérant, avait célébré le saint Sacrifice, revêtu d'une cuirasse sous ses ornements pontificaux. Après la messe, Guillaume et l'évêque se mirent à la tête de la chevalerie normande. Le duc montait un magnifique coursier d'Espagne, que lui avait donné un pélerin de Saint-Jacques; un reliquaire d'or brillait à son col<sup>4</sup>, et près de lui chevauchait un brave écuyer, nommé Toustain le Blanc, qui portait l'étendard béni par le pape.

Les armées étaient en présence à un trait de flèche à peine; les Normands criaient : Nostre Dame! Dex aie! (Dieu aide!) et les Saxons: Saint Dunstan! lorsqu'un chevalier, d'une taille et d'une force prodigieuses, entonna le chant célèbre dans la France de Charlemagne et de Roland, et demanda au duc, en récompense de ses services, la grâce de frapper les premiers coups.

Tailleser, ki mult bien cantout (chantait), Sor un cheval ki tost alout (allait), Devant li Duc alout cantant De Karlemaine è de Rollant. E d'Olivier è des vassals Ki morurent à Ronchevals (Roncevaux). Quand ils orent (eurent) chevalchié tant, K'as (qu'aux) Engleiz vindrent aprismant (approchant), Sire, dist Taillefer, merci, Jo vos ai lungement servi; Tut mon service me debvez. Hui (aujourd'hui), se vos plaist, me le rendez. Por tut guerredun (récompense) vos requier, E se vos veuil forment préier, Otreiez (octroyez) mei, ke jo n'i faille Li premier colp de la bataille. B li duc respont: je l'otrei. Devant toz li altres se mist; Un Engleiz feri, si l'occis, Se soz le pis (poitrine) parmie la pance, Li fist passer ultre la lance; A terre estendu l'abatit; Poiz (puis) à crier: venez, venez: Ke fetes vos? ferez, ferez. (frappez)

Le chant de Taillefer devient le signal de la mêlée.

'Appendit suo collo reliquias. — Dans un voyage en Normandie, avant la mort d'Édouard, Harold avait juré sur ces mêmes reliques de soutenir les droits de Guillaume.

(Chronique de Normandie, ROBERT WACE et Aug. THIERRY).

TOME II.

#### XVIII

A l'assaillir Normanz entendent, E li Engleiz bien se défendent, Auberz percent, è escuz fendent, Granz colpz receivent, granz colpz rendent.

Ils avaient fait, disent leurs chroniqueurs, tout ce qu'on peut attendre d'hommes vaillants et généreux. Harold et ses deux frères étaient tombés en défendant la bannière royale; un grand nombre gisaient sur le champ de bataille; d'autres, mortellement blessés succombèrent le long des chemins, à l'entrée des villes, ou sur le seuil de leurs demeures. Ce fut pour l'Angleterre un jour amer, souillé de sang et rempli de larmes <sup>1</sup>.

La mère d'Harold avait sollicité la grâce de rendre à ses trois fils les honneurs de la tombe. Durement refusée d'abord, elle envoya deux moines, dont les prières fléchirent enfin le vainqueur. Ils se mirent à parcourir le champ de bataille, retournant chaque cadavre, sans y trouver le corps de leur roi. Depuis plusieurs jours, ils renouvelaient d'inutiles recherches, lorsqu'une femme qu'Harold avait aimée, la belle Edithe au cou de cygne, le reconnut, malgré les horribles blessures qui le défiguraient.

Guillaume, au plus fort de la mêlée, avait juré à la Sainte Trinité et au glorieux saint Martin de bâtir un monastère en leur honneur, si ses armes étaient victorieuses. Ce vœu ne tarda pas à s'accomplir. L'abbaye de la Bataille fut élevée sur le lieu même où Toustain avait renversé l'étendard des Saxons. Des moines de Marmoutiers passèrent la mer, et vinrent y prier pour le repos des âmes des trépassés dans le combat.

L'Angleterre fut le prix de la victoire d'Hastings, et son sol le partage des chevaliers Normands. Gullaume, qui pour sa part avait reçu une couronne,

Dona chastels, dona citez, Dona terres à vavassor......

(Roman de Rou).

Les seigneurs Anglo-Saxons, qui avaient pris les armes contre lui, furent chassés de leurs héritages, et leurs filles et leurs veuves, forcées d'épouser les nouveaux maîtres du pays.

' Hæc congressio, tam lethalis, tam amara, tot generosorum sanguine maculata. — De te quid dicam? quid posteris referam? Væ tibi est, Anglia! (Chroniqueurs Saxons, cités par Aug. Тиваку.)



L'orgueil, l'enivrement du triomphe et une insatiable avidité avaient éteint chez ces derniers les vertus chevaleresques, et sans un exemple de noble désintéressement, on eût pu croire qu'elles étaient disparues pour toujours. Un seul chevalier, dit Orderic Vital, se refusa à cette spoliation inique. Il se nommait Guilbert, fils de Richard. Content de son patrimoine, il dit qu'il avait quitté le manoir paternel pour faire triompher les droits du duc, son seigneur, et non pour s'enrichir de l'or et des terres qui ne lui appartenaient pas <sup>1</sup>.

Près d'un siècle d'agitation, de révolte et de répression violente s'écoula, avant que les Anglo-Saxons façonnassent leurs têtes au joug de la conquête. Mais aucun grand mouvement national ne signala cette longue agonie des vaincus. Les vieilles populations bretonnes y restèrent indifférentes; elles n'avaient point encore perdu le souvenir des perfidies et des cruautés de ces mêmes Saxons, Angles et Danois, que les compagnons de Guillaume dépouillaient à leur tour.

Les Anglais, que les chroniqueurs représentent comme peu courageux dans la guerre et infidèles dans la paix, devinrent un grand peuple sous les rois de race normande <sup>2</sup>. Le caractère fier et indomptable des conquérants se communiqua à la nation, et laissa dans les mœurs des traces indestructibles. Cependant si la chevalerie y fut toujours aventureuse et vaillante, le dur esprit de la conquête, l'indépendance des barons, la rudesse des habitants, l'amour du gain et du trafic, et surtout de cruelles et interminables guerres de succession, la rendirent moins généreuse que dans les autres contrées de l'Europe. Nous aurons à renouveler cette observation en suivant les progrès et l'influence de la chevalerie sur la noblesse féodale et les guerres du moyen âge.

La voix de Pierre l'Ermite remplissait alors le monde, et donnait rendez-vous au tombeau du Christ à tous les chrétiens de l'Occident. Le pape Urbain II venait de convoquer un concile général à Clermont pour y exposer les douleurs de l'église et la désolation de la cité sainte (18 nov. 1095).

Des rives du Rhin aux Pyrénées, les chevaliers français étaient accourus à la voix du pontife. Ils avaient rempli les villages voisins et « dressé leurs tentes et pavillons au milieu des champs et des prairies, encore que la saison et le pays » fussent d'extrême froidure 3. »

- ' De rapina quicquam possidere noluit; suis contentus aliena respuit.
- <sup>2</sup> Angli nec in bello fortes, nec in pace sideles..... Jam indè Anglia inter florentissimas orbis christiani gentes in primis floruit.
  - 3 Guillaume Aubert.

(Histoire des Croisades).

Les premières séances du concile furent consacrées à la réforme des mœurs et de la discipline ecclésiastique, à la répression des guerres particulières et de l'adultère couronné. « La trève de Dieu embrassa les vigiles et les fêtes de la bien-» heureuse vierge Marie et des saints apôtres. Elle s'étendit depuis l'Avent du » Seigneur jusqu'à l'octave de l'Épiphanie, depuis la Septuagésime jusqu'à l'octave » de Pâques, depuis le premier jour des Rogations jusqu'à l'octave de la Pentecôte, » et en tout temps depuis la quatrième férie, soleil couchant, jusqu'à la seconde » férie, au lever du soleil. Il fut en outre décidé que toutes les églises et leurs parvis, » les croix des chemins, les moines et les clercs, les religieuses, les femmes, les » pélerins, les marchands et leurs domestiques, les bœufs, les chevaux de labou-» rage, les herseurs, les hommes conduisant les charrues, ou cherchant près » d'elles un lieu de refuge 1, les terres et seigneuries des saints, des orphelins et » des veuves, jouiroient d'une paix perpétuelle; que l'anathème frapperoit tous » les hommes de douze ans et au-dessus, qui refuseroient d'accepter la paix et la » justice; qu'enfin les mêmes foudres atteindroient les faussaires, les ravisseurs, » les recéleurs, ceux qui s'assembloient dans les châteaux pour exercer le brigan-» dage, les seigneurs qui leur donneroient asile, ceux qui communiquoient avec » eux, et les prêtres qui les admettoient aux saints mystères 2. »

- ¹ On est saisi d'admiration à la vue de cette touchante sollicitude du christianisme pour de pauvres laboureurs. La charrue emprunte à la croix sa vertu divine, et devient comme elle un signe de salut.
- <sup>2</sup> Orderic Vital. Nous empruntons aux Archives d'Anjou, savant et précieux ouvrage, publié dernièrement par M. Marchegay, le curieux document qui suit. Il prouve à quel point le clergé avait adouci le servage, avant de proclamer le complet affranchissement du peuple. Cette pièce porte la date de 1055.

CARTA RAGNULFI PISCATORIS DE DUOBUS FILIIS
SUIS JOHANNE ET CHBISTOFORO.

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis, Sigo, abbas gratia Dei.

Notificetur indiculo scripti hujus omnibus fidelibus sanctæ Dei æcclesiæ quia ingenuus quidam homo, vocabulo Ragnulfus, postulavit nos diutius, monachos scilicet sancti Florentii, quatinus reciperemus, ipso tradente, in servitio ejusdem sancti, duos pueros ex se quidem genitos sed pre inopia sufficienter eos non prevalentem nutrire. Nos vero multoties postulationem ejus repulimus. Tandem improbitate ejus fatigati, consulti cum familiaribus nostris, ad ultimum respondimus quia si ipse eos sancto Florentio in perpetuo servitio cum ipsorum posteritate, ad altare suum, traderet et mater ipsorum hoc ut ipse vellet et auctorizaret, oblationem ejus amplius non repelleremus. Qui gavisus, hæc

CHARTE DE RANULFE, PÈCHEUR, POUR SES DEUX FILS JEAN ET CHRISTOPHE.

Au nom de la sainte et individuelle Trinité, Sigon, abbé par la grâce de Dieu.

Il est notifié par la teneur de cet écrit à tous les fidèles de la sainte église de Dieu, qu'un homme libre, nommé Ranulfe, nous a demandé depuis long-temps, à nous moines de saint Florent, de recevoir comme serfs de ce saint, deux enfants qu'il avait engendrés, mais qu'il ne pouvait nourrir à cause de sa wisère. Nous avons repoussé sa demande bien des fois. Enfin, fatigués par son opiniâtreté, après avoir consulté nos familiers, nous avons à la dernière extrémité répondu que s'il voulait luimême les livrer au servage perpétuel de saint Florent, au pied de son autel, et si leur mère le voulait et l'autorisait, nous ne refuserions pas davantage cette oblation volontaire. Le pêcheur rayi s'écria

La dixième séance du concile de Clermont s'ouvrit sur la place publique. Aucun édifice, aucune église n'eussent été assez vastes pour contenir la foule qui se pressait à ce sublime spectacle. L'Ermite Pierre, vêtu de son humble costume de pélerin, y parut à côté du souverain pontife. Dans un langage emprunté aux livres saints, Urbain II retraça d'abord les souffrances de Jérusalem, les profanations de son sanctuaire, la cruauté inouïe des Arabes, les supplices des pélerins et l'esclavage des fidèles.

#### Puis s'adressant directement à la chevalerie de France :

- « Venez donc, leur dit-il, guerriers choisis de Dieu qui brillez au-dessus de
- » tous par la foi catholique et la gloire des armes; postérité sortie de pères in-» vincibles, ne dégénérez point, mais rappelez-vous les glorieux gestes de Char-
- » lemagne et de vos ancêtres. Que chacun ceigne ses reins d'une puissante épée;
- » marchez, et le Seigneur sera avec vous. »

que telle était sa volonté et renouvela ses instances avec plus de force. Il affirma que sa femme, la mère des deux enfants, se réunissait à lui dans la même intention et la même demande. En conséquence. nous avons consenti à ce que réclamaient le père et la mère; les enfants eux-mêmes le demandaient formellement. Un jour donc, le père amena ses enfants au monastère. Or, il y avait une grande affluence de peuple, et un grand nombre de moines étaient présents, car la messe du dimanche commençait. Alors, le père, devant l'autel de saint Florent, consacra à son servage perpétuel les deux enfants avec toute leur postérité. Et comme les clercs et laïcs qui étaient présents demandaient à ces enfants s'ils voulaient devenir les serfs de saint Florent, suivant la volonté de leur père, ils répondirent hautement que telle était leur volonté. Les choses s'étant ainsi passées, nous avons reçu les enfants devant tout le monde, et nous leur avons enjoint le servage auquel ils se dévouaient. Le plus âgé s'appelle Jean et le plus jeune Christophe. Bieu que plusieurs témoins aient été présents à cette tradition, et qu'elle puisse se confirmer par leurs témoignages, cependant nous les désignons ici par leurs noms : Hotton. clerc de Saint-Martin; Jean de Saint-Hilaire; Sigon, abbé; Eventius, gardien du monastère; Frédéric, moine; Warner, moine, et tous les autres moines spectateurs et auditeurs, et par couséquent témoins.

esse suam voluntatem et deprecationem sepius retulit. Uxorem vero suam, mater scilicet puerorum. ita velle et deprecari similiter asseveravit. Assensimus igitur quod deprecabantur pater et mater: nam et ipsi pueri hoc requirebant intentissime. Uno itaque die, adduxit pueros ad monasterium pater ipsorum. Frequens vero populorum conventus aderat, monachique plurimi asstabant; missa enim dominico die incipiebatur. Pater eos tradidit, ad altare sancti Florentii, ipsi sancto in perpetuos servos, cum omnibus qui ex eis nascerentur. Cumque clerici et laici qui asstabant requirerent a pueris utrum sic vellent esse servi sancti Florentii, sicut pater eorum devoyebat, dixerunt se id valde velle atque optare. His ita dictis vel factis, accepimus pueros coram plurimis, et servitium quod facere valebant eis injunximus. Senior vero ex eis vocatur Johannes, junior Christoforus. Hujus traditionis, licet plures testes affuerint ipsaque res suis utatur testimoniis, hos tamen singulatim nominamus: Hotto, clericus Sancti Martini, Johannes de Sancto Hylario; abbas Sigo; Eventius, prepositus monachorum; Fredericus, monachus; Warnerius, monachus, aliique omnes monachi visores ac auditores et ideo testes. Orig. mutilė.

ARCH. D'ANJOU, page 233.

#### XXII

« Tournez contre les ennemis de la foi et du nom du Christ ces armes que » vous avez injustement ensanglantées du meurtre de vos frères. Ceux qui commettent le larcin, l'incendie, le rapt, l'homicide, n'entreront point dans le » royaume du ciel. C'est au nom du Seigneur, et pour la rémission de vos crimes, » que nous vous invitons tous à prendre compassion des calamités de Jérusalem, » et à réunir vos forces pour résister à ceux qui ont juré d'exterminer le nom « chrétien 1. »

A ces paroles brûlantes, un enthousiasme, qui ne se reverra plus, et que n'inspira jamais l'éloquence humaine, s'empara de cette foule, et mille cris de Dieu le veult (Diex le volt)! montèrent jusqu'au ciel. « Ah! sans doute, il le veut! reprit » le pieux pontife, et il vient de vous révéler le cri de la guerre sainte. Jésus- » Christ lui-mème sortant du tombeau, vous présente sa croix; portez-la sur vos » épaules, sur vos poitrines, sur vos armes et vos bannières: c'est le signe qu'i » doit réunir les enfants d'Israël, et les conduire au triomphe ou au martyre. »

Les spectateurs étaient saisis d'une exaltation inexprimable. Les uns confessaient à haute voix leurs injustices et leurs violences; d'autres embrassaient leurs ennemis et versaient des torrents de larmes; on n'entendait que les gémissements du repentir, les cris d'enthousiasme et le chant des cantiques. Les chevaliers et les barons, oubliant leurs injures personnelles, jurèrent de chasser les Sarrasins de la Terre Sainte; tous demandèrent la croix et à entrer dans la voie de Dieu.

Alors, sur un signe du pontife, les fidèles tombèrent à genoux en se frappant la poitrine. Urbain étendit ses mains vénérables, et fit descendre sur eux le pardon du ciel.

L'Orient et l'Occident s'émurent à cette grande nouvelle. « Portée par le souffle » divin et non par la voix de l'homme <sup>2</sup>, » elle se répandit au loin avec une incroyable rapidité. Urbain continua de parcourir la France en prêchant la croisade. Partout il voyait les populations se lever à sa voix. Il n'y avait plus d'autre patrie que la terre arrosée du sang du Sauveur. Dans les églises des villes, des couvents et des villages, dans les chapelles des châteaux, les prêtres n'étaient point assez nombreux pour bénir les croix et les armes des pélerins.

<sup>&#</sup>x27;L'histoire a conservé le discours d'Urbain II. Baronius en donne trois copies peu différentes entre elles. Nous avons suivi littéralement ici les versions de Guillaume de Tyr et de Robert le Moine. (Collection Guizot.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Robert le Moine.

### XXIII

Ce sublime élan, venu de France, comme tout ce qui est grand et digne d'un regard du ciel, ne tarda pas à ébranler l'Europe entière. De l'Allemagne, de l'Italie, de l'Angleterre et des pays du Nord accoururent des guerriers se joindre aux croisés français. L'Espagne même, qui depuis Pélage luttait contre les Maures, envoya ses enfants chasser les Sarrasins, des lieux d'où ils étaient partis sous les ordres de Tarif pour envahir son sol.

- « Ung si merveilleux mouvement estoit par toute celle terre d'Occident, que à » peine trouvissiez maison de qui aucun n'eust entreprise celle voye. Je ne vous
- » dy mie que tous ceulx qui y allèrent eussent sage et pure intention à Nostre
- » Seigneur, car aucuns moines yssoient de leurs cloîtres, sans le congié de leurs
- » abbés et prieurs 1. »

Urbain II avait mis les croisés, leurs biens et leurs familles sous la protection de l'église. Dispensés de payer les redevances féodales et d'obtenir le consentement de leur seigneur pour vendre ou engager leurs fiefs, ils ne pouvaient être poursuivis par leurs créanciers, et n'étaient justiciables que des cours ecclésiastiques. Chez quelques-uns sans doute l'amour de la liberté et de la licence, l'inconstance naturelle à l'homme, la passion de la guerre, l'ambition, l'impunité, l'espoir d'un sort meilleur et de racheter leurs crimes par les armes, furent les principaux mobiles. Mais chez l'immense multitude, il n'y eut pas d'autre guide que la sainte folie de la croix.

De nombreux prodiges avaient manifesté la volonté divine. Une pluie d'étoiles de feu était tombée par un ciel serein; on avait vu apparaître tout-à-coup une comète en forme de lance, et des chevaliers combattre dans les airs, sous l'étendard de la croix; les ombres des saints et des héros apparaissaient aux pieux cénobites; à Aix-la-Chapelle, Charlemagne s'était soulevé dans sa tombe, et pendant dix jours entiers des croix lumineuses avaient brillé à Cologne sur les habits des pélerins <sup>2</sup>.

Les artisans, les marchands et les laboureurs abandonnaient leurs champs, leurs professions et leur négoce. Les seigneurs, qui peu auparavant ne songeaient qu'à agrandir leurs domaines et à augmenter leur puissance, affranchissaient leurs vassaux, concédaient des chartes aux communes, vendaient leurs héritages

- ' Bernard le Trésorier.
- \* Orderic Vital, Foucher de Chartres, Guillaume de Tyr, Albert d'Aix.

## XXIV

et leurs châteaux pour lever des hommes d'armes <sup>1</sup>. Le fils aîné du Conquérant, le brave Robert Courte-Heuse, avait donné le premier l'exemple, en engageant son duché de Normandie à son frère Guillaume le Roux, en échange de dix mille marcs d'argent.

La paix et l'abondance semblaient être tout-à-coup descendues du Ciel. Tandis qu'une bonne armure et un noble cheval de guerre se vendaient au poids de l'or, le blé, les vivres, et les autres productions du sol n'avaient plus de valeur. « Alors, » dit un historien contemporain, sept brebis n'étoient achetées que sept de- » niers <sup>2</sup>. »

« Le menu peuple, les chevaliers, les barons et autres, si comme ils estoient » accointés les ungs des autres, s'entremandoient messages et lettres pour accor- » der d'aller ensemble, le temps du partement et le chemin qu'ils tiendroient 3. »

Le pape et les principaux seigneurs avaient fixé le départ à la fête de l'Assomption de l'année suivante; mais dès les premiers jours du printemps rien ne put contenir l'impatience de la multitude qu'entraînait Pierre l'Ermite. « Quant le » mars fust venu, vous veissiez appareiller chevaux, palefroys et destriers, tentes » et pavillons faire, et armeures chargier. La menue gent ne se chargeoit pas » moult de tentes ne d'armeures: ils ne les pussent porter. Se garnissoit chascun » selon ce qu'il estoit. Quand le jour du partement venoit, là veissiez granz dou- » leurs et granz pleurs au despartir des pélerins. Car peu y avoit hostels dont » aulcun ne s'en allast; et tele maison y avoit, dont toute la famille s'en alloit » ensemble; ils menoient leurs femmes, et portoient leurs petits enfants 4. »

Toutes les conditions et tous les âges étaient mêlés dans cette foule confuse.

'Excepté un petit nombre de pièces historiques ayant un rapport direct avec les faits de la guerre sainte, tous les titres, qui nous restent des croisades, constatent cet inexplicable désintéressement; ce sont des testaments remplis de legs et d'aumônes, et surtout des emprunts datés de Jérusalem, de Saint-Jean d'Acre, de Damiette, et des autres villes de Syrie et d'Égypte, contractés ou cautionnés par les chevaliers croisés. Dans une notice sur Loys de Beauvau, ditteur du Pas d'armes de la Bergière, nous avons publié à la fin de ce volume une de ces obligations de nos pères. En nous bornant ici à l'Anjou, nous ne connaissons pas d'autres titres authentiques constatant la participation aux guerres d'outremer des maisons de Beauvau, de Cossé, de Broc, d'Anthenaise, d'Andigné, de la Berraudière, de la Planche Rhuillé, Turpin de Crissé, Siochan de Kersabiec, de Caqueray et de Quatrebarbes.

Si nous ne nommons pas ici les Malllé, c'est que les chroniques des Croisades resplendissent de leur gloire.

- <sup>2</sup> Guibert
- 3 Bernard le Trésorier.
- 4 Bernard le Trésorier.

Des familles entières suivaient leur chef sur des charriots traînés par des bœuſs; des femmes, des moines et des vieillards se croisaient au milieu des gens de guerre; quelques chevaliers chevauchaient, précédés de leur meute, le faucon sur le poing; le plus grand nombre des pélerins marchaient sans ordre, armés de piques, de haches, de masses d'armes, d'arcs et de javelots. « Les sauterelles n'ont » pas de roi, et cependant elles s'avancent par bandes ¹. »

Nous n'avons point ici à raconter la marche et les malheurs de ces premiers croisés, et leur entière destruction sur les rives du Danube et dans les plaines de Bythinie. Un enthousiasme aveugle, l'oubli des plus simples précautions humaines et les désordres d'une multitude indisciplinée, « qui ne vouloit avoir ne endurer la maistrise des prudhommes <sup>2</sup>, » furent l'unique cause de cet affreux désastre. La mission de Pierre l'Ermite était accomplie, celle de la chevalerie commence.

« O ordre trois fois heureux, s'écrie le moine Robert, qui, jusqu'à présent » souillé d'un sang homicide, aujourd'hui participant des sueurs des saints, êtes » couronné de lauriers comme les martyrs. Vous fûtes jusqu'à ce jour aux yeux » de Dieu un sujet de colère; maintenant, nouveaux Machabées, vous devenez le » rempart de sa foi 3. »

Dans cette sainte représaille des populations chrétiennes qui se levaient de l'Occident pour refouler au désert les enfants du prophète, après quatre siècles

- Guibert.
- <sup>2</sup> Bernard le Trésorier.
- <sup>3</sup> Le même chroniqueur, dans son style à la fois naîf et pittoresque, raconte ainsi la manière dont Boëmond prit la croix devant la ville d'Annalfi:

Ce prince prudent et de grand esprit, ayant appris qu'une nombreuse armée de croisés, commandée par Hugues de France et le comte de Toulouse, traversoit l'Italie au cri de Dieu le veult, avec tant de dévotion et de gravité, que nul ne se pouvoit trouver à qui elle eût fait tort, loua Dieu de plus en plus, et enflammé d'un zèle pareil, se fit apporter deux manteaux précieux, et les faisant couper en lanières ordonna qu'on en formât des croix; puis il dit à tous ses hommes, tant fantassins que cavaliers: • Si quelqu'un appartient au Seigneur, qu'il se joigne à moi. O vous, mes chevaliers, soyez les chevaliers de Dieu, prenez avec - moi la route du Saint-Sépulcre, et servez-vous de tout ce qui m'appartient comme de votre bien. Ne - sommes-nous pas de race françoise? Nos pères venus de France ne se sont-ils pas rendus maîtres de cette • terre à main armée? O honte! nos parents et nos frères iroient sans nous en paradis! Si cette divine milice · va combattre sans nous, nous et nos enfants serons à juste titre accusés dans les siècles à venir, d'avoir · défailli du courage de nos ancêtres. · Lorsque le vaillant chevalier eut fini ce discours, tous ceux qui étoient présents s'écrièrent: « Nous irons avec toi, et engageons notre foi de faire le voyage du Saint-- Sépulcre. - Alors cet homme sage et habile ordonna d'apporter les croix qu'il avoit fait faire, et lorsqu'elles furent apportées, dit : « Si vous voulez joindre les faits aux paroles, prenez chacun une de ces · croix. · Alors tous vinrent en foule pour en prendre, et tant en voulurent que les croix manquèrent. (Robert le Moine, édition Guizot).

TOME II. d

## XXVI

d'outrages et d'invasions, Constantinople avait été choisie pour le lieu de rendezvous général. Cinq cent mille fantassins et cent trente mille cavaliers campaient sur les deux rives du Bosphore. Ils reconnaissaient pour chefs l'illustre duc de Basse Lorraine, Godefroy de Bouillon et ses frères, Robert de Normandie, Hugues de France, Étienne, comte de Blois, Robert de Flandre, l'épée et la lance des chrétiens, le pieux Adhémar de Monteil, évêque du Puy, le vieux Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, l'ami et le compagnon du Cid, le fils de Robert Guiscard, Boëmond, prince de Tarente, et ce vaillant et beau Tancrède, fleur de toute chevalerie, modèle accompli des paladins et des héros, dont les chroniqueurs et le poëte de Sorrente ont chanté à l'envi les vertus et les exploits.

L'armée des croisés, immense réunion de tous les peuples chrétiens, présentait alors un admirable spectacle. Chaque nation rangée autour de la bannière de son prince, avait son camp particulier. Au centre s'élevaient de vastes tentes comparées aux tabernacles de Cédar, où, chaque jour au lever du soleil, étaient célébrés les Saints Mystères. Les chants de guerre, les pieux cantiques, le son des tambours et des trompettes marquaient l'heure du départ, des rassemblements et de la prière. Malgré la différence de mœurs et de langage et l'absence d'un chef unique, la paix et l'union régnaient parmi cette multitude, « qui ne formait plus qu'un » peuple sous les ordres de Dieu. »

Nous ne suivrons point les croisés au siége de Nicée, dans leur marche triomphante à travers l'Asie mineure, à la bataille de Dorylée, à la prise d'Antioche, et sous les murs d'Edesse, de Jérusalem et d'Ascalon. Notre but n'est point de chanter les guerres saintes, mais de faire remarquer l'influence qu'elles exercèrent sur la chevalerie d'Occident.

A dater de cette époque, un caractère profondément religieux s'attache à cette glorieuse institution; et des sentiments, qui semblaient jusque - là ne pas devoir franchir l'enceinte des cloîtres, s'allient sans effort aux vertus guerrières et à l'enthousiasme de l'honneur. Le christianisme, plus puissant que l'épée, domine et règle la force matérielle. Il plie sous sa loi les plus fiers barons, et en fait, au gré de Dieu, des saints ou des héros. Nos chroniques nous représentent ces hommes de fer, à genoux devant leurs vassaux, pour implorer le pardon de leurs violences; ils abaissent sur la cendre leurs fronts victorieux, et en guise de cilice, font river leurs armures 4. Dans les revers amenés par l'imprévoyance et l'indiscipline féo-

Légende de saint Guillaume, comte de Poitiers, père de la belle Aliénor d'Aquitaine. Il se convertit à la voix de saint Bernard, répara ses injustices, et passa en Palestine, où il vécut vingt-cinq ans, scellé dans sa cuirasse, au milieu des plus grandes austérités.

# XXVII

dales, le pauvre moine, qui leur reproche leurs crimes, réveille leurs remords, et ranime leur constance; ils versent des larmes abondantes, s'humilient à cette voix du ciel, et oublient leurs ressentiments et leurs discordes. Dans la victoire, au contraire, ils offrent à Dieu seul les joies et les gloires du triomphe.

Raoul de Caen, après avoir raconté les merveilleux exploits de Tancrède, ne peut contenir son étonnement, en le voyant faire jurer à son fidèle écuyer de ne pas révéler les faits d'armes dont il est témoin. Godefroy refuse de ceindre un diadème d'or dans la ville où le fils de Dieu n'a trouvé qu'une couronne sanglante, et ne veut accepter d'autre titre que celui de défenseur du tombeau du Christ. Le pieux conquérant de Jérusalem, « sans escorte et sans pompe, assis sur un sac de » paille, n'ayant ni tapis, ni vêtements de soie, » reçoit les députés de la ville de Samarie, et leur dit que la terre, qui sera bientôt sa demeure, peut bien lui servir de siége pendant sa vie. Frappés d'admiration les chefs arabes s'écrient: « Cet » homme est vraiment celui qui doit conquérir l'Orient, et gouverner les nations 4. »

Richard Cœur-de-Lion lui-même, malgré ses emportements et ses passions, n'est point étranger à ce nouveau genre d'héroïsme. Dans une lettre qui nous reste de lui, où il annonce la grande victoire remportée sur Saladin, dans les plaines d'Arsur, il implore humblement les prières des fidèles, et ne prononce son nom, que pour apprendre à l'abbé de Clairvaux, qu'une flèche lui a fait une légère blessure. Cet oubli de sa propre renommée, ce sacrifice volontaire de la gloire est peut-être le plus magnifique hommage que la chevalerie ait jamais rendu à Dieu.

Le sentiment de fraternité évangélique, qui s'était réveillé dans les cœurs au récit des infortunes des chrétiens d'Orient devait s'accroître sous la tente, en face des périls communs et des calamités de ces lointains pélerinages. « Nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, disait l'évêque du Puy à ses compagnons d'armes, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes tous frères <sup>2</sup>. »

Ces paroles étaient sans cesse répétées par le clergé et les prédicateurs des guerres saintes. Un esprit de charité, de dévouement et d'abnégation embrasait les croisés, et maintenait la concorde et la paix parmi tant de peuples divers, que la même foi entraînait de tous les points de l'Occident, vers les lieux consacrés par la mort du Sauveur. Chaque baron, en se faisant suivre de ses vassaux, prenait

<sup>4</sup> Guillaume de Tyr.

Raynaud d'Agiles. (Bibliothèque des Groisades).

## XXVIII

Dieu à témoin qu'il veillerait sur leurs jours, et les ramenerait avec son aide au sein de leur famille. La malédiction de la terre et du ciel flétrissait à tel point la désertion et le parjure, qu'un chroniqueur contemporain refuse de signaler le petit nombre de chevaliers qui abandonnèrent l'armée avant la conquête de Jérusalem, dans la crainte de voir leurs noms rayés du livre de vie 4.

L'histoire à toutes ses pages célèbre le dévouement réciproque des vassaux et du seigneur. Au combat de Jaffa, Richard s'élance presque seul au milieu des Sarrasins, à la défense du comte de Leicester. Il repousse les prières de ses barons, en disant : « Non je ne serois plus roi, si je ne savois mépriser la mort pour secourir ceux qui m'ont suivi dans la guerre <sup>2</sup>. » Peu de jours auparavant, un chevalier français, Guillaume de Pratelles, voyant ce prince près de succomber sous une multitude d'ennemis, attirait sur lui tous leurs efforts, en s'écriant : « Reconnaissez à ces coups le roi d'Angleterre! » et par ce sublime mensonge, conservait la liberté et la vie du héros.

Les serfs et les vassaux étaient devenus la propre famille du chevalier qui avait levé bannière, et nos naïfs chroniqueurs n'ont pas d'autre terme (familia) pour exprimer à la fois les liens du sang et ceux du vasselage. Cette fraternité d'armes s'étendait à tous les guerriers de la croix. Aux siéges de Nicée et d'Antioche, ils mettaient en commun leur or, leurs vivres et les dépouilles des vaincus.

« Si un Breton, un Allemand, ou tout autre, dit Foulcher de Chartres, vouloit » me parler, je ne savois pas lui répondre; mais quoique divisés par la différence » des langues, nous paroissions ne faire qu'un seul peuple, à cause de notre amour » pour Dieu et le prochain. »

Cette héroïque charité brilla surtout au milieu des désastres de la croisade de saint Louis. L'exemple du pieux monarque, « qui aymoit mieulx mourir que laisser son peuple et les pauvres prisonniers, pris au service de Dieu et au sien, » avait été suivi par ses chevaliers et ses barons. Le bon sire de Joinville nous apprend qu'il resta avec le saint roi, et prolongea son séjour en Syrie, parce que son cousin, monseigneur de Bollainmont, que Dieu absoille, « lui avait dit à son départ : « vous en alez outre mer, or vous prenés garde au revenir; car nul chevalier, ne povres, ne riche, ne peut revenir, que il ne seit honni, se il laisse en

- · Histoire des Croisades.
- <sup>a</sup> Gauthier Vinisauf. (Bibliothèque des Croisades)

### XXIX

» la main des Sarrasins le peuple menu (de) Nostre Seigneur, en laquelle compain-» gnie il est alé. »

Sans doute ces admirables sentiments ne bannirent pas toujours les dissensions, les haines et la licence. Plus d'une fois les épées brillèrent au soleil, et les plus illustres chefs, près de croiser les lances et de verser le sang chrétien, continrent à peine leurs colères. Mais si elles avaient la violence des tempètes, elles se calmaient comme elles. Les paroles de paix des religieux et des évêques, la vue du Calvaire, le souvenir du divin pardon du Christ, suffisaient pour faire oublier les plus mortelles injures; et l'union et la charité régnaient de nouveau sous les drapeaux de la croix.

L'histoire a conservé la touchante lettre que les compagnons de Godefroy écrivirent après la première croisade, aux chrétiens d'Occident, pour leur recommander leurs frères. « Nous vous supplions, disaient-ils, par Notre Seigneur J.-C., » qui fut toujours avec nous et qui nous a sauvés de toutes nos tribulations, de » vous montrer reconnaissants envers vos frères, qui retournent vers vous, de » leur faire du bien, de leur payer ce que vous leur devez, afin de vous rendre » agréables au Seigneur. »

Le départ des princes et des barons avait affranchi les communes; la croix et l'épée rendaient libre le pauvre serf au retour du saint pélerinage. Il revenait à sa chaumière, des palmes à la main, et la foule des fidèles se pressant autour de lui, chantait l'hosanna, et faisait retentir l'air de sacrés cantiques.

L'histoire de la chevalerie est intimement unie à celle des Croisades; c'est dans ces guerres religieuses que la noblesse féodale puisa cette foi ardente, cette élévation d'âme et de cœur, cet esprit de sacrifice, cette générosité chrétienne et cette pitié pour le faible, qui firent briller tant d'éclatantes vertus, au milieu des ténèbres du moyen âge, et donnèrent naissance à ces grands ordres chevaleresques, qu'une providentielle destinée élevait comme une barrière d'airain aux deux extrémités de l'Europe, contre les invasions des Barbares et des Turcs. Institués dans l'origine par de pieux pélerins pour le service des blessés et des malades, ils grandirent avec les périls de la chrétienté, suivirent les ennemis dans leurs phases d'héroïsme, de grandeur et de décadence, et s'éteignirent, leur mission accomplie, quand cessèrent la lutte et les combats.

Il suffit de jeter les yeux sur l'état de l'Europe dans ces siècles d'ignorance pour reconnaître les immenses services rendus par cette sainte chevalerie. Milice régulière

et permanente, alliant aux mœurs austères du cloître l'enthousiasme de la gloire, elle défend presque seule, pendant deux siècles, le royaume de Jérusalem, sert de boulevard à l'Italie, poursuit les pirates qui infestaient les mers, et couvre de sa puissante bannière les pavillons des nations chrétiennes. En Espagne, toujours armée contre les Maures, elle brise dans Grenade les dernières espérances de l'Islamisme, tandis qu'au nord de la Germanie, les chevaliers de l'ordre teutonique, fondent avec l'épée un nouvel empire, et portent l'évangile au-delà des glaces du pôle.

Rien n'est plus digne d'admiration que ces généreux soldats du Christ, se rendant du champ de bataille à l'asile des misères humaines, pour y panser de leurs mains victorieuses les plaies des pauvres pélerins. Le grand maître des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem s'honorait du titre de gardien des pauvres de Jésus-Christ, et ses religieux appelaient les malades nos seigneurs. L'ordre de Saint-Lazare, dévoué d'une manière spéciale au soulagement des lépreux, choisit longtemps son grand-maître parmi les chevaliers atteints de cette cruelle maladie. A l'exemple du divin fils de Marie, qui en se faisant homme pour nous sauver, accepta nos douleurs, la charité ennoblissait la lèpre elle-même.

Toutes les vertus chrétiennes et guerrières furent l'apanage de ces chevaliers de Dieu, qui comptèrent bientôt dans leurs rangs les noms les plus illustres. « Pauvres, chastes et obéissants, dit saint Bernard, ils vivent sous la protection de leur dame céleste, la bienheureuse reine du ciel; vêtus simplement et couverts de poussière, ils ont le visage brûlé des ardeurs du soleil, le regard fier et sévère. A l'approche du combat, ils s'arment de foi au dedans, et de fer au dehors. Leurs armes sont leur unique parure; ils s'en servent avec courage dans les périls sans craindre le nombre, ni la force des infidèles. Toute leur confiance est dans le dieu des armées; et en combattant pour sa gloire, ils cherchent une victoire certaine, ou une mort sainte et honorable 1. »

De pareils exemples d'abnégation ne pouvaient rester stériles et sans puissance sur la noblesse féodale; inspirée de ces mêmes vertus, elle se montre presque constamment généreuse et grande, dans ce siècle d'héroïsme qui commence à la prise de Constantinople (1204) et à la bataille de Bouvines (1215), s'écoule, rayonnant de la gloire des Dandolo, d'Innocent III, de Philippe Auguste, de Frédéric II, de saint Ferdinand, de saint Louis, et se clôt aux chants de victoire des nobles montagnards de Schwitz, d'Uri et d'Undervalden et à l'immortel martyre de Wallace.

1 Histoire des Croisades, pièces justificatives.

### XXXI

Une politique tour à tour élevée ou haineuse, comprima l'essor des sentiments chevaleresques sous le long règne de Philippe le Bel. Les violentes querelles avec Boniface VIII et les villes de Flandre, le cruel procès des Templiers, l'affranchissement des communes et des serfs, l'établissement sédentaire des parlements, et l'entrée des bourgeois et manants aux états généraux furent les principaux événements de cette période remarquable. La liberté y gagna ce qu'y perdirent la poésie et la gloire.

Exilée momentanément de la terre de France, la chevalerie florissait alors en Écosse de l'éclat le plus pur. Les bardes des Highlands célébraient dans leurs ballades, son patriotisme et sa vaillance; et l'épée de Robert Bruce vengeait son peuple d'un demi-siècle d'invasions sanglantes, de honte et de malheur.

Le récit suivant, emprunté aux annales de Froissard, nous initie à ces mœurs héroïques. Le bon roi Robert, devenu vieux et chargé de maladies, manda tous ses barons et leur recommanda son fils et son royaume. Puis s'adressant au gentil chevalier, messire de Douglas: « Monseigneur Jacques, cher amy, vous savez que » j'ai eu moult à souffrir pour soutenir les droits de cettui royaulme; et quant » j'eus le plus à faire, je fis un vœu que je n'ai point accompli, dont moult me » pèse. Je vouai que s'il estoit ainsi que je visse ma guerre achevée, j'irois ayder » à guerroyer les ennemis (de) Nostre Seigneur. A ce point a toujours mon cueur » tendu; mais Nostre Seigneur ne l'a mie voulu consentir. Puisqu'il en est ainsi » que le corps de moi n'y peult aller, je vueil, sitost que je serai trepassé, que » vous prenez le cueur de mon corps, et le faites bien embaumer, et prendrez tant » de mon trésor qu'il vous semblera que assez en ayez, pour parfournir tout le » véage, pour vous et pour tous ceulx que vous voudrez mener avec vous; et » emporterez mon cueur avec, pour présenter au Saint-Sépulchre, là où Nostre » Seigneur fust enseveli. Et que partout là où vous viendrez que on sache que » vous emportez outre mer le cueur du roi Robert d'Ecosse, et de son commandement.

- « Tous ceulx qui estoient là commencèrent à plorer moult tendrement; et quant » le bon sire Jacques put parler, il répondit, et dit ainsi: « gentil et noble sire, » cent mille mercis de la grand'honneur que vous me faites, que vous de si noble » et tel trésor me recommandez; et je le ferai voulentiers et de clair cueur vostre » commandement, a mon loyal povoir. »
- « Adonc, dist le roy, or soit Dieu grâcié; car je mourrai plus à paix doréna-» vant. »

### XXXII

« Aussitot après trépassa le preux Robert Bruce, et fust le cueur osté et embaumé, ainsi que commandé l'avoit. »

« Quant le printemps vint et la bonne saison, messire Jacques de Douglas » monta sur mer au port de Montrose, et s'en vient en Flandre droict à l'Ecluse, pour oir nouvelles, et savoir si aulcun de pardeçà la mer s'appareilleroit pour » aller par devers la sainte terre de Jérusalem. Quant il eut séjourné bien à l'Écluse par l'espace de douze jours, il entendit que le roy Alphonse d'Espagne guerroyoit » au roy de Grenade, qui estoit sarrasin. Li s'avisa pour mieulx employer son temps, que quant il auroit là fait sa besogne, il iroit oultre parfaire et achever » ce que chargé et commandé luy estoit. Si se partit, et arriva premier au port » de Valence la Grande, et puis s'en alla vers le roy d'Espagne, qui estoit en ost (armée) contre le roi de Grenade, sur les frontières de leurs pays. Avint assez » tost après que le dict messire Jacques fust là venu, le roi d'Espagne issit hors » aux champs pour plus approcher ses ennemis, si que ung roy voyoit l'autre à » toutes ses bannières. Et quant Douglas vist la bataille du roy ung petit esmouver, » il cuyda qu'elle alloit assembler (combattre); il qui mieulx voloit estre des pre-» miers que des derniers férit des esperons, et toute sa compaignie avec luy, et pensoit ainsi que le roy d'Espaigne et toutes ses batailles le suissent (suivissent), » mais oncques cettuy jour ne s'en esmurent. »

La mort de Douglas fut héroïque comme sa vie. Vainement le bon chevalier et les siens firent des prodiges de vaillance. Abandonné des Espagnols, entouré d'une multitude d'ennemis, il détache de son col la boîte d'or qui contenait le cœur de son maître, et la lançant au milieu des Sarrasins : « Marche en avant, s'écrie-t-il, » comme tu le faisois pendant ta vie; ton fidèle Douglas va te suivre ou mourir. » Ses compagnons se précipitent avec lui dans la mèlée. Presque tous succombèrent, mais le petit nombre de chevaliers qu'épargna la mort, mirent en fuite les mécréants et revinrent en Écosse en grand deuil avec le corps de Douglas et le cœur de leur roi (1330).

Saint Louis, dans ses Établissements, cet admirable monument de législation, élevé sous le chêne de Vincennes, avait remplacé par la preuve testimoniale le combat judiciaire. Ce pieux monarque, qui, avant de faire voile pour la Terre Sainte, avait envoyé dans tout son royaume des religieux franciscains pour réparer auprès du plus pauvre de ses sujets les injustices ignorées ou commises en son nom, ne croyait pas que la force tint lieu du droit, ni que Dieu protégeât toujours l'innocence par des miracles. Les Réglements de Philippe le Bel, en complétant l'œuvre de son immortel aïeul, régularisèrent les formes de la justice. Mais par

## XXXIII

une concession rétrograde, conforme aux mœurs du temps, ils rétablirent, en l'absence de tout témoin, et dans de rares et graves circonstances, le jugement de Dieu par les armes <sup>4</sup>. La chevalerie ne pouvait renoncer encore à jeter son épée dans la balance: elle n'avait point, comme le saint roi, devancé son siècle; et Dieu, son droit et son courage lui paraissaient un plus sûr appui que l'opinion flottante des hommes <sup>2</sup>.

Les trois fils de Philippe le Bel lui succédèrent tour à tour. Quatorze années suffirent à ces trois règnes, comme pour démontrer le néant et l'inconstante mobilité des grandeurs de l'homme. Les chartes d'affranchissement se multiplièrent sous ces princes; et leur enregistrement, par les parlements et les nouveaux corps judiciaires, leur donnèrent une solennelle consécration et posèrent le sceau à l'alliance de la royauté et du peuple 3. Mais déjà le christianisme avait tellement modifié les mœurs et adouci le servage, que plusieurs, habitués à leurs chaînes, méconnurent la grandeur du bienfait. Il fallut qu'une ordonnance de Louis X intervînt et les forçât, par des peines pécuniaires, d'accepter la liberté. « Le génie » de l'homme, dit M. de Châteaubriand, est comme l'aigle; lorsqu'il est nourri » dans la domesticité, et qu'on veut le rendre aux champs de l'air, il refuse de » s'envoler, et ne sait user ni de ses serres, ni de ses ailes. »

- 'Constitutions faites par le bon roy Phelippe de France, pour régler les cérémonies et ordonnances, qui se appartiennent à gaige de bataille fait par querelle. M. Crapelet a publié en 1830 ce précieux manuscrit.
- \* Or, faisons à Dieu prière, qu'il garde le droit à qui l'a; et chascun bon crétien deffende d'encheoir en tel péril. Mais qui se plaint, et justice ne treuve, la doibt (de) Dieu requérir; et se l'intéressé, sans orgueil ne maltalent, pour son bon droit seulement requiert bataille, ne doibt doubter (redouter) engin ne force; car le vray juge sera pour luy. •

Cérémonies des gages de bataille; Ordonnances de Phelippe le Bel.

- <sup>3</sup> Une ordonnance de Louis le Hutin, en date du 3 juillet 1315, citée par M. de Châteaubriand, contient ces remarquables considérations:
- e Comme selon le droit de nature chascun doibt naistre Franc; et par aulcuns usages ou coustumes, qui de grant ancienneté ont été introduites et gardées jusques cy en nostre royaulme; et par adventure pour le meffet de leurs prédécesseurs, moult de personnes de nostre commun peuple soient encheues en lien de servitudes et de diverses conditions, qui moult nous desplait. Nous considérants que nostre royaulme est dict, et nommé le royaulme des Francs et voulants que la chose en vérité soit accordant au nom, et que la condition des gents amende de nous en la venue de nostre nouvel gouvernement: par délibération de nostre grant conseil, avons ordené et ordenons que généraument, par tout nostre royaulme, de tant comme il peut appartenir à nous et à nos successeurs, telles servitutes soient ramenées à franchises; et à tous ceulx, qui de ourine (origine) ou ancienneté, ou de nouvel par mariage, ou par résidence de lieues, de serve condition sont encheues, ou pourroient eschoir en liens de servitute, franchise soit donnée o (avec) bonnes et convenables conditions.
- · La liberté, ajoute M. de Châteaubriand, a toujours précédé le despotisme dans notre belle patrie; et dès le quatorzième siècle, la France marchait à la tête de la civilisation de l'Europe.

TOME II.

e

### XXXIV

Le règne de Philippe de Valois (1328 à 1350) fut la première application de la loi salique. Il vit naître la lutte acharnée de deux grands peuples; l'existence de la France en fut l'enjeu, pendant deux siècles entiers, Le sang de la chevalerie coula à torrents, dans ces guerres impitoyables. Elle y montra cet ardent amour de la patrie, ce mépris de la vie et des périls, cette haine de l'étranger, et toutes ces nobles passions dont l'énergie et la constance triomphent des jeux de la fortune et fondent les grands empires. Un implacable ressentiment brisa tout-à-coup les liens qui unissaient l'Angleterre à la France. Oublieux de leur origine, les fils des Plantagenêts entrèrent dans la lice, avec l'orgueil et la colère du vassal rebelle. Comme s'il ne restait plus de fers de lance dans le royaume des Lys, le glorieux écusson de Bouvines fut peint sur les bannières à côté des léopards; et quand l'épée de Duguesclin, de Jeanne d'Arc, de Dunois, de Montmorency et de François de Guise les eut à toujours chassés du sol de France, ils prirent l'Océan pour dernier champ de bataille.

Un poëme, dont nous donnerons l'analyse dans la suite de cet ouvrage, le  $V\alpha u$  du héron, nous initie à ces querelles sanglantes. Robert d'Artois, réfugié en Angleterre, place un héron au milieu d'un festin, et fait jurer, sur cet oiseau, à Édouard et à ses chevaliers, de porter en France le fer et la flamme. Des chants de mort, des vœux impies, de sombres imprécations se mêlent tout-à-coup aux sons de la mandore et aux ballades des ménestrels. Cette scène lugubre, provoquée par un prince du sang de saint Louis, félon et traître à sa patrie, a quelque chose d'infernal, comme les malédictions du Dante, et les cris de rage d'Ugolin, élevant sa tête au-dessus de la glace éternelle et rongeant le crâne de son ennemi.

Il est difficile sans doute de faire la part de la vérité et de la fable, dans ces récits rimés qu'affectionnait le moyen âge. Mais si, comme le prétend Sainte-Palaye, le Vœu du héron fut la première scène du terrible drame, joué entre les deux nations, il restait encore du sang de pirate dans les veines de ces fils de Rollon et d'Hastings <sup>4</sup>.

Je veu et j'i prometh, et le voel affier,
Que, se li Rois englois passoit delà la mer,
Et permi Cambresis voloit en Franche entrer,
Que j'iroie le fer par devant li bouter;
Et si n'espargneroie ne moustier, ne autel,
Femme grosse, n'enfant que je peusse trover,
Ne parent, ne amis, tant me peust-il amer,
Pour tant que il vausist roy Édouard gréver.
Or, arviegne qu'avienne, j'i voel avanturer.

Vœu de Jehan de Fauquemont.
Vœu du Héron.

### XXXV

Dans le poëme du combat des *Trente*, que nous a laissé un trouvère inconnu, Beaumanoir s'adressant à Bembrough, gouverneur anglais de Ploërmel, lui reproche de maltraiter les pauvres habitants des campagnes, de les enlever à la charrue et « de les lier deux à deux comme bœuss et vaches que l'on mène au marché. »

« Chevaliers d'Angleterre, ajoute-t-il, vous vous rendez bien coupables de tour-» menter ceux qui sément le blé, et qui nous procurent en abondance le vin et » les bestiaux. S'il n'y avoit pas de laboureurs, je vous dis ma pensée, ce seroit » aux nobles à défricher la terre. »

Le preux chevalier laisse éclater sa généreuse indignation, en entendant le refus de Bembrough. Il s'en remet « au roi de gloire, qui sait et voit tout » pour soutenir le bon droit. Puis lorsque les cadavres des Anglais couvrent la belle prairie en pente, « à mi-voie de Josselin et de Ploërmel, le long des verts buissons de genêts, » ému de pitié à la vue des victimes, le poëte oublie sa colère et termine par ces touchantes paroles:

« Prions Dieu, né de Marie, pour tous les combattants, soit Bretons, soit » Anglois. Prions Dieu qu'ils ne soient pas damnés au jour du jugement; que saint » Michel et saint Gabriel les protégent dans ce grand jour, et disons tous amen » pour que Dieu leur accorde cette grâce 4. »

Ces deux poëmes nous révèlent la différence de caractère de la chevalerie des deux nations.

L'esprit de vengeance de Robert d'Artois et d'un autre banni, Geoffroy d'Harcourt, était passé dans le cœur des Anglais. Cette guerre, où Édouard traitait la France en province rebelle, eut bientot l'acharnement des discordes civiles; et le

'Grande fu la bataille, certez nen donbtez mie;
Englois sunt desconfis, qui vouldrent par envie
Avoir sur lez Bretons poste et seigneurie;
Mais tretout leur orgueil tourna en grant folie.
Si pry à cellui Dieu, qui nasqui de Marie
Pour tous ceulx, qui furent en celle compaignie,
Soient Bretons ou Englois, partout Dieu en deprie,
Au jour du jugement que dampnez ne soient mie,
Saint Michiel, Grabriel, ce jour leur soit en aie,
Or en dites amen tretoux que Dieu l'octroie.

# XXXVI

massacre des prisonniers, le pillage et l'incendie des villes remplirent de deuil le royaume de saint Louis. Les vœux du héron ne tardaient pas à s'accomplir.

Une large tache de sang recouvrit alors les dernières traces d'une origine commune. Pour effacer ce souvenir importun, la langue populaire remplaça le dialecte des compagnons de Guillaume. Le *Normand* fut proscrit des actes et des tribunaux, comme autrefois le *Saxon*, au temps de la conquête.

Le brasseur Artevelle avait ouvert au monarque anglais les portes des turbulentes cités flamandes; Geoffroy d'Harcourt lui livra la Normandie; la Bretagne, que déchirait une guerre de succession, reçut ses archers et ses hommes d'armes; et l'Aquitaine reconnaissait toujours pour seigneur le petit-fils d'Aliénor.

Envahie à la fois au Nord, à l'Ouest et au Midi, sur les rives de l'Escaut et sur les bords de la Garonne, la France fut à la veille de succomber sous tant d'efforts. Malgré d'immenses revers, amenés par son imprévoyante témérité, le prince, que la loi salique et le vœu unanime des hauts barons, des évêques et du peuple avaient élevé sur le trône, n'était pas indigne de soutenir la lutte.

Les chevaleresques sentiments des Croisés revivaient dans l'âme du premier Valois. Au commencement de son règne, il avait pris la croix à la voix de Jean XXII, et s'était engagé par serment à combattre les infidèles. Sur le point de s'embarquer pour l'Orient, il avait convoqué à la sainte chapelle les principaux seigneurs de son royaume, et leur avait fait jurer, sur la couronne d'épines, obéissance à son fils. Déjà même de nombreux vaisseaux n'attendaient, pour sortir du port de Marseille, que l'arrivée des pélerins, lorsque le défi du roi d'Angleterre força Philippe de consacrer à la défense de son royaume les forces réunies pour la croisade.

La bataille navale de l'Écluse (1340), où la mer engloutit trente mille cadavres, fut le présage des triomphes d'Édouard. Les cent vingt navires de la flotte française, resserrés à l'ancre près du rivage, s'embarrassèrent sans se porter secours, et ne purent soutenir le choc d'un ennemi qui combattait sous voiles, à l'aide d'un vent favorable. Il est digne de remarque, qu'à cinq siècles de distance, la même faute ait amené les mêmes désastres, dans l'Océan et la Méditerranée, à l'embouchure de la Meuse, ou près des sables d'Aboukir.

Les chroniques contemporaines blâment l'amiral français d'avoir préféré aux gentilshommes des poissonniers de Normandie pour monter ses navires. Elles attri-

## XXXVII

buent à ce choix la perte de la bataille. Dans cette guerre nationale, le peuple, comme la noblesse, devait, avant de vaincre, longtemps encore verser son sang; et la mort des trois mille cinq cents chevaliers, moissonnés à Crécy (1346), semblait n'avoir lieu que pour constater une inutile vaillance.

Froissard, dans son naîf langage, raconte ainsi l'héroïque trépas de Jean de Luxembourg:

- « Le vieux monarque aveugle, armé et en grand arroy, apprenant que la ba-» taille étoit commencée, demanda où étoit son fils. »
- « Monseigneur, nous ne savons, répondirent ses chevaliers; nous créons bien » qu'il soit d'aultre part, et qu'il se combatte. »
- « Adonc, dit le roy, seigneurs, vous êtes mes hommes, mes amis et mes com-» pagnons. A la journée d'huy, je vous prie et requiers très spécialement que » vous me meniez si avant, que je puisse férir un colp d'épée. »
- « Et ceulx, qui de lez luy estoient, et qui son honneur et leur avancement aimoient, lui accordèrent. Là estoient plusieurs bons chevaliers de la comté de » Luxembourg; si que pour eulx acquitter et qu'ils ne le perdissent en la presse, » ils se lièrent par les freins de leurs chevaux tous ensemble, et mirent le roi, » leur seigneur tout devant, pour mieulx accomplir son désir; et ainsi s'en allèrent » sur leurs ennemis. »
- « Les vaillants hommes et les bons chevaliers, pour leur honneur, chevauchoient toujours avant, et avoient plus cher à mourir, que fuite vilaine leur fût reprochée. Là estoit le bon roy de Behaigne (Bohème); car il alla si avant sur les ennemis, qu'il férit un colp d'épée, voire trois, voire quatre, et se combattit moult vaillamment; et aussi firent tous ceulx qui avec luy estoient pour l'accompagner, et si bien le servirent, et si avant se boutèrent sur les Anglois, que tous y demeurèrent, ni oncques nul ne s'en partit; et furent trouvés lendemain sur la place autour de leur seigneur, et leurs chevaux tous alloiés (attachés) ensemble. »

Le prince de Galles, au lever de sa glorieuse carrière, avait rencontré, dans la mêlée, Jean de Luxembourg. Saisi d'admiration à la vue de ces prodiges de fidélité et de vaillance, il adopta la devise du sublime vieillard, qu'il porta depuis sur son

## XXXVIII

écu. La muse de Pétrarque chanta le royal aveugle et le dévouement de ses chevaliers.

Le comte Louis de Blois et le duc d'Alençon, après avoir traversé la ligne des archers anglais, avaient pénétré jusqu'auprès du jeune prince, « combattant aux

- » épées, main à main, moult vaillamment, et faisant grandes appertises d'armes.
- » Adonc pour le péril où ceulx qui servoient le prince se véoient, ils envoyèrent
- » ung chevalier devers le roy d'Angleterre. »
- « Si dit le chevalier: Monseigneur, le comte de Warwick, le comte de Kenfort » et messire Regnault de Cobham qui sont de lez le prince vostre fils, ont gran-» dement à faire, et les combattent les François moult aigrement, pourquoy ils » vous prient que vous et vostre bataille les venez conforter et aider à ôter Mon-
- » seigneur de ce péril. »
- « Lors répondit le roy : mon fils est-il mort, ou aterré, ou si blessé qu'il ne se » puisse ayder? »
- « Cil répondit : Nennin, Monseigneur, si Dieu plaît. Mais il est en dur parti » d'armes. »
- « Messire, dit le roy, or retournez devers luy, et devers ceulx qui ci vous ont » envoyé, et leur dites de par moy: qu'ils ne m'envoient meshuy requerre pour » adventure qui avienne tant que mon fils soit en vie, et que je leur mande qu'ils » laissent à l'enfant gagner ses esperons. Car je veulx, si Dieu l'a ordonné, que la » journée soit sienne. »

Si un fils de Léonidas combattit aux Thermopyles, il dut entendre pareille réponse du roi de Lacédémone.

Les Anglais, serrés les uns contre les autres, semblaient une muraille de fer hérissée de pointes de lances. Tout-à-coup leurs rangs s'ouvrent, et des machines inconnues vomissent au loin la mort. Un pauvre moine, du fond de son cloître, avait dérobé le secret de la foudre, et mis fin aux grands exploits de la chevalerie. Ce fut peut-être le souvenir de Crécy et des six canons du prince de Galles, qui fit tourner contre la colonne anglaise les six canons de Fontenoy.

Cependant le roi de France ne pouvait s'arracher du champ de bataille. Blessé à la cuisse et à la gorge, au lieu de répondre à ceux qui le pressaient de se retirer,

### XXXIX

il chevauchait plus en avant, pour rejoindre son frère, le comte d'Alençon, dont il voyait les bannières. « Mais il y avoit une si grand'haie d'archers et de gens d'armes » au devant, que jamais ne put passer. Enfin sur le vespre tout tard, ainsi que à » jour faillant, se partit, lui cinquième de barons tant seulement. Si chevaucha le » dit roy, jusques au chastel de la Broye. Quand il vint à la porte, il la trouva » fermée et le pont levé; car il estoit toute nuit, et faisoit moult brun et épais. » Adonc fit le roy appeler le chastelain, qui vint avant sur les guérites, et de- » manda tout haut: »

« Qui est là, qui heurte à cette heure? »

Le roy Philippe répondit :

- « Ouvrez, ouvrez, chastelain, c'est la fortune de la France. »
- « Parole plus belle, dit encore l'auteur des Études, que celle de César dans la tempête; confiance magnanime, honorable au sujet comme au monarque, et qui peint la grandeur de l'un et de l'autre, dans cette monarchie de saint Louis. »

Longtemps après la bataille de Crécy, non loin de ce vaste ossuaire, un autre guerrier, plus grand que Philippe, fuyait presque seul à l'entrée de la nuit. Aucun chastel ne s'ouvrait à sa voix, quoique ses aigles eussent porté bien haut la gloire de la patrie. Il fuyait aussi devant les Anglais, qui lui gardaient, au milieu des écueils battus par la tempête, un rocher et une tombe. Il n'emportait point avec lui la fortune de la France. Un principe manquait pour confondre ces deux destinées; et malgré son génie, le héros, longtemps invincible, était devenu impuissant pour préserver la vieille Lutèce de l'invasion des descendants des vainqueurs de Crécy.

Il n'appartint jamais qu'aux princes de la race salique de faire éclater, dans les revers, des cris de dévouement, d'enthousiasme et d'amour. Sous leur règne, le royaume de Laon s'étendit du Rhin aux Pyrenées, et Dieu leur réserva la mission de défendre le sol, dans les guerres nationales. Nous avons vu la liberté enfanter des miracles. Mais inconstante comme le flot populaire, elle s'est retirée au premier souffle de gloire, sans protéger cette France, qui s'était donnée à elle, au prix de tant de sang généreux.

Une bataille perdue n'entraînait point la conquête de la patrie, sous la monarchie féodale. Le sol, hérissé de tours et de donjons, était défendu pied à pied par les châtelains et leurs vassaux, tandis que les bourgeois et les milices des villes gardaient intactes, à l'ombre de leurs remparts, les franchises et les libertés qu'ils devaient à nos rois, et bravaient les attaques d'un ennemi victorieux. Le siége de Calais nous offre un héroïque exemple de ce patriotisme des communes, au moyen âge. L'histoire de Rome et d'Athènes n'a rien de comparable à cette admirable page de nos annales.

Depuis près d'une année, les courageux habitants de cette cité, en proie à toutes les horreurs de la guerre et de la famine, arrêtaient sous leurs murs le terrible Édouard, et lui faisaient expier le triomphe de Crécy. Tant qu'ils avaient pu espérer un secours, rien n'avait ébranlé leur énergie. Mais lorsqu'ils virent disparaître la bannière royale, sans que Philippe osât attaquer le camp anglais, « réduits à telle détresse de faim, que le plus grand et le plus fort se pouvoit à peine soutenir, » ils vinrent prier Jean de Vienne de traiter enfin de la capitulation de la ville.

Le vieux gouverneur, montant sur les créneaux, appela Gautier de Mauny, preux et loyal chevalier, au service du roi d'Angleterre:

- « Cher seigneur, lui dit-il, nous sommes céans un petit nombre de chevaliers et d'écuyers, qui loyaument, à nostre pouvoir, avons servi nostre seigneur le roy de France, si comme vous feriez le vostre en semblable cas. Or est nostre secours failli; et vous nous avez si étrints que nous n'avons de quoi vivre; si nous conviendra tous mourir, ou enrager par famine, si le gentil roy, qui est vostre sire, n'a mercy de nous. Chier seigneur, si luy veuilliez prier en pitié qu'il veuille nous laisser aller tout ainsi que nous sommes, et prendre la ville et le chastel, et tout l'avoir qui est dedans, si en trouverez assez. Mais ainçois (plutôt) en souffririons-nous telle mésaise, que oncques gens n'endurent la pareille, que nous consentissions que le plus petit garçon, ou varlet de cette ville, eût autre mal que le plus grand de nous.
- « Par ma foy, répondit Mauny, je le ferai volontiers, messire Jean, et vou-« drois, si Dieu me veuille ayder, qu'il m'en voulût croire. »

Le bon chevalier, de retour auprès du roi, lui fit connaître la prière du gouverneur. Édouard, l'écoutant à peine, jura Dieu avec colère que tous les habitants se rendraient à discrétion, pour vivre ou pour mourir.

« Monseigneur, vous pourrez bien avoir tort, lui répondit le généreux Mauny,

- » car vous nous donnez mauvais exemple. Si vous nous vouliez envoyer en au-
- » cunes de vos forteresses, nous n'irions mie si volontiers, si vous faites ces gens
- » mettre à mort; car ainsi feroit-on de nous en semblable cas. »

Le dévouement et la vaillance de cet intrépide chevalier, un des héros du Vœu du héron, lui donnaient le droit de s'exprimer avec cette noble franchise. Édouard ébranlé se tourne vers ses barons; mais aucun n'approuve sa colère.

« Seigneurs, leur dit-il, je ne veuil mie être contre vous tous. Gaultier, vous » en irez à ceulx de Calais, et direz au capitaine que la plus grand'grâce qu'ils » pourront trouver en moi, c'est que ils se partent de la ville six des plus notables » bourgeois, tous déchaux (pieds nus), les hars au col, les clefs de la ville et du » chastel en leurs mains; et de ceulx je ferai à ma volonté; et le demeurant je » prendrai à mercy. »

Le vieux gouverneur n'avait point quitté les remparts, lorsque le sire de Mauny lui apporta la réponse du roi. Il descendit alors dans la ville et fit tinter lentement la cloche du marché. A ce son qui ressemblait au glas funèbre, le peuple accourut sur la place; et dans un discours interrompu par des pleurs et des sanglots, Jean de Vienne révéla l'implacable volonté d'Édouard.

Un silence de mort accueillit ces paroles. Mais bientôt on vit se lever le plus riche bourgeois de la ville, appelé Eustache de Saint-Pierre. Il s'avança d'un air calme, au milieu de la foule, et fit signe de la main qu'il voulait parler.

« Seigneurs, s'écria-t-il, grant pitié seroit de laisser mourir un tel peuple par famine, ou aultrement, quand ong peut trover aucun moyen; et si seroit grand'- aulmonne et grand'grâce envers Nostre Seigneur, qui de tel meschef le pourroit parder. Je ai si grand'espérance d'avoir grâce et pardon, si je muir (meurs) pour ce peuple saulver, que je veuil être le premier; et me mettrai volontiers en pur ma chemise, à nud chef, et la hart au col, en la mercy du roy d'Angle- terre. »

Quand sire Eustache eut fait connaître cette magnanime résolution, des cris de douleur, d'admiration et d'amour s'échappèrent de cette multitude, et un grand nombre d'hommes et de femmes coururent se prosterner à ses pieds.

Le calme était à peine rétabli, lorsqu'un autre bourgeois, cédant à l'entraînement des actions sublimes, déclara qu'il accompagnerait de grand cœur son com-TOME II. père et son ami. Il se nommait Jehan d'Aire : c'était un marchand, qui faisait sur mer un grand commerce, et il avait deux belles filles à marier.

Après lui se leva Jacques de Vinant, homme riche et considéré, qui avait hérité de ses pères de vastes domaines. Pierre de Vinant, son frère, suivit son exemple, ainsi que deux autres habitants, héros inconnus, dont l'histoire n'a pas conservé les noms, parce que, disent les chroniques de Calais, ils furent tirés au sort, parmi plus de cent victimes volontaires, qui demandaient à mourir.

« Alors, ajoute Froissard, se devestirent là les six bons bourgeois, tous nuds » en leurs braies et leurs camises, mirent hars en leur col, prirent les clefs de la » ville et du chastel, et ainsi sortirent, convoyés en plaintes, en cris et en pleurs » d'hommes, de femmes et d'enfants, qui tordoient leurs mains, et crioient à » haulte voix très amèrement. » Un chroniqueur anglais, Thomas de la Moore, prétend qu'Édouard avait exigé qu'ils fussent accompagnés de Jean de Vienne et de trois autres chevaliers.

Le roi, en les voyant, ne prononça pas une parole; mais jetant sur eux un regard sombre, il fit avancer le bourreau. Vainement tous les barons et les chevaliers, qui l'entouraient, le supplièrent, les larmes aux yeux, d'avoir pitié et merci; il restait inexorable.

- « Monseigneur, reprit courageusement Gaultier de Mauny, vous avez le nom » et la renommée de souveraine gentillesse et noblesse; or ne veuillez donc faire » chose par qui elle soit amenrie (diminuée), ni que on puisse parler sur vous en » nulle vilénie; si vous n'avez pitié de ces gens, toutes aultres gens diront que ce » sera grand'cruauté, si vous estes si dur, que vous fassiez mourir ces honnêtes » bourgeois, qui de leur propre volonté se sont mis en voltre mercy pour les » aultres saulver. »
- La haine étouffait tout sentiment généreux dans l'âme d'Édouard. « Messire » Gaultier, souffrez-vous (taisez-vous), reprit-il en grinçant des dents de fureur. Il » n'en sera aultrement. Mais on fasse venir le coupe-tête. »

La reine d'Angleterre, Philippe de Hainaut, se trouvait alors au camp. Elle avait suivi son époux sur le continent, depuis la bataille de l'Écluse, et elle était à la veille de lui donner un fils. Entendant cette terrible menace,

« Ha! gentil sire, s'écria-t-elle en se jetant à ses pieds, depuis que je repassai

# **XLIII**

- » la mer en grand péril, je ne vous ai rien requis ni demandé : or vous prie-je
- » humblement et requiers en propre don, que pour le fils de sainte Marie, et
- » pour l'amour de moi, vous veuilliez avoir de ces six hommes mercy. »
- « Le roy attendit ung petit à parler, et regarda la bonne dame sa femme, qui ploroit à genoux moult tendrement. Si lui amollia le cueur. »
- « Madame, luy dit, j'aimasse trop mieulx que vous fussiez aultre part que cy.
- » Vous me priez si acertes, que je ne le vous ose escoudire (refuser). Tenez, je
- » les vous donne, si en faites à vostre plaisir, »
  - « Sur le champ la bonne dame dit : « Monseigneur, très grands mercis. »

Elle fit lever les six bourgeois, coupa leurs cordes, et les emmena dans sa chambre, où elle leur servit à dîner, puis elle remit à chacun d'eux un habillement complet et six nobles d'or, et leur donna la liberté de se retirer où ils voudraient.

Tel fut, suivant Froissard, le dénouement de ce grand drame, que l'histoire et la poésie ont chanté tour à tour. M. de Châteaubriand pourrait seul ajouter des pages éloquentes aux touchants récits de notre chroniqueur.

L'héroïque dévouement d'Eustache de Saint-Pierre et de ses compagnons de gloire ne resta pas stérile. Animées d'un pur et ardent patriotisme, les communes de France se souvinrent que leurs libertés et leurs franchises étaient à jamais liées à l'existence de la monarchie de saint Louis, et que, sous le joug des Anglais, il n'y avait qu'oppression, misère et servitude. Tout-à-coup d'éclatantes vertus civiles brillèrent, au milieu de la France féodale, et s'allièrent sans effort aux vertus chevaleresques, pour repousser l'invasion étrangère. Nous les voyons rayonner de siècle en siècle, à toutes les pages de notre histoire. Mais si peu française est notre éducation, corrompue aux sources de Rome et d'Athènes, que nous sommes encore frappés d'étonnement en découvrant ces admirables exemples de nos pères, comme si l'amour de la patrie était le partage exclusif de ces républiques d'esclaves, ou comme s'il datait seulement de la génération qui s'éteint.

Les exploits isolés de la chevalerie d'Angleterre et de France, les grands coups d'épée des Gaultier de Mauny, des Charny et des Ribeaumont, signalèrent les dernières années du règne de Philippe de Valois. Un fléau plus terrible que la guerre, la peste noire, ravageait alors le monde, et imposait la paix des tombeaux aux vain-

## **XLIV**

queurs comme aux vaincus. On eut dit des jours de trève, accordés entre deux batailles, pour ensevelir les morts.

Philippe, près de paraître devant Dieu (1350), légua à son fils la défense du pays avec ses droits à la couronne. Les malheurs d'une cause sainte sont une consécration nouvelle pour les cœurs généreux. Elle peut longtemps encore éprouver des revers, et voir retarder son triomphe; mais Dieu ne laisse point prescrire sa justice éternelle.

L'avènement à la couronne de Jean de Valois donna à la chevalerie une impulsion nouvelle. Généreux autant que brave, il arma lui-même, le jour de son sacre, un grand nombre de jeunes gentilshommes, et leur donna de magnifiques vêtements brochés d'or et de soie. Le temps n'était pas loin où le fer allait remplacer ces inutiles parures.

L'amour de la gloire et des aventures avait multiplié les brillantes fictions chevaleresques. Les romans de la Table Ronde et des Amadis, les épopées carlovingiennes, les chansons de gestes, les fabliaux des trouvères et les ballades des troubadours étaient répandus dans tous les châteaux; et leur lecture se prolongeait aux veillées d'hiver, quand le vent sifflait dans les créneaux, et que la sentinelle ne répétait point le cri d'alarme. Sans autre instruction que ces récits de bataille et cette poésie des romanciers et des ménestrels, les bons chevaliers aimaient à voir leur héros combattre seul contre une foule d'ennemis, et ne devoir qu'à son courage ses conquêtes et ses couronnes. Les exploits réels de Charlemagne et de ses fidèles, de Robert-le-Fort, de Tancrède et des pélerins normands, chantés par la tradition, rendaient tout possible, et la crédulité naïve confondait souvent, avec les faits historiques, les fabuleuses légendes d'Artus, de Lancelot, d'Olivier et de Roland.

Cette disposition à accepter, sans critique, tout ce qui était merveilleux, cette admiration romanesque, pour des héros imaginaires, ne furent pas sans influence sur les désastres du pays. Brûlant du désir de se signaler à la manière des paladins, les chevaliers et les barons méprisèrent les plus simples précautions de la guerre. Ils marchèrent à l'ennemi isolément, comme à une fête, ou à un combat singulier, sans autre souci que de faire briller, au grand soleil, l'écharpe de leurs dames et leur vaillante épée. Les règles de la discipline mises en oubli tombèrent devant l'indépendance féodale; et il fallut l'expérience d'un siècle de revers et le génie de Duguesclin et de Dunois pour ramener la victoire sous la bannière des lys.

Le caractère héroïque du second Valois avait toutes les qualités et les défauts de

son temps. Loyal en amitié, fidèle à sa parole et passionné pour la gloire, plein d'amour pour ses peuples et grand justicier, ce prince avait, dès le commencement de son règne, convoqué les États du royaume (1355) et assuré aux députés des communes les mêmes prérogatives qu'à la noblesse et au clergé. Les trois ordres exprimèrent leurs griefs, avec une liberté entière. Des subsides considérables furent accordés; et une ordonnance royale, conforme aux vœux des États, et que l'on a souvent comparée depuis à la grande charte de Jean-sans-Terre, redressa les abus et accorda des franchises, qui, sans le malheur des temps, eussent fixé les droits du peuple et du monarque <sup>1</sup>. La liberté est comme le phénix, sur cette noble terre de France. Quand elle semble s'éteindre, elle renaît de ses cendres, pleine de sève, de force et de jeunesse.

Les blessures d'un grand peuple s'effacent plus vîte que la honte; et il tardait au roi Jean de faire oublier la défaite de Crécy. Voyant la trève près d'expirer, il réunit, à son château de Saint-Ouen, les plus vaillants gentilshommes de son royaume, au nombre de cinq cents, et constitua en leur faveur l'Ordre de l'Etoile. Chaque chevalier jurait de défendre la religion chrétienne, d'être fidèle au roi, son droiturier seigneur, et de lui donner loyal conseil « soit d'armes soit d'autre chose, » de préférer dans les combats la mort à la fuite, de protéger les veuves, de visiter les malades et d'ensevelir les morts. Il était tenu en outre de porter, sur l'épaule gauche, une étoile d'or en broderie, de jeûner tous les samedis, ou de donner à pareil jour quinze deniers, en l'honneur des quinze joies de Notre Dame. L'amour adultère d'Édouard III, pour la belle comtesse de Salisbury, avait créé l'ordre de la Jarretière. Jean, inspiré par une plus noble pensée, montrait le ciel au héros qui mourait pour la défense du pays <sup>2</sup>. Les chevaliers de l'Étoile devaient bientôt justifier leur devise.

La France, ouverte aux Anglais sur toutes les côtes de l'Océan, était une seconde

<sup>2</sup> Monstrant regibus astra viam. ( Devise de l'ordre de l'Étoile.)

Le consentement des trois ordres devenait nécessaire pour donner à la loi force légale. Aucun subside ne pouvait être levé sans leur consentement, et ils se réservaient le choix des collecteurs d'impôts et le paiement des hommes de guerre. Personne, pas même le roi, n'était exempt de payer les subsides. Ce dernier promettait de ne plus altérer les monnaies et renonçait aux réquisitions de vivres et de transports que lui et ses grands officiers exerçaient en voyage. Défense à tout créancier de transporter sa dette à une personne plus puissante que lui. Ordre à toute juridiction de ressortir des juges ordinaires. Réforme des sergents et des droits extraordinaires qu'ils s'étaient arrogés. Commerce interdit aux juges. Confirmation des ordonnances protectrices des laboureurs. Sévères réglements contre les gens de guerre. Les capitaines sont rendus responsables des désordres de leurs soldats. Le logement n'est dû qu'un seul jour aux gens d'armes de passage. Enfin le roi s'obligeait à demander le consentement des États pour conclure paix ou trève avec les Anglais.

Histoire des États généraux. — Châteaubriand, Études historiques.

fois livrée à leurs ravages. Tandis qu'Édouard, du haut des murs de sa nouvelle conquête, menaçait la Picardie et l'Artois; que le roi de Navarre, Charles-le-Mauvais, faisait en Normandie l'apprentissage de sa vie de trahisons et de crimes, et que les bannières du duc de Lancastre flottaient sur les landes de Bretagne, le prince de Galles, débarqué à Bordeaux, s'avançait en chef de bande, plutôt qu'en conquérant, jusqu'au centre de la France. Les flammes, qui s'élevaient des villes et des campagnes, traçaient au loin sa marche. Le plus généreux comme le plus brave chevalier d'Angleterre n'avait point abandonné les traditions paternelles. Ses soldats chevauchaient à travers le Limousin, l'Auvergne, le Berri et le Poitou » ardant » les blés, effondrant les tonnaux pleins de vin, exillant (saccageant) tout le pays » en deçà de la province de Guyenne. »

Jean, qui venait de vaincre, sur les marches de Normandie, les Anglais réunis aux troupes du roi de Navarre, fut ému de colère à la nouvelle de cette invasion. Il ne donna congé à aucun de ses gens d'armes, mais accourut en grande hâte sur les bords de la Loire, avec ses quatre fils et son frère, les princes du sang royal et les plus braves chevaliers de France. Vingt-six ducs et comtes, plus de cent quarante bannières et vingt mille hommes d'armes <sup>1</sup> composaient son armée. Il passa la Loire à Amboise et la Vienne au pont de Chauvigny; et marchant toujours droit à l'ennemi, il l'atteignit enfin, sur le soir, à deux lieues de Poitiers, (17 septembre 1356) « logé en fort lieu » sur un plateau élevé, entouré de vignes et de haies vives.

Le roi Jean, à cette vue, se sentit rempli de joie; il arrêta Geoffroy de Charny, qui portait l'oriflamme, et fit dresser sa tente, non loin du camp anglais. Le lendemain, dès la pointe du jour, il communia avec ses fils à une messe solennelle, chantée sous son pavillon; puis réunissant les princes de son lignage et les principaux seigneurs, il demanda leur avis. Tous pensèrent que le combat ne pouvait être différé, sans honte.

Chaque chevalier développa alors sa bannière, au nom de Dieu et de saint Denis.

- « Si sonnèrent les trompettes parmi l'ost. Adoncques s'armèrent toutes gens et
- » montèrent à cheval, et vinrent sur les champs, où les bannières du roy ventil-
- » loient. Là put-on voir grand'noblesse de belles armures, de riches armoieries,
- » de pennons, de belle chevalerie et écuyerie, car là estoit toute la fleur de
- » France; ni nul chevalier ni écuyer n'estoit demeuré à l'hôtel, se il ne vouloit
- » être deshonoré. »

Soixante mille hommes environ, car chaque homme d'armes avait deux écuyers pour le servir.

### **XLVII**

Pendant que le connétable de Brienne et les maréchaux de Clermont et d'Audeneham rangeaient, au hasard, les troupes sur trois lignes, avant même d'avoir reconnu la position de l'ennemi, Jean parut, à cheval, sur le front de bataille, encourageant à haute voix hommes d'armes et communiers, et louant Dieu de les voir en aussi grand nombre disposés à bien faire.

ø Entre vous, dit-il, quand vous êtes à Paris, à Chartres, à Rouen, ou à
» Orléans, vous menacez les Anglois, et vous souhaitez le bassinet en la tête
» devant eulx. Or, y estes-vous, je les vous montre; si leur veuilliez contre
» venger les ennuis qu'ils vous ont faits. Car sans faute nous les combattrons. »

Il leur parlait encore, lorsque appercevant Eustache de Ribeaumont et trois autres chevaliers, qui s'étaient avancés jusqu'à portée d'arc du camp anglais :

- « Seigneurs, leur dit-il, quelles nouvelles? »
- « Sire, si aurez, s'il plaît à Dieu, une bonne journée sur vos ennemis. »
- « Telle l'espérons-nous avoir, par la grâce de Dieu, respondit le roy. Or, nous » dites la manière de leur convenant (disposition), et comment nous les pourrons » combattre. »
- « Sire, nous avons vu et considéré les Anglois, dit, au nom de tous, messire » Eustache, si peuvent être par estimation deux mille hommes d'armes, quatre » mille archers, et quinze cents hommes de pied. Mais trop bellement et sagement ont ordonné leur bataille, le long d'un chemin fortifié malement de » haies et de buissons, et ont vêtu cette haie de leurs archers, tellement qu'on ne » peult entrer, ne chevaucher en leur chemin, fors que parmi eulx, au coron » (coin) d'icelle haie, entre vignes et espinettes, sont leurs gens d'armes, tous à » pied, et leurs archers devant, en manière de herse. »
  - « Le roy dit: messire Eustache, comment y conseillez-vous à aller? »
- « Sire, tout à pied, excepté trois cents armures de fer des vostres, tous des plus » apperts et hardis, durs, forts et entreprenants de vostre ost, et bien montés
- » sur la fleur des coursiers, pour rompre et ouvrir ces archers, qui ne seront mie
- » légers à desconfire. Et puis vos batailles et gens d'armes vîtement suivre à pied,
- » et eulx combattre les Anglois de grand'volonté. »

Ce conseil plut au roi, dont le chevaleresque honneur ne savait comprendre que

# **XLVIII**

les attaques de front, en plein jour, à la longueur de son épée. Il ordonna, sur-lechamp, à ses gens d'armes de mettre pied à terre, d'ôter leurs éperons et de tailler, à cinq pieds, le bois de leurs lances. Les maréchaux de Clermont et d'Audeneham choisirent les trois cents braves; et Jean, armé de toutes pièces, monta à cheval, pour les soutenir. Il était suivi d'un corps de volontaires allemands et de vingt chevaliers, recouverts d'armures semblables à la sienne. Cet ordre de bataille, qui parut à tous bel et bon, rappelait celui de Crécy, et rendait inutiles le nombre et la vaillance.

Les Français, aussi courageux que leurs ennemis, étaient six fois plus nombreux. Ils pouvaient tourner leur position, les envelopper dans leur camp, où la famine se faisait déjà sentir, et les forcer à descendre dans la plaine. A ce facile triomphe, sans péril et sans gloire, nos pères préférèrent la chance des batailles.

Les bons chevaliers, tous à leur rang, attendaient, sous leurs bannières, le signal de la charge, lorsque l'arrivée des cardinaux d'Urgel et de Périgord, légats d'Innocent VI vint suspendre le combat. Ils étaient partis de Poitiers de grand matin, avant d'entendre la messe, et accouraient, au nom du père commun des fidèles, arrêter cette effusion de sang humain. Cette admirable sollicitude des papes se retrouve à toutes les pages de l'histoire du moyen âge. Chefs de l'Europe chrétienne, par le consentement des peuples et des souverains, ils ne voyaient, dans tant d'états divers, qu'un seul et vaste empire, où devaient régner la loi et la paix du Christ.

- « Très cher sire, avait dit le cardinal de Périgord, en s'inclinant profondément
- » devant le roi, vous avez cy toute la fleur de France assemblée contre une poignée
- » de gens. Si vous les pouvez avoir à vostre mercy sans bataille, il vous seroit plus
- » honorable que d'adventurer si noble chevalerie. Ils ne vous peuvent fuir. Si
- » vous prie que huy tant seulement et demain, jusques à soleil levant, vous leur
- » accordiez répit et souffrance (trève), et que je puisse chevaucher vers le prince,
- » et luy montrer en quel danger vous le tenez. »
  - « Sire, il nous plaît bien, respondit le roy, mais retournez tantôt. »

Ce jour, qui était un dimanche, s'écoula en négociations stériles. Le prince de Galles offrait de rendre au roi ses prisonniers et ses conquêtes, de payer les frais de la guerre, et de s'engager par sa foi de ne pas guerroyer de sept années contre la France. Jean exigeait en outre qu'il se rendît prisonnier de guerre, avec cent de ses chevaliers.

Tandis que le cardinal passait d'un camp à l'autre, les jeunes chevaliers, pro-

### **XLIX**

fitant de la trève, parcouraient joyeusement le front des deux armées. Or, il advint que le maréchal de Clermont, dont l'écharpe brodée représentait une dame bleue sur un fond d'or, aperçut messire Jean Chandos, paré du même emblème.

- « Chandos, luy cria-t-il en courroux, depuis quand avez-vous empris à porter » ma devise? »
- « Et vous, la mienne, respondit le capitaine englois? Car bientôt me trouverez » tout appareillé de prouver par fait d'armes que aussi bien est-elle mienne comme » vostre. »

Les deux chevaliers, fidèles à leur rendez-vous, se rencontraient, le lendemain, dans la mêlée, et Clermont tombait sous la lance de Chandos.

Les paroles de paix du cardinal de Périgord n'avaient pas eu le pouvoir de prolonger la trève. Il fit ses adieux au Prince-Noir dont il était vassal :

« Beau fils, lui dit-il en partant, faites ce que vous pourrez; il vous faut com-» battre. Ni je ne puis trouver nulle grâce d'accord, ni de paix devers le roy de » France. »

Le fils d'Édouard, dans ce péril, ne désespéra point de sa fortune. Montrant la prudence consommée d'un vieux capitaine, il avait couvert, la veille, le front de ses archers, par un profond fossé; entouré, d'une double ligne de chariots, les parties les plus faibles de son camp, et occupé, pendant la nuit, une colline, qui dominait l'armée royale. Le combat souriait à son courage; les vivres lui manquaient, la retraite était impossible, et il n'avait d'autre alternative que de vaincre ou de mourir. Monté sur son cheval d'ébène, et revêtu d'une noire armure, qui lui valut un surnom célèbre, il encourageait ses compagnons, et faisait passer son intrépidité dans leurs âmes.

« Beaux seigneurs, leur disait-il, si nous sommes ung petit nombre contre la » puissance de nos ennemis, ne nous ébahissons mie pour ce; car la vertu et la » victoire gît, où Dieu la veult envoyer. Se il advient que la journée soit pour » nous, nous serons les plus honorés du monde; si nous sommes morts, j'ai en- » core monseigneur mon père et deux beaux frères; et aussi vous avez de bons » amis, qui nous contrevengeront. Si vous prie que vous veuillez huy entendre à » bien combattre; car s'il plaît à Dieu et à saint George, vous me verrez bon » chevalier. »

TOME II.

g

Un vaillant capitaine anglais, messire Jacques d'Audley, s'approcha alors du Prince-Noir. Il avait fait serment de combattre, en première ligne, dans tous les lieux, où le roy d'Angleterre et ses enfants lèveraient leur bannière, et il venait demander, à genoux, la grâce de remplir son vœu. On voyait revivre, à cette bataille, toutes les traditions et les engagements de la chevalerie 4.

Une course de lance isolée d'un jeune bachelier du Hainaut commença le combat. Bientôt après s'ébranlent les trois cents chevaliers, bardés de fer, précédés des maréchaux de Clermont et d'Audeneham. Ils s'élancent dans le défilé, qui pouvait à peine donner passage à quatre cavaliers de front; lorsqu'ils y sont tous engagés, les archers anglais font voler sur eux une nuée de fléches, longues et acérées.

Transpercés de traits, lancés à bout portant, les chevaux hennissent de douleur, se cabrent et se renversent sur leurs maîtres. Une grande confusion se met dans les rangs. Les chevaliers, furieux de cet obstacle inattendu, veulent en vain franchir la haie, et atteindre, avec leurs lances, un ennemi caché derrière des retranchements inexpugnables. La tête de l'escadron s'arrête, les plus intrépides poussent en avant et augmentent le désordre. Ils traversent, couverts de sang et de blessures, la ligne des archers, qui se referme derrière eux, et viennent se faire tuer au milieu des rangs anglais. Vainement ils criaient: « A nous les prud'hommes! » les cadavres, amoncelés dans le défilé, empèchaient leurs compagnons de venir à leur secours.

Ces derniers se replient sur la ligne, commandée par le duc de Normandie et ses frères, qu'attaquaient de front, et sur les flancs, les archers et la colonne descendus de la colline. Le trouble et l'épouvante s'emparent des chevaliers, qui entouraient les jeunes princes; ils les entraînent loin du péril et, avec eux, plus de huit cents lances « saines et entières, qui oncques n'approchèrent leurs ennemis. » Le duc d'Orléans suit leur exemple, à la tête de l'aîle qu'il commandait.

Chandos, à cette vue, s'adresse au prince de Galles : « Sire, lui dit-il, la journée

Le brave d'Audley fit merveilles d'armes. Accompagné de quatre écuyers, chargés de parer les coups qu'on lui portait, il se précipita le premier dans la mêlée et reçut de nombreuses blessures. Comme il se sentait défaillir, ses écuyers le portèrent « de lez une haye pour luy ung petit refroidir et éventer, le » désarmèrent le plus doulcement qu'ils pûrent, et entendirent à ses plaies bander, et recoudre les plus » périlleuses. » Le prince de Galles lui donna, pour récompense de sa bravoure, cinq cents marcs de revenu, à prendre sur ses héritages. Le généreux d'Audley les distribua sur-le-champ à ses fidèles compagnons d'armes.

- » est vostre. Dieu sera huy en vostre main. Mais adressons-nous devers le roy de
- » France. Bien sçais que par vaillance il ne fuira point. »
- « Jean, respond le prince, vous ne me verrez meshuy retourner. Adoncques, dit-il » à sa bannière: bannière, chevauchez avant, au nom de Dieu et de saint Georges. »

Des trois corps d'armée, qui couvraient la plaine avant la bataille, il ne restait plus que celui du roi. « Jean, dit M. de Châteaubriand à qui nous empruntons une de ses plus admirables pages, était à pied comme le reste de ses chevaliers, et tenait à la main une hache à deux tranchants. A ses côtés était son fils, le jeune Philippe, comme le lionceau auprès du lion. Abandonné des deux tiers de ses soldats, il ne lui vint pas même un moment la pensée de reculer, résolu qu'il était de sauver l'honneur français, s'il ne pouvait sauver la France. L'armée anglaise toute à cheval se ruait avec de grands cris sur l'armée française toute à pied. Les flots des combattants étaient poussés vers Poitiers, et ce fut, près de cette ville, que se fit le plus grand carnage. »

- « Déjà les plus braves avaient été tués; le bruit dimínuait sur le champ de bataille; les rangs s'éclaircissaient à vue d'œil; les chevaliers tombaient les uns après les autres comme une forêt dont on coupe les grands arbres. Charny, haussant l'oriflamme, luttait contre une foule d'ennemis. Jean, la tête nue (son casque était tombé dans le mouvement du combat), blessé deux fois au visage, présentait son front sanglant à l'ennemi. Incapable de crainte pour lui-même, il s'attendrit sur son jeune fils, déjà blessé, en parant les coups qu'on portait à son père. Il voulut éloigner l'enfant royal, et le confia à quelques seigneurs, mais Philippe échappa aux mains de ses gardes et revint auprès de Jean, malgré ses ordres. N'ayant plus assez de force pour frapper, il veillait aux jours du monarque en lui criant: « Mon » père, prenez garde, à droite, à gauche, derrière vous, » à mesure qu'il voyait approcher un ennemi. »
- « Les cris avaient cessé. Charny, étendu aux pieds du roi, serrait dans ses bras, roidis par la mort, l'oriflamme qu'il n'avait pas abandonné. Il n'y avait que les fleurs de lys debout sur le champ de bataille. La France tout entière n'était plus que dans son roi. Jean, tenant sa hache des deux mains, défendant sa patrie, son fils, sa couronne et l'oriflamme, immolait quiconque osait l'approcher. Mille ennemis essayaient de saisir le roi vivant, et lui disaient : « Sire, rendez-vous. » Jean, épuisé de fatigue et perdant son sang, n'écoutait rien et voulait mourir. »
  - « Un chevalier fend la foule, écarte les soldats, s'approche respectueusement

du roi, et lui parlant en français: « Sire, au nom de Dieu, rendez-vous! » Le roi, frappé du son de cette voix, baissa sa hache, et dit: « A qui me rendrai-je? où » est mon cousin le prince de Galles? si je le voyois, je parlerois. » — « Il n'est » pas ici, répondit le chevalier, mais rendez-vous à moi, et je vous mènerai vers » lui. » — « Qui êtes-vous? » repart le roi. — « Sire, je suis Denis de Morbec, » chevalier d'Artois, je sers le roi d'Angleterre, parce que j'ai été obligé de quit- » ter mon pays pour avoir tué un homme. »

- « Jean ôta son gant de la main droite, et le jeta au chevalier en lui disant : « Je » me rends à vous. A Poitiers comme à Paris, le roi de France ne remit son épée qu'à un Français. »
- « On ne voyait plus ni bannières, ni pennons de notre armée, dans les champs de Poitiers. Le prince de Galles ignorait encore toute sa gloire. Les deux maréchaux d'Angleterre arrivèrent auprès de lui. Il leur demanda des nouvelles du roi. »
- « Sire, répondirent-ils, nous ne savons ce qu'il est devenu, mais il faut qu'il » soit mort ou pris, car il n'a pas quitté l'ost. » Chandos avait déjà jugé que Jean par vaillance ne fuirait point. Un monarque français, dont la valeur est si hautement reconnue même de ses ennemis, peut être vaincu sans cesser de régner. »
- « Cependant le roi, menant son fils par la main, était exposé au plus grand péril. Les Anglais et les Gascons s'arrachent tour à tour la proie. Ils l'avaient enlevée à Denis de Morbec. » Chacun criait : « Je l'ai pris, je l'ai pris. »
- « Jean disait : Menez-moi courtoisement, et mon fils aussi, devant le prince de » Galles, mon cousin. Ne vous querellez point pour ma prise; car je suis assez » grand seigneur pour vous faire tous riches. »
- « Averti de l'approche du roi, le fils d'Édouard sortit de sa tente, pour recevoir le grand prisonnier. Il s'inclina devant lui jusqu'à terre, l'accueillit de paroles courtoises, et présenta lui-même à Jean et à son fils « le vin et les épices, « en signe de fort grand amour. » Ainsi sont écrites au ciel les défaites et les victoires. Huit siècles auparavant, le premier roi franc triompha des Visigoths presqu'au même lieu, où Jean devint prisonnier des Anglais; et Charny succomba, en défendant l'oriflamme, dans les champs où, quatre cents ans après lui, La Rochejaquelein devait mourir pour le drapeau blanc. »

- α La nuit venue, le Prince-Noir fit dresser, dans sa tente, une table abondamment servie, où s'assirent le roi et son fils et les plus illustres prisonniers. Le prince de Galles servait lui-même ses hôtes. Il refusa constamment de partager le repas du roi, disant qu'il n'était pas assez présomptueux pour s'asseoir à la table d'un aussi grand prince et d'un aussi vaillant homme. »
- « Jusque-là Jean avait supporté son malheur avec magnanimité; aucune plainte n'était sortie de sa bouche. Mais quand il se vit traiter avec cette générosité, quand il vit ces mêmes ennemis, qui lui refusaient sur le trône le titre de roi de France, le reconnaître pour roi dans les fers, alors il se sentit réellement vaincu, des larmes s'échappèrent de ses yeux, et lavèrent les traces de sang qui restaient sur son visage; le reste des prisonniers se prit à pleurer, en voyant pleurer le roi; et le festin fut un moment suspendu..... »

Jean, conduit à Bordeaux, puis à Londres, y trouva un autre prisonnier royal, le fils de Robert Bruce. La fortune d'Édouard lui livrait à la fois l'Écosse et la France. La captivité du roi fut le signal de la guerre civile. Déchiré à l'intérieur par les factions, abandonné, comme une proie, aux Anglais, aux bandes d'aventuriers et aux soudoyers de Charles de Navarre, désolé par l'insurrection du peuple des campagnes, que tant de malheurs avaient réduit au désespoir, le royaume inclina vers sa ruine.

Jean, dans l'impuissance de payer rançon, était retourné à Londres reprendre ses fers: la fuite de Louis d'Anjou, qu'il avait laissé en otage, remplissait son âme de douleur. Le loyal monarque, qui avait dit: « Si la bonne foi estoit bannie de la terre, elle debvroit se retrouver dans le cueur des roys; » n'avait pu survivre à la honte de son fils, et bientôt après, sur les côtes de France, un navire anglais déposait un cercueil.

Des caveaux de Saint-Denis, la couronne était passée sur la tête d'un jeune prince, frêle de corps, mais mûr avant l'âge, et grandi au sein de l'adversité. Ce fils aîné de Jean de Valois, qui répara par sa sagesse les calamités de deux règnes, n'avait point fait pressentir les admirables qualités qu'il déploya sur le trône. Dans ce siècle belliqueux, où les rois étaient les premiers chevaliers de leur royaume, on était loin de penser qu'un prince, encore meurtri des sanglants outrages des factions, et qui n'avait paru à Poitiers que pour s'éloigner du champ de bataille, vengerait du fond de son palais l'honneur de la France, humilierait les Anglais, les chasserait de leurs conquêtes, assignerait à comparaître devant lui, comme un simple vassal, le superbe vainqueur de Crécy, et lui laisserait à peine quelques dé-

bris de l'héritage des Plantagenêts. Quoiqu'il eût mis un terme avec une rare prudence, pendant la captivité du roi son père, aux révoltes de Paris, et aux trahisons du roi de Navarre, qui employait indifféremment le mensonge, le fer et le poison, rien ne faisait présager un règne glorieux; mais Dieu, qui protège la France, avait montré à Charles le héros qui devait la sauver.

Au centre de cette poétique Bretagne, jetée comme un promontoire de granit au milieu de l'Océan, était né un pauvre chevalier, plus riche de noblesse que d'héritages (1320). « Lait enfançonnet et mal gracieulx, rude en maintien et en » paroles », il luttait et bataillait contre tous les enfants du voisinage, frappait le savant clerc, qui lui enseignait à lire, et pouvait à peine signer son nom. A quinze ans, il s'était enfui du manoir paternel, pour joûter dans un grand tournoi, où était réunie toute la noblesse de la province. Sans armoiries sur son écu, et la visière baissée, il était entré dans la lice, offrant le combat à tout venant, excepté à son père, devant lequel il avait incliné sa lance. Les dames et les damoiselles l'avaient proclamé le mieux faisant de la journée; et de ce jour, sa force et son adresse étaient devenues célèbres.

La querelle de succession de Charles de Blois et de Jean de Montfort (1340) lui offrait une noble occasion de signaler sa vaillance. Il suivit la bannière du parti, qui n'appelait point les Anglais à son aide; et son cri de guerre, Nostre-Dame du Guesclin, ne tarda pas à frapper l'ennemi de terreur. Bientôt les chaumières et les châteaux du beau duché de Bretagne retentirent du nom du jeune bachelier. Avec le prix des joyaux de sa mère, il leva des hommes d'armes; et quelques jours après, il lui envoya, pour obtenir son pardon, un chariot chargé des dépouilles des Anglais.

Les chroniqueurs et les poëtes, qui nous ont conservé le récit de ses exploits, ont entouré de merveilleux l'enfance du grand capitaine. L'aigle, aux ailes déployées, de son glorieux écusson, est devenue l'aiglon de la petite Bretagne, prédit par l'enchanteur Merlin, « qui devoit prendre son vol par France au-delà des Pirennées. » Des songes étranges avaient annoncé sa naissance à sa mère; et une juive, savante en nécromancie, avait lu, dans les traits de l'enfant, les hautes destinées du chevalier.

Depuis les vierges de Sayne et Yseult aux blanches mains, les ballades, la poésie et les légendes furent toujours compagnes du foyer de l'habitant de l'Armorique. Elles semblent inséparables de cette mélancolique contrée, couverte de dolmens et de bruyeres, dont les anses se nomment les baies des trépassés, où sans cesse les vents et les flots mugissent, sous un ciel brumeux.

Charles encore régent avait aperçu, au siége de Melun, un chevalier, qui escaladait presque seul la muraille de la ville, sans autre protection que son bouclier et son épée. Il avait demandé le nom de ce vaillant homme d'armes; et comme on lui avait répondu que c'était Bertrand Duguesclin, capitaine breton au service de Charles de Blois, il avait désiré se l'attacher. La conquête du comté d'Evreux sur le Navarrais et la victoire de Cocherel justifièrent le choix du prince.

L'huile sainte coulait à Rheims sur le front de Charles, lorsque Duguesclin remportait, sur le captal de Buch, cet éclatant triomphe. « En avant, mes amis, la » journée est à nous, criait le preux chevalier, au plus fort du combat. Pour Dieu » souviegne-vous que nous avons un nouveau roi en France. Que aujourd'huy sa » couronne soit étrennée par nous. » La victoire inaugurait le règne de Charles-le-Sage.

La bataille d'Auray et la mort de Charles de Blois (1364) assurèrent la tranquille possession du duché de Bretagne, au comte de Montfort. Dans cette lutte héroique de 24 années, cinq gentilshommes seulement changèrent de drapeaux, et leur nom fut flétri, pendant plus d'un siècle; les laboureurs purent moissonner leurs champs, sans craindre les gens de guerre; et les femmes, s'emparant des armes de leurs époux captifs, firent briller le courage des plus intrépides chevaliers. Debout sur les remparts d'Hennebon, tenant son fils dans ses bras, la comtesse de Montfort est grande comme Marie-Thérèse.

La paix, qui avait suivi la bataille d'Auray, avait laissé sans emploi, et sans solde, de nombreuses bandes d'aventuriers; réunis sous le nom de grandes compagnies et dirigés par des chefs intrépides, ils dévastaient les campagnes et les cités et renouvelaient les ravages de la Jacquerie. Le roi songeait depuis longtemps à en délivrer le royaume, lorsque Duguesclin s'offrit de les conduire lui-même au-delà des Pyrénées, pour venger la mort de Blanche de Bourbon, sacrifiée à la haine de Pierre-le-Cruel.

Les chroniques nous ont conservé le récit de ces grandes expéditions de Castille, où Henri de Transtamare reçut deux fois la couronne des mains de Duguesclin. Vainement le Prince-Noir, à la tête de la chevalerie d'Angleterre et de Guienne, rétablit pour quelque temps le trône de dom Pèdre. La victoire de Navarette ajouta un laurier à sa gloire, sans flétrir ceux de Bertrand.

Le bon chevalier, abandonné des Espagnols, et resté presque seul sur le champ de bataille, n'avait voulu remettre son épée qu'au prince de Galles. La France entière s'émut en apprenant cette captivité nouvelle; et il n'y eut « si pauvre filandière, qui ne filât une quenouille pour contribuer à sa rançon. La princesse de Galles elle-même, après l'avoir fait dîner à côté d'elle, lui offrit dix mille florins, Duguesclin se jeta à ses genoux en lui disant : « J'avais cru jusqu'ici être le plus » laid chevalier de France; mais il faut qu'il n'en soit rien, puisque les dames me » font de pareils présents. »

Le souverain pontife, Charles V et ses frères, Henri de Transtamare, les chevaliers de France et de Bretagne, les capitaines des grandes compagnies avaient envoyé à Duguesclin des sommes considérables. Comme il revenait à Bordeaux, chargé d'or, il rencontra, à la Rochelle, un grand nombre de braves gentils-hommes, sans chevaux, sans argent et sans armes, qui, pour ne pas violer leur parole, retournaient tristement se mettre aux mains des Anglais; le bon chevalier, qui toujours pensa « que l'acquisition d'un vaillant homme valloit mieux que sei» gneuries, disoit à son chambellan: Baillez à celui-cy mille livres, à cettuy aul-» tre deux cents florins, pour soy armer et defrayer sur les chemins. » Et tant en distribua, qu'il arriva à Bordeaux les mains vides, sans un denier de tout l'argent apporté de Bretagne. Mais « ce ne fut pas en vain qu'il espéroit que Dieu béniroit sa grande charité. » Peu de jours après, il était libre, et comptait au prince de Galles soixante mille florins d'or, pour prix de sa rançon.

Cinq années de paix avaient suffi pour fermer les plaies de la France, tant il y eut toujours de ressources dans notre patrie. Une profonde tranquillité régnait à l'intérieur, où la voix des factieux ne se faisait plus entendre; les vides du trésor étaient comblés, l'ordre et la justice rétablis, lorsque Charles jugea l'heure venue de déchirer, avec l'épée, le honteux traité de Bretigny. L'établissement de nouveaux impôts par le prince de Galles fut le prétexte de la guerre. Le roi écouta les plaintes des barons de Guienne, et fit sommer, par un héraut, le vainqueur de Poitiers de venir rendre compte de sa conduite devant les pairs du royaume. Presqu'au même moment, un simple valet de pied traversait la mer, et remettait une déclaration de guerre à l'orgueilleux Édouard. Les jours de prospérité glorieuse étaient passés pour l'Angleterre; une maladie cruelle conduisait lentement le Prince-Noir au tombeau; son père flétrissait les palmes de sa jeunesse et de son âge mûr parmi les courtisanes. Le génie s'était éteint sous de lâches voluptés; et il ne restait à la place qu'une impuissante haine.

Tandis que les trois frères du roi envahissaient le Limousin et la Guienne, et qu'une flotte française jetait la terreur sur les côtes de Portsmouth, Duguesclin, de retour de Castille, recevait des mains de Charles l'épée de connétable. Son audace semblait croître avec les années; et la victoire ne devait plus être infidèle à ses

drapeaux. Chassés de la Normandie, du Maine et de l'Anjou, les Anglais sont vaincus en Poitou, en Angoumois et en Saintonge. Duguesclin leur ferme l'entrée de la Bretagne, soumet une partie de la Guienne, et meurt en héros chrétien, sous les murs de Châteauneuf-Randon, au milieu de son armée en deuil. (Juillet 1380.)

On lit dans le Romancero espagnol, qu'après la mort du Cid, son corps armé de toutes pièces, l'épée nue à la main, fut placé sur Babieca, son bon cheval de guerre. Le convoi sortit de Valence, assiégée par les Maures. Le vent agitait les bannières, les clairons sonnaient la charge, et six cents chevaliers se précipitèrent à la fois sur le camp des Sarrasins. A cette vue leurs rois, glacés d'épouvante, s'enfuirent vers leurs navires; ils ne les avaient pas atteints, que dix mille cadavres couvraient la Vega de Valence, ou étaient engloutis sous les flots. « Ainsi, ajoute le poëte, le bon Cid de Bivar fut victorieux vivant ou mort. » Après le dernier soupir du grand connétable, le gouverneur anglais ne voulut reconnaître d'autre vainqueur que le héros, et déposa les clefs de Randon sur son cercueil.

Duguesclin, au lit de mort, avait exprimé le désir d'être enterré à Dinan, auprès de ses ancêtres. Déjà le funèbre cortège s'acheminait vers la Bretagne, accompagné du concours prodigieux des populations, lorsque Charles ordonna que le corps de son fidèle serviteur recevrait à Saint-Denis une sépulture royale. La tombe vide, qui attendait le monarque, ne tarda pas d'être scellée à toujours. Pour la seconde fois, les portes du caveau s'ouvrirent: une mort prématurée (16 septembre 1380) avait enlevé Charles à l'amour de ses peuples; et le bon connétable, enseveli dans son linceul de gloire, pouvait dormir en paix, à ses pieds.

La couronne de France était tombée entre les mains d'un enfant de douze ans. C'était l'âge où saint Louis avait succédé à son généreux père. Mais la tendresse maternelle de Blanche de Castille veillait sur le trône de son fils, tandis que la jeunesse de Charles VI livrait le royaume aux jalouses rivalités de princes cupides et ambitieux. Cependant de nombreuses espérances avaient entouré le berceau de cet enfant royal. On aimait à redire que, sur les genoux de sa mère, il se plaisait aux récits des exploits de Duguesclin, et ne voulait pour hochets que des lances et des épées. Ses inclinations guerrières et sa bonté naturelle l'avaient rendu cher à la noblesse et au peuple. Elles lui valurent à quinze ans, sur le champ de victoire de Rosebeck, le surnom de bien-aimé: touchante marque d'amour, qu'une maladie cruelle et les longues calamités dont elle fut la source ne purent jamais effacer.

TOME II.

## LVIII

Le vieux Clisson, frère d'armes de Duguesclin, avait reçu l'épée de connétable, au sacre du jeune monarque. Charles, armé chevalier par son oncle le duc d'Anjou, donna l'accolade à un grand nombre de braves écuyers. Son frère, Louis d'Orléans, portait devant lui l'épée de Charlemagne. Malheureuse France, dont les destinées reposaient sur la tête de deux frèles enfants!

Les révoltes des Flamands et du duc de Bretagne, et un projet de descente en Angleterre, remplirent les premières années du règne de Charles VI. Les flots soulevés par la tempête brisèrent les navires, réunis à grands frais, dans le port de l'Écluse. Le nom de cette ville était fatal à la France. Les trésors, amassés par une prévoyante sagesse, se dissipaient en folles tentatives, en expéditions aventureuses et en fêtes chevaleresques. Aux exploits de Duguesclin et de ses intrépides compagnons avaient succèdé les tournois, les courses de bague, les défis et les pas d'armes. Le mariage romanesque du roi et l'entrée à Paris d'Isabelle de Bavière firent déployer une magnificence inconnue jusqu'alors. Les bals, les festins, les mystères, les représentations dramatiques, les plus ingénieuses allégories se succédèrent tour à tour, et furent terminés par un tournoi, où Charles, à la tête de trente chevaliers, ayant un soleil d'or sur son écu, remporta le prix de la joûte. Peu de temps auparavant, il avait armé à Saint-Denis ses deux jeunes cousins, le roi de Sicile et le duc du Maine, en observant religieusement toutes les traditions de la chevalerie. Les trois jours qui suivirent, il y eut courses de lances et de bagues, et belles appertises d'armes. Les plus grands seigneurs descendirent dans la lice; le roi lui-même fut un des tenants.

Une auguste cérémonie couronna toutes ces fêtes. Avant de quitter Saint-Denis, Charles voulut honorer la mémoire de Duguesclin, par un service solennel. La grande basilique fut tendue de noir jusqu'au sommet de ses voûtes, et une immense chapelle ardente recouvrit la représentation inanimée du héros. Son frère Olivier, le sire de Clisson, les maréchaux de Blainville et de Sancerre conduisaient le deuil. A l'offrande, huit chevaliers, armés de toutes pièces et montés sur de magnifiques chevaux, s'avancèrent jusqu'à l'autel, et déposèrent les bannières armoiriées du vaillant connétable; les princes du sang vinrent ensuite présenter successivement toutes les pièces de son armure.

Quand l'offrende si fut passée, L'evesque d'Auxerre prêcha; Là ot (eut) mainte lerme plorée Des paroles qu'il recorda. Quar il conta comment l'espée Bertran de Glaiequin bien guarda, Et comme en bataille rangée Pour France grant poine endura. Tous les princes fondroient en lermes
Des mots que l'evesque monstroit,
Quar il disoit: Plorez gens d'armes
Bertrant, qui très tant vous amoit:
On doit regretter les fez (faits) d'armes
Qu'il fist au temps qu'il vivoit.
Dieux ayt pitié sus toutes âmes
De la sienne, quar bonne estoit.

Extrait du Thes, anecd, de dom Martenne.

La France entière applaudit à cet hommage rendu au plus grand de ses capitaines, comme au plus loyal de ses chevaliers.

Une trève nouvelle, conclue avec l'Angleterre, avait assuré, pendant quelques années, la paix des deux royaumes. Charles, qui pensait sans cesse aux moyens d'illustrer son règne et se fatiguait de cette longue oisiveté, voulait marcher contre les infidèles, à la tête de la chevalerie de France.

« Si nous pouvions, disait-il au duc de Lancastre, faire une bonne et longue » paix, nous irions conquérir Jérusalem, pour acquitter les âmes de nos prédéces- » seurs, le roi Philippe de bonne mémoire, et le roi Jean notre ayeul. » Mais ces rèves de gloire devaient bientôt s'évanouir devant une triste réalité.

A la suite d'une longue maladie, des accès de démence furieuse et de sombre mélancolie se manifestèrent tout à coup. Combattus d'abord avec succès, ils reparurent malgré les secours de l'art, et ne laissèrent plus d'espérance de guérison. L'infortuné monarque, muet et innocent témoin des malheurs de la France, triste jouet des partis, qui gouvernaient sous son nom, resta l'objet de l'amour et de la pitié de son peuple. Tous les vœux le suivaient dans les lieux, où le traînait une épouse infidèle. On racontait, avec attendrissement, de touchantes paroles, qui prouvaient le triste abandon où il était laissé et le dénuement de ses propres enfants.

Tant que Philippe de Bourgogne vécut, la France chargée d'impôts, mais en paix à l'intérieur et tranquille au dehors, ne resta point sans gloire. L'amour des aventures, inspiré par les romans de chevalerie, avait enflammé l'imagination d'une foule de jeunes seigneurs, et les conduisait, à la recherche de la renommée et des périls, en Prusse, en Espagne et en Afrique. Le bon duc Louis de Bourbon fondait à Moulins, en l'honneur des dames, l'ordre du Chardon, et remportait une victoire sur la plage, où son saint aïeul avait rendu le dernier soupir. Tandis que de romanesques récits célébraient la vaillance de Jehan de Saintré, le

maréchal de Boucicaut <sup>1</sup> traversait les mers, guerroyait jusqu'à Constantinople et en Arménie, pour l'amour de la gloire, combattait Bajazet, devant Nicopolis, avec les comtes d'Eu et de Nevers, les sires de la Tremouille, Jean de Vienne et Enguerrand de Coucy, et soutenait, en Europe et en Asie, l'honneur de la chevalerie de France. La mort du duc de Bourgogne, en mettant fin à ces exploits, fit présager le plus sombre avenir. (1404.)

On lit, sur les registres du parlement de l'année 1405, ces prophétiques paroles : « Dieu pourvoie à ce qui adviendra, car en luy seul nous debvons mettre » notre espérance, et non dans les princes et les enfants des hommes. » Les querelles sanglantes des maisons d'Orléans et de Bourgogne expliquaient ces douloureuses prévisions. Le royaume, couvert de leurs hommes d'armes, éprouvait déjà toutes les convulsions qui précèdent les guerres civiles et leurs longues années de deuil.

Le duc d'Orléans, en sortant d'une fête, tombe sous le poignard de lâches meurtriers. Vainement la veuve et les enfants de la victime se jettent aux genoux du roi, et implorent sa justice. Jean de Bourgogne, l'audace sur le front, comparaît en personne, et demande, à l'université de Paris, la science de ses docteurs pour justifier l'assassinat. La scholastique vient à l'aide du crime. Il se trouve un moine, nommé Jean Petit, qui revendique l'horrible honneur de faire l'apothéose du régicide. Le roi, glacé de stupeur, écoute en silence cette apologie sanguinaire; il ne donne qu'une pitié stérile à sa douce sœur, la belle Valentine, qui succombe bientôt sous le poids de sa douleur. Depuis qu'elle avait échangé le beau ciel d'Italie contre le soleil de France, son esprit, sa beauté et ses grâces n'avaient point jeté de bonheur sur sa vie. Négligée par un époux qu'elle adorait, elle mourut sans venger sa mort, laissant cette touchante devise:

Plus ne m'est rien, Rien ne m'est plus.

- ' On nous pardonnera de citer, pour la singularité de sa forme, le titre suivant, du mois de juillet 1392, conservé à la chambre des comptes de Paris, fol. 123.
- Sachent tous que nous Gilles Quatrebarbes, chevalier, confessons avoir eu et receu de Arnoul Boucher, trésorier des guerres du roy, nostre sire, la somme de six vingt livres, en prest et payement sur les gages de nous bachelier et de six escuyers de nostre compaignie, de servir en ces présentes guerres ledict seigneur roy, où il luy plaira, soubz le gouvernement de Monseigneur Jehan le Mengre, dict Bouciquaut, mareschal de France : de laquelle somme de six vingt livres, nous nous tenons pour contans et bien paiés, et enquitons le roy nostre dict seigneur et ledict trésorier.
- Veüz au Mans le 26° jour de juillet, suyvent les signatures: premièrement ledict Monseigneur Gilles, Jehan de Coulliettes, Jehan Quatrebarbes, Fouquet Quatrebarbes, Guyon Reboufy, Pierre Court-Jarret, Macé Levesnier. •

Une guerre terrible, sans trève, ni miséricorde, éclate entre les deux partis, distingués par les noms d'Armagnacs et de Bourguignons. Ces derniers, maîtres de Paris, arment la plus vile populace. Les bouchers Goix, Saint-Yons et Thibert, Simon dit Caboche, à la tête de ces bandes d'égorgeurs, mettent en pratique les doctrines du moine jacobin. Un code monstrueux, qu'ils appellent *Ordonnances cabochiennes*, est présenté à la signature de l'infortuné monarque. Ils le forcent de choisir parmi eux les membres d'un tribunal de sang, couvrent sa tête et celle du Dauphin d'un ignoble chaperon, bariolé de leurs couleurs, et proscrivent les noms des meilleurs citoyens. Le massacre et l'incendie des prisons couronnent dignement cette période de forfaits. A la lecture des annales, qui nous en ont conservé le souvenir, on dirait une page dérobée à l'histoire d'une époque plus récente. Ce furent les mêmes fureurs et la même démence. A peine les noms sont-ils changés, et le crime ne trouve que de hideux plagiaires.

Peu de jours après, Isabelle, accompagnée du duc de Bourgogne, fit à Paris une entrée solennelle. Les chefs du peuple, vêtus en gentilshommes, allèrent audevant d'elle; et leurs femmes, bizarrement parées, prodiguèrent les fêtes, l'encens et les fleurs à la reine adultère. Une statue fut élevée à Perrinet Leclerc, l'un des héros du massacre des prisons; et le bourreau Capeluche vint mettre familièrement sa main dans celle du duc de Bourgogne. A cette horrible étreinte, Jeansans-Peur ne put s'empêcher de frémir. Peut-être avait-il entrevu sa destinée, et le tranchant de la hache de Tanneguy du Chastel, briller comme un éclair!

Sans force pour rétablir l'ordre intérieur, la chevalerie de France, moissonnée à Azincourt, prodiguait alors ce qui lui restait de sang pour la défense du royaume. Un traité impie, conclu par une mère dénaturée, avait ouvert les portes de Paris au roi d'Angleterre. Il avait épousé la plus jeune des filles de Charles VI, et venait d'être déclaré son successeur, lorsque la mort lui enleva à la fois ses deux couronnes. Charles le suivit bientôt dans la tombe (1422). Ses obsèques, où ne parurent aucuns princes du sang royal, firent couler les larmes d'un peuple qui n'avait cessé de l'aimer; et quand un héraut, au nom d'un enfant, cria: « Vive » Henri de Lancastre, roi de France et d'Angleterre! » on n'entendit, dans la foule, que les acclamations des gens d'armes anglais.

A quelques jours de là, au château d'Espally en Vélay, où le Dauphin avait reçu la nouvelle de la mort de son père, un petit nombre de fidèles serviteurs proclamaient Charles VII. La victoire de Baugé, comme celle de Cocherel, étrennoit le nouveau règne; et le ciel ne refusait point les miracles au trône chancelant des lys. Cependant la guerre, mélangée inégalement de succès et de revers, étendait ses

ravages sur tous les points du royaume. Les défaites de Crévant et de Verneuil avaient forcé le roi de se réfugier derrière la Loire; et telle était sa détresse qu'à la naissance de son fils, il n'avait pu payer quarante livres à son chapelain, pour les frais du baptême. Déjà le duc de Bedfort avait envahi l'Orléanais: il assiégeait, avec l'élite de son armée, la capitale de la province. La prise de cette ville, qui paraissait inévitable, devait être suivie de l'invasion de la Touraine, du Blaisois et du Poitou. Rien ne paraissait s'opposer au triomphe des Anglais; et il fut même mis en délibération dans le conseil, dit un historien contemporain : « Ce que l'on » debvroit faire, si Orléans estoit pris; et fut advisé par la plus grant part, qu'il » ne falloit tenir du demeurant du royaulme, et qu'il n'y avoit de remède, fors » tant seulement, de retraire monseigneur le Daulphin en cettuy pays de Daulphiné, et là le garder en attendant la grâce de Dieu. » Charles repoussa ces indignes conseils, qui eussent entraîné la conquête de la France. Quelques chroniqueurs prétendent que les nobles représentations de la reine Marie d'Anjou, sœur du roi René, ne furent pas sans influence sur cette détermination courageuse. François Ier, dans des vers qui nous sont restés, en attribue la gloire à la belle Agnès Sorel; il eût été plus juste de ne pas oublier le nom de la vierge de Domrémy.

Le roi, retiré à Chinon, sans argent, sans alliés et sans armée, n'avait point encore déployé les qualités qui lui conquirent le nom de victorieux. Son inconstante légèreté abandonnait à des favoris le gouvernement du royaume. Vainement ses braves chevaliers, le connétable de Richemont, Dunois, la Hire et Xaintrailles prodiguaient des miracles de vaillance. Leur épée n'était plus assez puissante pour défendre Orléans, ni pour prolonger sa glorieuse résistance. Tout à coup, par un de ces admirables desseins de Dieu qui confondent l'orgueil des hommes, une jeune fille de dix-sept ans arrive auprès du roi, et sa présence suffit pour délivrer Orléans, mettre en fuite les Anglais et sauver son pays.

Elle était née sur les marches de la Lorraine et de la Champagne, dans un hameau, non loin de la ville de Vaucouleurs. Son père, pauvre villageois, se nommait Jean d'Arc, et sa mère Isabelle Romée. Simple et laborieuse, elle partageait avec eux les soins du ménage et les travaux des champs. Rarement elle se mêlait aux jeux des jeunes filles: « Estoit si grande la doulceur qu'apparaissoit dans ses yeulx, lit-on dans une vieille légende, que l'on disoit en commun devis qu'elle eût apprivoisé les animaux sauvages; et racontoit-on que elle estant toute petite, et gardant ses brebiettes, sises à l'ore des bois, les oiselets venoient mangier son pain en son giron. Humble et doulce à merveille estoit-elle. Ains s'alloit sa mère au moustier, volontiers y alloit quand et elle. Aucunes fois aussi avec sa sœur

## LXIII

puisnée et aultres enfans du village, alloit prier en ung lieu solitaire de la forest, qu'estoit ung vieil hermitage de Nostre-Dame; et là fust maintes fois agenouillée en la dévocieuse chapelle, contemplant moult tendrement et à jointes mains la très doulce vierge Marie, et le benoît Saulveur, souffrant mort amère en l'arbre de la croix. » Son tendre amour pour Dieu et sa bienheureuse mère croissait avec les années. Elle faisait de longues prières, jeûnait et communiait souvent. Plusieurs fois ses compagnes l'avaient surprise, plongée dans de saintes extases. Or, un jour qu'elle priait dans le jardin de son père, et que la cloche sonnait l'Ave, elle crut entendre une voix de Dieu du côté de l'église, qui lui recommandait de rester bonne et pieuse. Jeanne, qui avait alors treize ans « eut moult paour de ce. » Mais la voix « estoit si doulce » qu'elle la crut venue du ciel. Elle tomba à genoux, et voua à Dieu sa virginité.

La voix céleste se fit de nouveau entendre, comme elle gardait ses moutons dans les champs. Deux inconnus se présentèrent à elle. Ils étaient rayonnants de lumière et de majesté. L'un d'eux lui dit : « Que Dieu avoit grant pitié de la France, qu'il falloit qu'elle allât au secours du gentil Daulphin, qu'elle feroit lever le siège d'Orléans, et mettroit les Anglois en fuyte. »

Jeanne répondit : « Seigneur, comment ferois-je? ne suis qu'une pauvre pu-» celle, qui ne seay conduire hommes d'armes. »

« L'inconnu répartit de ne rien craindre, mais de se rendre auprès de Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, qui lui bailleroit des gens pour l'escorter; que sainte Catherine et sainte Marguerite l'assisteroient de leurs conseils, qu'elle debvoit leur obéir; que telle estoit la volonté de Dieu. »

Jeanne hésita longtemps à croire à ces visions. Mais les deux anges « car c'étoit » saint Michel et saint Gabriel; et ils sembloient de vrays preud'hommes » renouvelèrent leurs visites. Elle les voyait de ses yeux corporels; et les deux saintes, dont elle avait souvent couronné de fleurs les statues, lui apparaissaient également. La présence de ces hôtes célestes inondait son cœur d'une joie surnaturelle. « Elle les prioit de l'emporter avec eulx au célestial manoir, ploroit quand ils s'éloignoient d'elle et, après leur partement, baisoit la terre où ils avoient reposé. Oncques ne leur demanda d'autre finale récompense que le salut de son âme. »

Noble et sainte héroïne! quand, après la levée du siége d'Orléans et le sacre de ton roi, tu quittais une seconde fois ta famille en larmes : « J'ai accompli, disais- « tu, ce que messire Dieu m'a commandé. Je vouldrois bien que le gentil roy me

## LXIV

- » voulut faire ramener auprès mes père et mère, et garder leurs brebis et bestail,
  » comme je soulois faire.
- Dans la crainte que des obstacles ne fussent mis à son départ, Jeanne n'avait parlé de ses révélations qu'à un frère de sa mère. Il la conduisit à Vaucouleurs auprès de Baudricourt, qui la traita de visionnaire. Mais « ses voix l'avoient prévenue » qu'elle seroit refusée par trois fois. » Elle eut recours à Dieu, et passait une partie des jours à le prier avec larmes. « Le temps luy estoit pesant comme à » femme enceinte, due qu'on ne la conduisoit pas auprès du Daulphin. Il fault » absolument que j'y aille avant la mi-caresme; Monseigneur le veult ainsi. C'est » de la part du roy des cieulx; et quand je debvrois y aller sur mes genoux, » j'irois, bien que j'aymasse mieulx rester à filer lez de ma pauvre mère. »

Elle prononçait ces paroles devant un vieux chevalier, nommé Jean de Metz. Entraîné par l'enthousiasme de la jeune fille, il lui promit « par sa foy, la main dans la sienne, que sous la conduite de Dieu, il la meneroit près du Daulphin. » « Et quand voulez-vous partir, lui dit-il? » — « Plutost aujourd'hui que demain. » Je trouverai les chemins libres, et s'il y a des hommes d'armes, j'ai Dieu mon » seigneur, qui fera mon chemin. »

Les habitants de Vaucouleurs commençaient à voir, dans cette jeune fille, une envoyée du ciel. A son départ, ils se réunirent autour d'elle, et l'accompagnèrent de leurs bénédictions et de leurs vœux. Jeanne fit ses adieux à ce bon peuple, et arriva heureusement à Chinon, après avoir traversé « sous la garde de ses frères de paradis » plus de cent lieues de pays occupé par les bandes des Bourguignons et des Anglais (24 février 1428). Ce voyage, environné de périls, fut terminé en onze jours. Il parut tellement merveilleux que le roi se décida, après quelques hésitations, à donner audience à la Pucelle. Il la reçut le soir dans une grande salle, où la curiosité avait réuni un grand nombre de jeunes seigneurs. Quoique Charles, simplement vêtu, fût confondu dans la foule, la bergerette, guidée par ses voix, s'agenouilla devant lui.

« Ce ne suis pas, qui suis roy, Jehanne, » lui dit Charles. « En mon Dieu » c'estes vous et non aultre, très noble seigneur Daulphin, et vous mande le roy » des cieulx de par moy, que vous serez sacré et couronné en la ville de Reims. » Puis elle ajouta : « Gentil Daulphin, pourquoy ne me croyez-vous? Je vous dis » que Dieu a mercy de vous, de vostre royaulme et de vostre peuple. Car sainct » Louys et Charlemagne sont à genoux devant luy, en faisant prières pour vous; » et je vous diray, s'il vous plaist, telle chose, qu'elle vous donnera à cognoistre

- » que me debvez croire. » Puis prenant le roi à l'écart, souvenez-vous, lui
- » dit-elle, qu'ung matin, en vostre oratoire, tout seul, vous fîtes une prière à
- » Nostre Seigneur, sans prononciation de paroles, luy requérant dévostement,
- » que si ainsi estoit que fussiez vray hoir descendu de la noble maison de France,
- » et que justement le royaulme deust vous appartenir, qu'il luy pleust par sa grâce
- » le garder et le deffendre, ou au pis, si n'estiez pas vray héritier et fils de roy,
- » de faire tomber sur vous seul tous les malheurs. »

Charles, profondément surpris, ne douta plus de la mission divine de Jeanne. Toutefois, avant de lui confier le commandement de ses hommes d'armes, il voulut qu'elle fût interrogée à Poitiers, où étaient réfugiés les débris fidèles de l'université et du parlement, et « plusieurs aultres grands et notables clercs. » Cet examen inquiéta peu la jeune fille : « Je seay, disait-elle, que j'y auray bien affaire, mais Messire (Dieu) m'aydera. » La naïve candeur de ses réponses confondit la science des docteurs et triompha de toutes les épreuves.

Le roi n'hésita plus alors à accepter ce secours providentiel. Il donna à la Pucelle un cheval et une armure. Un écuyer, un chapelain, deux hérauts et deux pages composèrent sa maison. Jeanne, au comble de ses vœux, choisit elle-même une épée, suspendue sur la tombe d'un chevalier, derrière l'autel de sainte Catherine-de-Fierbois. Elle fit peindre les noms sacrés de *Jhesus et de Marie* sur son étendard d'étoffe blanche, bordé de franges de soie; le Sauveur des hommes y était représenté au milieu des nuages, et il semblait bénir les fleurs de lys, que lui offraient des anges, prosternés à ses pieds.

Cependant un héraut s'était rendu au camp anglais. Il avait remis au comte de Suffolk et au brave Talbot des lettres de la Pucelle. Elle les sommait « de par Dieu de luy rendre les cless de toutes les bonnes villes, qu'ils avoient enforcées; sans quoy elles les bouteroit hors France, corps pour corps, veuillent ou non. » Son prochain départ pour Orléans, à la tête du convoi, avait ranimé le courage et l'espérance dans la ville assiégée. « Elle lui amenoit, disait-elle, le meilleur se- cours que eut oncques chevalier, ville, ou cité, assavoir le bon plaisir et l'ayde » du roy des cieulx. »

Ce fut le 29 avril 1429 que Jeanne d'Arc, montée sur un magnifique cheval de guerre, fit son entrée dans Orléans, au milieu d'une foule immense, qui faisait retentir l'air d'acclamations, et se croyait dès lors invincible. Le comte de Dunois, Clermont, la Hire et Xaintrailles, les sires de Bueil, de Chabannes, de Gaucourt et de Rochechouart, Ambroise de Lore, le grand prieur de Giresmes,

TOME II.

#### LXVI

qui avait défendu Smyrne contre Tamerlan et cent mille Tartares, les maréchaux de Retz et de Saint-Sevère, Jean Chabot, Guillaume d'Albret et toute l'élite de la chevalerie de France se pressaient autour de la jeune fille. Le peuple jetait des fleurs sur son passage, et répétait le vieux cri de joie, Noël! Noël!

Tandis que les troupes et les charriots du convoi pénétraient sans combat dans la place, au travers des lignes ennemies, les Anglais, glacés d'effroi, restaient immobiles derrière leurs retranchements. « Un étonnement stupide régnait parmi les soldats, naguères si enorgueillis par la victoire 1; » et, dans l'impuissance de cacher leur honte, ils attribuaient à la magie cette subite et inexplicable terreur. Le vaillant Talbot lui-même, d'ordinaire si généreux, partageait l'opinion commune; et peu s'en fallut qu'il ne fit jeter au feu un des hérauts de la Pucelle, comme s'il eut été un envoyé de l'enfer.

- « Or t'en retournes, dit l'héroïne au héraut Ambleville, en apprenant cette nou-» velle, va réclamer ton compagnon; et dis à Talbot, que s'il arme, je m'armeray » aussi, et s'il me peult prendre, qu'il me face ardoir (brûler); et si je le dé-» confis, qu'il face lever les sièges et les Anglois s'en aillent en leur pays. »
- « Auparavant qu'elle arrivast, ajoute la chronique, deux cents Anglois chassoient aux escarmouches cinq cents François; et depuis sa venue, deux cents François chassoient mille Anglois. »

Jeanne à cheval, au milieu des hommes d'armes, dirigeait elle-même toutes les attaques, et semblait « un cavalier descendu du ciel. » Elle avait communiqué à la garnison sa foi intrépide et son pieux enthousiasme. Toujours la première dans la mêlée, elle écartait les coups qu'on lui portait, avec la lance de son étendard, sans faire usage de l'épée, et prenait les prisonniers et les blessés sous sa sauvegarde.

A l'assaut de la principale bastille, au moment même où elle dressait une échelle contre le rempart, une flèche la frappa au-dessus du sein. Un vieux chevalier, Jean de Gamaches, la transporta évanouie sur le bord d'un ruisseau. Le sang jaillissait de la blessure, et le fer était resté dans la plaie. Jeanne, saisie de frayeur, ne put d'abord retenir ses larmes. Elle appela son chapelain; et quoi qu'elle eût reçu le matin même « en grande dévocion le précieulx corps de Nostre Seigneur, »

<sup>1</sup> Hume, Histoire d'Angleterre.

# LXVII

elle demanda à genoux l'absolution. Puis après une courte prière, animée d'une force surnaturelle, elle arrache le trait de sa blessure, et dit à ceux qui l'entouraient : « Ce n'est rien, je suis consolée. » On lui met un léger bandage, et elle demande à l'instant son cheval et ses armes.

La nuit, qui approchait, avait mis fin au combat; déjà la retraite était sonnée, lorsque la Pucelle parut de nouveau dans les rangs. « En mon Dieu, dit-elle en » montrant la forteresse, vous entrerez dedans bien brief; n'ayez doubte, quand » vous verrez mon estendard flotter vers la bastille, reprennez vos armes. »

Elle rallie les soldats en désordre, et les ramène à l'assaut. Les échelles sont appliquées à la muraille : « Tout est vostre, s'écrie-t-elle, entrez-y. » En un instant le fort est emporté, et les Anglais, qui ne sont pas tués ou précipités dans la Loire, ne doivent la vie qu'à sa prière.

Le lendemain <sup>4</sup>, le *Te Deum* était chanté dans toutes les églises d'Orléans, au son des cloches, des bombardes et des instruments de guerre. Le comte de Suffolk avait levé ses tentes; il fuyait avec les débris de son armée, et abandonnait, dans son camp, les blessés, les malades, l'artillerie de siége et les bagages. Peu de jours après, de nouveau vaincu à Jergeau, il armait chevalier, sur la brèche, un simple écuyer, qui le forçait de rendre son épée.

La prise de Meung, de Beaugency et la victoire de Patay, où Jeanne fit des prodiges de valeur, sous les yeux du connétable de Richemont, délivrèrent l'Orléanais et dispersèrent l'armée ennemie. « Gentil prince, avait dit la Pucelle au duc » d'Alençon, au commencement de cette journée, il faut combattre les Anglois, » fussent-ils pendus aux nues, et se munir de bons esperons pour les suyvre. En » avant, et n'ayez doubte. Ne savez-vous pas que j'ai promis à votre femme de » vous ramener sain et entier à la maison. »

Après la bataille de Patay, l'armée royale prit la route de Reims. La victoire

Petitot, Journal du siège d'Orléans.

<sup>&#</sup>x27; Monstrelet dit que l'armée anglaise perdit huit mille hommes devant Orléans. Le siége, commencé depuis sept mois, fut levé, dix jours après l'entrée de la Pucelle dans la ville.

Le vendredi 29 avril, arrivée de Jeanne à la tête du convoi. — Le samedi 30, reconnaissance de l'ennemi. — Le dimanche 1er mai, consacré à la prière. — Le lundi 2, conseil de guerre et sommation aux Anglais. — Le mardi 3, fête patronale d'Orléans, consacrée à la prière. — Le mercredi 4, sortie et attaque des lignes ennemies. — Le jeudi 5, fête de l'Ascension, consacrée à la prière. — Vendredi 6 et samedi 7, prise des principaux forts. — Dimanche 8, l'ennemi lève le siège.

### LXVIII

avait confirmé les prédictions de la Pucelle; et Charles, partageant la confiance du peuple et des soldats, s'abandonnait à ses mystérieuses inspirations.

Jeanne, chevauchant à l'avant-garde, réglait elle-même les marches et les repos, et pourvoyait aux besoins d'une armée, qui s'avançait comme à une fête, sans vivres et sans bagages, mais assurée de vaincre sous la protection du ciel. Les plus illustres chevaliers exécutaient les ordres de la bergère: « Et c'estoit grande merveille que l'entendement qu'elle avoit en ces choses, veu que en aultres, elle estoit la plus simple pastourelle, que on veit oncques. »

Toutes les fois que l'armée s'arrêtait près d'un village, Jeanne allait à l'église, et faisait chanter les antiennes de Marie. Souvent elle se levait la nuit pour prier Dieu; mais c'était au pied des autels qu'elle retrouvait ses joies de jeune fille, lorsque confondue dans la foule des pieuses villageoises, elle approchait avec elles de la table sainte.

Dans cette longue route de soixante lieues, à travers les provinces occupées par les Bourguignons et les Anglais, l'armée royale éprouva peu d'obstacles. Troyes et Châlons ouvrirent leurs portes sans attendre l'assaut; et la garnison de Reims, qui n'était que de six cents hommes, abandonna précipitamment la ville.

Charles y fit son entrée en triomphe, précédé de la Pucelle, qui portait son étendard. Après une nuit passée en prières, le duc d'Alençon arma chevalier le monarque, qu'allait consacrer l'huile sainte. L'épée nue, qui lui était remise, ne devait rentrer dans le fourreau qu'après la conquête de son royaume.

A la nouvelle du sacre de Charles VII, presque toutes les villes de la Champagne, de la Brie et de l'Île de France, chassèrent les Anglais de leurs murs. Les cris de joie, qui avaient ébranlé les voûtes de la grande basilique de Saint-Rémi, retentissaient dans tout le royaume; la mission de la Pucelle était finie, mais Dieu lui réservait une dernière couronne.

Deux années plus tard, à Rouen, sur la place du Vieux-Marché, huit cents soldats entouraient le charriot qui conduisait au martyre l'héroïque jeune fille. D'indignes liens attachaient ses mains victorieuses; et au pied du bûcher, le bourreau avait ceint sa tête d'une mitre, où on lisait ces mots: hérétique, relapse, apostate, ydolastre. Son crime était d'avoir vaincu les Anglais et sauvé son pays.

Jeanne, la tête inclinée et le visage baigné de larmes, priait avec ferveur pour

#### LXIX

Charles, qui l'abandonnait, pour cette France, qui n'envoyait plus de chevaliers à son aide. Montée sur le bûcher, elle demanda un crucifix. Un Anglais, qui pleurait, rompit un bâton et en fit une espèce de croix. Elle la baisa avec amour, et la plaça sur son cœur. Le bourreau, alluma le feu. La flamme monta lentement; car le bûcher avait été élevé à une grande hauteur, afin que la victime fût aperçue de tout le peuple. Le supplice fut long et douloureux. Jeanne, les yeux fixés sur la croix, ne cessa de prier du haut de ce nouveau calvaire, et les noms de Jésus et de Marie furent les derniers qu'elle prononça.

Les paroles des martyrs sont prophétiques : et Jeanne avait annoncé « qu'avant sept ans, les Anglois seroient boutés hors de France, excepté ceulx qui mourroient. » A cette époque en effet, la vieille capitale de la Normandie, redevenue française, voyait, en signe d'expiation, une procession solennelle se rendre sur cette même place du Vieux-Marché, d'où la vierge de Donrémy était montée au ciel.

Nous arrêterons à l'échafaud de la Pucelle et aux conquêtes de Charles VII, cet essai historique sur les temps chevaleresques; car déjà Louis XI se montre à nous, entre la féodalité expirante et un monde nouveau, qui se lève à l'horizon.

Dans cette grande révolution, commencée à la découverte de l'imprimerie et de la boussole, et qui change successivement l'état des peuples et le système militaire et politique de l'Europe, la chevalerie s'efface et disparaît devant une législation régulière, l'artillerie, les armées permanentes, et les guerres civiles et religieuses qui ensanglantèrent les règnes des derniers Valois. Mais si nous n'avons plus à tracer l'histoire de cette période brillante, il nous reste à indiquer brièvement les mœurs de la noblesse féodale, lorsque le titre de chevalier était le but de sa généreuse ambition.

L'éducation du damoisel, voué aux armes par sa naissance, commençait dès ses jeunes années. Soustrait à sept ans à la tendresse maternelle <sup>1</sup>, il était confié, par son père, aux soins d'un vertueux écuyer, dont le sang avait coulé dans tous les lieux où son seigneur avait chevauché sous une armure de guerre. Les traditions

Il y a jusqu'à sept ans e plus encor trop de péris (périls). Ains il n'en chaut à nos maris.

(Eustache Deschamp.)



de la famille, l'histoire des aïeux, les grands coups de lance des pas d'armes et les exploits des plus illustres chevaliers étaient les sujets ordinaires de conversation du fidèle vassal. Il aimait à y puiser des exemples et des modèles; et le temps, qui avait blanchi sa tête sans glacer son cœur, n'avait encore rien enlevé aux charmes de ses récits.

Un vénérable moine, d'un couvent voisin, joignait ses pieuses leçons aux instructions guerrières. A cette école grandissait l'enfant, sans aucun doute peu savant en lettres, mais hardi et robuste, « enseigné de belles doctrines sur les très nobles faicts d'armes, et en grande dévocion à la Vierge Marie et à Nostre Seigneur. »

La lutte, de longues courses à pied et à cheval, de violents exercices développaient ses forces naissantes. Souvent il réunissait les compagnons de son âge, « faisoit bacinets de leurs chaperons, » puis allait défendre « certaine place comme une petite montaignette; ou vouloit estre l'assaillant, et par force en desboutoit les aultres, car ses jeux enfantelins estoyent commencement de chevalerie; et jà nature prophétisoit au garçonnet les haults offices que Dieu et bonne fortune luy apprestoient <sup>1</sup>. »

Parfois il advenait que la châtelaine, en voyant revenir son fils, les vêtements en désordre et le visage ensanglanté, laissait éclater ses inquietudes et ses tendres reproches. Elle se prenait à pleurer sur ces inclinations batailleuses, et rêvait aux chagrins qu'elles lui présageaient. Alors une prudente matrone, qui d'aventure se trouvait au castel, examinait attentivement les traits et les mains de l'enfant, et hautement annonçait « qu'il auroit plus de bonheur qu'homme de son lignage <sup>2</sup>. »

Selon une touchante coutume de ces siècles hospitaliers, les cours des princes et des principaux seigneurs, toujours ouvertes à la jeune noblesse, lui offraient des écoles de courtoisie et d'honneur. Les pères y envoyaient leurs fils pour recevoir la dernière éducation, appelée bonne nourriture, dans leur naïf langage.

C'est en ces termes, pleins de charme, que le Loyal serviteur raconte le départ de la maison paternelle du Chevalier sans peur et sans reproche.

Il avait treize ans à peine, « esveillé comme ung esmerillon, » lorsqu'il demanda à son père de suivre la carrière des armes, à l'exemple de ses ancêtres.

<sup>1</sup> Livre des faicts du mareschal de Boucicaut.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mesnard. — Vie de Bertrand Duguesclin.

#### LXXI

- « Mon enfant, avoit répondu le vieillard en larmoyant de joie, Dieu t'en doint » la grâce : jà ressembles-tu de corps et de visaige à ton grant père, qui fust en » son temps ung des accomplis chevaliers de la chrestienté. Si mettray peine de te » bailler le train pour parvenir à ton désir. »
- Après le propos tenu, comme il ne pouvoit plus monter à cheval à cause de ses blessures, il avait envoyé prier l'évêque de Grenoble son beau-frère, ses amis et ses parents, de se réunir le lendemain au château de Bayard « pour aucunes choses d'importance, sur quoy il desiroit prendre leur advis. »
- « Le bon prélat, qui oncques en sa vie ne fut las de faire plaisir, » était parti sitôt la lettre reçue; il trouva son frère assis auprès du feu, « comme gens de son aage font voulentiers » et après s'être affectueusement salués, ils soupèrent joyeusement, en compagnie de plusieurs autres gentilshommes du Dauphiné.
- « Le lendemain matin la messe ouye, convint se mettre à table, où de rechiet chascun fist très bonne chière; et y servoit le jouvencel tant sagement et honnestement que tout homme en disoit du bien. Sur la fin du disner, et après grâces dictes, » le bon vieillard prit la parole :
- « Monseigneur et Messeigneurs, l'occasion pour quoy vous ay mandez est » temps d'estre déclairée, car tous estes mes parents et amys; et jà voyez-vous que » je suis par vieillesse si oppressé, qu'il est quasi impossible que sceusse vivre » deux ans. Dieu m'a donné quatre filz, desquelz ay bien voulu enquérir quel » estat ils veullent tenir. Et entre autres m'a dist mon filz Pierre qu'il veult suyvre » les armes, dont il m'a faict un singulier plaisir. Il m'est besoing pour son commencement le mettre en la maison de quelque prince ou seigneur, affin qu'il » appreigne à se contenir honnestement; et quand il sera ung peu plus grant, » apprendre le train des armes. Si vous prie que chascun me conseille en son endroit le lieu où je le pourray mieulx loger. »
- « Alors, dist l'un des plus anciens gentilzhommes, il fault qu'il soit envoyé au « roy de France; ung aultre dist, qu'il seroit fort bien en la maison de Bourbon; » et ainsi d'ung en aultre, n'y eust celluy qui n'en dist son advis. »
  - « Mais l'esvesque de Grenoble parla et dist :
- « Mon frère, vous savez que nous sommes en grosse amytié avecques le duc de » Savoye, et nous tient du nombre de ses serviteurs. Je croy qu'il le prendra vou-

### LXXII

- » lentiers pour ung de ses paiges; si bon vous semble, je le luy meneray, après » l'avoir très bien miz en ordre et garny d'ung petit roussin. »
- « Si fust le propos de l'esvesque de Grenoble tenu à bon de toute la compaignie; et mesmement du dict seigneur de Bayart, qui luy livra son filz.
- « Alors tout incontinent envoya ledict esvesque à la ville querir son tailleur, auquel il manda apporter velous et satin. Il vint et besongna toute la nuyt, de sorte que le lendemain tout fust prest.
- « Bayart, après avoir desjeuné, monta sur son roussin, tout ainsi que si on l'eust voulu présenter dès l'heure au duc de Savoye. Quant le cheval sentit si petit fes (fardeau) sur luy, joinct aussi que le jeune enfant avoit ses esperons, commencea à faire trois ou quatre saulx, de quoy la compaignie eut paour qu'il affolast (blessât) le garçon. Mais au lieu de crier à l'ayde, d'un gentil cueur, hardy comme ung lyon, luy donna de l'esperon et une carrière, en sorte qu'il mena le cheval à la raison.
- » Il ne fault pas s'informer si le bon vieillart fust aise, et soubzriant de joie, demanda à son filz, s'il n'avoit point de paour. Car pas n'avoit quinze jours qu'il estoit sorty de l'escolle.
  - » Lequel respondit d'un visaige asseuré :
- « J'espère à l'ayde de Dieu, devant qu'il soit six ans, le remuer luy ou aultre » en plus dangereux lieu. »
- « Or sus, dist le bon esvesque, qui estoit prest à partir, mon nepveu, ne des-» cendez point et de toute la compaignie prennez congié. »
- « Lors le jeune enfant d'une joyeuse contenance s'adressa à son père auquel il dist :
- « Monseigneur mon père, je prie à Nostre Seigneur qu'il vous doint bonne et » longue vie, et à moy grâce avant qu'il vous oste de ce monde, que puissiez avoir » bonne nouvelle de moy. »
  - « Mon amy, dist le père, je l'en supplie » et puis lui donna sa bénédiction.
  - « La povre dame de mère estoit en une tour du chasteau qui tendrement plo-

## LXXIII

roit, car combien qu'elle feust joyeuse dont son filz estoit en voye de parvenir, amour de mère l'admonestoit de larmoyer. Toutes fois après qu'on luy fut venu dire :

- « Madame, si vous voulez venir veoir vostre filz, il est tout à cheval prest à » partir. »
- « La bonne gentil femme sortit par le derrière de la tour et fist venir son filz vers elle, auquel elle dist ces parolles :
- « Pierre mon amy, vous allez au servize d'un gentil prince. D'aultant que mère » peult commander à son enfant, je vous commande trois choses :
- » La première, c'est que vous aymiez, craigniez et serviez Dieu, sans aucune-» ment l'offenser, s'il vous est possible; car c'est celluy qui tous nous a créez, c'est
- » luy qui nous fait vivre, c'est celluy qui nous saulvera, et sans luy et sa grâce ne
- » sçaurions faire une seulle bonne œuvre en ce monde. Tous les matins recom-
- » mandez-vous à luy, et il vous aidera.
- » La seconde, c'est que vous soyez doulx et courtois à tous gentilz hommes, et » ostant de vous tout orgueil, soyez humble et serviable à toutes gens, ne soyez » maldisant, ne menteur, maintenez-vous sobrement quant au boire et au man-» ger. Fuyez envie, car c'est ung villain vice, ne soyez flatteur, ne rapporteur; » car telles manières de gens ne viennent voulentiers à grande perfection. Soyez » loval en faictz et dictz tenez vostre parelle, sovez secourable à poyres veufves
- » loyal en faictz et dictz, tenez vostre parolle, soyez secourable à povres veufves
- » et orphelins, et Dieu le vous guerdonnera (reconpensera). »
- » La tierce, que vous soyez charitable aux povres nécessiteux; car donner pour
  » l'honneur de Dieu n'apovrit oncques homme, et tenez tant de moy, mon enfant,
  » que telle aulmosne pourrez vous faire, qui grandement vous prouffitera au
  » corps et à l'âme. Voilà tout ce que je vous en charge. Je crois que vostre père et
- » moy ne vivrons plus guères. Dieu nous face la grâce à tout le moins, tant que
- » serons en vie, que tousjours puissions avoir bon rapport de vous! »
  - « Alors l'enfant luy respondit :
- » Madame ma mère, de vostre bon enseignement tant humblement qu'il m'est » possible vous remercie, et espère si bien l'en suyvre que, moyennant la grâce
- » de celluy en la garde duquel me mectez, en aurez contentement, et après
- » m'estre recommandé à vostre grâce, je voys prendre congié de vous. »

TOME II. k



#### LXXIV

- « Alors la bonne dame tira hors de sa manche une petite boursette, où il y avoit seulement six escus en or et ung en monnoye, qu'elle donna à son filz, auquel elle bailla une malette, en laquelle avoit quelque linge pour sa nécessité.
- « L'esvesque appella son nepveu, qui pour se trouver sur son gentil roussin pensoit estre en ung paradis. Si commencèrent à marcher le chemin, droict à Chamberry, où pour lors estoit le duc de Savoye; de sorte qu'ils arrivèrent au soir en la ville.
- » Le lendemain matin après la messe, comme le duc avoit invité l'esvesque à disner, il advisa le bon chevalier qui servoit à boire très bien en ordre, et mignonnement se contenoit.
- « Monseigneur de Grenoble, luy dist-il, quel est ce jeune enfant qui vous » donne à boire ? »
- « Monseigneur, respondit-il, c'est ung homme d'armes que je vous suis venu » présenter pour vous servir, se il vous plaist. »
- « Vrayement, ce dist le duc, qui desjà l'eut pris en amour, il seroit bien estrange, » qui tel présent refuseroit. »
- « Or le bon chevalier ne s'amusa guères aux morceaulx après le disner; ains s'en va au logis faire sceller son roussin, et s'en vint le beau petit pas en la court de la maison dudict duc de Savoye, qui desjà estoit sorty de la salle, appuyé sur une gallerie. Si voit entrer le jeune enfant qui faisoit bondir son cheval de sorte qu'il sembloit homme qui toute sa vie eust veu guerre.
  - « Lors s'adressa à l'esvesque, auquel il dist :
- « Monseigneur de Grenoble, je croy que c'est vostre petit mignon, qui si bien » chevauche à cheval. »
  - « Qui respondit:
- « Monseigneur, il est mon nepveu et de bonne rasse, où il y a eu de gentilz » chevaliers. Son père, qui par les coups qu'il a receuz es guerres et batailles, où
- » il s'est trouvé, est tant myné de faiblesse et vieillesse, qu'il n'a peu venir de-
- 1 sest trouve, est une myno de misioso et vientesse, qu'il n'u peu venn de
- » vers vous, se recommande très humblement à vostre bonne grâce, et vous en
- » faict ung présent. »

## LXXV

- « En bonne foy je l'accepte voulentiers; le présent est beau et honneste. Dieu » le face preudhomme! »
- « Alors commanda à ung sien escuyer, en qui plus se fioit, qu'il print en sa garde le jeune Bayart, et que à son oppinion seroit une fois homme de bien.
- « Le bon chevalier demoura page avecques le duc de Savoye bien l'espace de demy an, où il se fist tant aymer de grans, moyens et petits, qu'oncques jeune enfant ne le fut plus. Il estoit serviable aux seigneurs et dames que c'estoit merveille. En toutes choses n'y avoit qui feust à comparer à luy. Car il saultoit, luctoit, jectoit la barre selon sa grandeur, et chevauchoit ung cheval le possible. »

Nous avons cité en entier ces pages simples et touchantes, fidèle peinture de mœurs, qui ne sont plus. Bien mieux que nos paroles, elles ont dû révéler l'intérieur de ces chevaleresques familles, dont le cœur ne battait que pour la sainte foi et le vieil honneur. Il faut qu'un grand charme s'attache à ces siècles de nos pères, puisque malgré l'abîme qui nous en sépare, nous dirigeons vers eux nos regards émus, comme le dernier adieu adressé à un ami.

Le jeune page rendait à son seigneur tous les services qu'un père est en droit d'attendre de son fils, sans qu'aucune idée d'humiliation y pût être attachée. Il le suivait à la chasse, dans ses voyages et ses visites. Il faisait ses messages, lui servait d'échanson, « fournissoit la salle de paille en hyver et de jonc en esté <sup>1</sup> » et tenait en bon état son haubert et ses armes.

D'ordinaire la dame châtelaine, « très dévote et toute à Dieu » continuait l'éducation religieuse, commencée sur les genoux d'une mère. Elle apprenait, à son gentil page, l'amour de Dieu et des dames, le catéchisme et l'art d'aimer.

Dans la naïve chronique du petit Jehan de Saintré, le preux et docte Antoine de la Salle, ami du roi René, et gouverneur de son fils Jean de Calabre, nous montre une jeune veuve « admonestant le jouvencel, touchant les dix commandements, les articles de foy, les sept vertus principalles, les dons du Saint-Esperit, et comment le vray et loyal amoureux doibt fuyr les sept péchez mortels, pour acquérir la desirée grâce de sa très gente dame, et par ainsi estre saulvé en âme et en corps. »

1 Du Tillet. - Recueil des rois de France.

### LXXVI

Rien n'était alors plus naturel que l'alliance de ces sentiments, qui nous paraît aujourd'hui si étrange. Une étincelle du feu céleste avait purifié le culte de la beauté et de la faiblesse; dégagé de l'empire des sens, il était devenu, après Dieu, le mobile des grandes actions, la source de toute vertu, générosité et vaillance. Une pieuse tendresse, exaltée jusqu'à l'héroïsme, la fidélité et la constance, l'esprit de dévouement et de sacrifice lui imprimaient un caractère religieux, et consacraient jusqu'à ses chaînes. Pour exprimer ce joug mystérieux, la chevalerie avait emprunté à la féodalité ses engagements et son langage. L'amant devenait le vassal et l'homme lige de sa dame, et lui jurait obéissance, comme à son légitime seigneur.

- « O noble chose est que l'amour, qui bien en seait user, quoique à tort aulcuns le blâment. Il oste peur, donne hardiesse, faict oublier toute peine, et prendre en gré le travail pour la chose aymée <sup>4</sup>.
- » Le vray amoureux à la messe est le plus dévost, à table le plus honneste, en compaignie de seigneurs et de dames le plus advenant. De ses oreilles nul villain mot escouter, ne de ses yeulx ung faulx regard, de sa bouche ung deshonnête parler, de ses mains nuls faulx sermens <sup>2</sup>. »

Sans doute l'historien, qui prendrait à la lettre, pour l'expression réelle des mœurs du moyen-âge, cette délicatesse et cette pureté mystique, s'exposerait à tomber dans de graves erreurs. A côté d'héroïques vertus et d'une fidélité poussée jusqu'à la folie, toutes les passions humaines éclataient avec violence; mais, comme contrepoids à leurs déréglements sauvages, le christianisme, qui plaçait au-dessus des hommes et des anges, de la terre et du ciel, la douce vierge Marie, avait élevé la femme en puissance et en amour. Le joug de la barbarie fut à jamais brisé, le jour où la beauté régna par sa faiblesse même, où les sentiments du cœur et les tendres affections de l'âme triomphèrent de la force matérielle.

L'antiquité reconnaissante avait chanté les travaux d'Hercule et de Thésée. Elle avait mis dans l'Olympe, au rang des demi-dieux, les héros qui parcouraient le monde, pour combattre les monstres, les bêtes féroces et les tyrans. Mais la religion et l'amour avaient peu de part à ces périlleuses aventures. Les malédictions du poëte poursuivent, au-delà des mers, l'épouse de Ménélas; et les lances sont

<sup>1</sup> Livre des faicts du mareschal de Boucicaut.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronique du petit Jehan de Saintré.

#### LXXVII

trop pesantes pour le faible bras du ravisseur. Omphale et Briséis conseillent le repos aux dépens de la gloire. Antoine, attaché à la galère de Cléopâtre, abandonne les braves, qui mouraient pour lui. Partout, excepté à Lacédémone, il ne reste à la femme que ses charmes et sa beauté, frèle couronne qu'un soufle effeuille.

Une influence moins passagère et un plus noble empire lui étaient réservés chez les enfants de ces généreuses nations du Nord, qui punissaient, à l'égal de l'homicide, l'insulte faite à une jeune vierge. Reine, maîtresse ou compagne, elle avait grandi avec sa mission; et si son cœur n'était pas toujours exempt de faiblesses, l'amour et la gloire les couvraient de leur prestige.

Le jeune page apprenait ainsi, dès l'enfance, que le plus sûr moyen d'être aimé des dames, était de se montrer vertueux, courtois et vaillant. Quelquefois animé d'un précoce courage, il obtenait de son seigneur la grâce de l'accompagner à la guerre. Renonçant sans regret aux jeux du préau et aux sourires des jeunes filles, il supportait gaiement les fatigues, les périls, le poids du harnais et des armes. Mais toute joie défaillait au retour, quand il revenait à l'école; lui qui se croyait déjà un vaillant homme d'armes, versait des pleurs de dépit en songeant à l'âge où il recevrait le titre d'écuyer 4.

C'était ordinairement à seize ans <sup>2</sup> que le jouvencel ceignait, pour la première fois, l'épée qu'il devait illustrer par sa valeur. Cette antique coutume, en usage chez les Germains et les rois francs des deux premières races, avait précédé de plusieurs siècles l'établissement de la chevalerie. Elle avait pour but d'indiquer qu'une nouvelle carrière était ouverte à l'enfant devenu homme, et que les durs travaux de la guerre seraient désormais son délassement et ses jeux. Une pieuse cérémonie consacrait ce passage de l'adolescence à la virilité.

La religion, qui, dans ces âges de foi ardente, communiquait aux institutions comme aux hommes un caractère ineffaçable, avait des bénédictions pour toutes les situations et les époques de la vie. Accompagné de ses parrains et de la foule

- · Vie de Boucicaut.
- Et quant ilz furent au préau ensemble, ma dame luy dist : Mon très loyal amy, vous estes en l'aage
- · de seize ans, et doresnavant estes trop grant pour estre paige. Je me suis appensée que pour vous mettre
- · plus avant, je feray à ma dame la royne de par vous prière, que Monseigneur le roy vous en boute hors,
- et que soyez de l'ung ou de l'aultre escuyer trenchant. •

(Chronique de Jehan de Saintré.)

## LXXVIII

joyeuse des vassaux, le jeune page se rendait à l'église voisine, et s'agenouillait au pied de l'autel où étaient déposés le ceinturon et l'épée. Le prêtre, qui l'attendait, commençait les saintes prières; il se tournait vers lui, après l'évangile, et avant d'offrir à Dieu le pain du sacrifice, il élevait la voix, en disant :

- · Notre secours est dans le Seigneur,
- Qui a fait le ciel et la terre. »
- « Nous vous prions, Seigneur, de bénir cette épée et votre serviteur, qui par » votre inspiration désire la prendre. Qu'il soit sous votre sauve-garde et préservé » de toute blessure.
- » Recevez, ajoutait encore le ministre de Dieu, recevez cette épée, au nom du

  » Père, du Fils et du Saint-Esprit. Servez-vous en pour votre défense, pour celle

  » de la sainte Église, et à la confusion des ennemis de la croix du Christ et de la

  » foi chrétienne. Que jamais elle ne soit tirée injustement, ce que daigne vous ac
  » corder celui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des

  « siècles 4. »
- « Ainsi soit, » répondait le fier enfant, en essuyant des pleurs de joie et d'enthousiasme. Le page s'était relevé homme d'armes; et, à la place du passé disparu sans retour, rayonnait l'avenir avec ses gloires, ses tournois, ses illusions et ses couronnes.

Chaque jour « dans un respectueux maintien » l'écuyer servait les chevaliers invités à la table de son seigneur <sup>2</sup>. Attentif à remplir ces fonctions honorables, il apportait les mets de chaque service, tranchait les viandes et les pastels de venaison, faisait circuler les épices, le clairet, le piment et l'hypocras. Il versait de l'eau, dans un bassin d'argent, sur les mains des convives, enlevait les tables,

1

' L'Église nous a conservé ces prières en usage depuis les croisades. Elles ont été réunies par ordre d'Urbain VIII, et imprimées dans le pontifical romain.

(Michaud. — Histoire des Croisades, Pièces justificatives.)

<sup>2</sup> • A la table du roy mengeoient le conte de Poitiers, lequel il avoit faict chevalier, le jour d'une Saint-Jehan, qui naguerre estoit passée, le conte de la Marche, le conte Pierre de Bretagne. Et à une aultre table devant le roy, à l'endroit du conte de Dreux, mengeoit le roi de Navarre, qui moult estoit paré et aourné de drap d'or, en cotte et mantel, la çainture, fermail et chappel d'or fin, devant lequel je trancheois. Devant le roy saint Loys servoient du menger le conte d'Artois et son frère, et le bon conte de Soissons, qui trancheoit du coustel. •

Le sire de Joinville, à qui nous devons ce récit, n'était encore que simple écuyer, comme il le dit luimême e et n'avoit vestu nul haubert.



# LXXIX

préparait les lits et le bain des chevaliers <sup>1</sup>, décorait les galeries destinées aux réunions et aux fêtes, dansait avec les nobles damoiselles, ou chantait sur la mandore de gentils lais d'amour.

- « Si preint à devenir joyeux, joly et gracieulx et à faire balades, rondeaux, virelais et complaintes d'amoureux sentiment, et doulcement amour le foit si bon maistre, que nul ne s'en passoit. »
- « Jà avoit choisi dame belle et digne d'estre aymée, pour laquelle preindrent ses pensées à croistre en desirs chevaleureux; et quant à danse ou à feste s'esbattoit, où elle feut, là nul ne le passoit de gracieuseté et de courtoisie, chantoit chansons et rondeaux, dont luy-même avoit faict le dict; mais il ne feut mie tost hardy de pleinement dire sa pensée, comme font les lobeurs (trompeurs) du temps présent; ains devant elle, et entre toutes dames, estoit plus doulx et bening que une pucelle. Toutes servoit, toutes honoroit pour l'amour d'une <sup>2</sup>. »

Mais ce doux sentiment ne faisait point oublier à l'écuyer des exercices plus belliqueux. Chargé du soin de l'écurie, il dressait des chevaux pour la chasse et la guerre. A sa voix, le coursier docile franchissait les barrières, les fossés et les palissades; il dévorait du pied la terre, et hennissait, comme au son des fanfares, lorsque le clairon sonne la charge, et que les épées se brisent sur les écus étincelants.

Le service militaire du château était au nombre des principaux devoirs des écuyers. Ils devaient relever les sentinelles et faire, à minuit, la ronde dans les cours et sur les remparts. Si le châtelain sortait à cheval, ils lui tenaient l'étrier, portaient son heaume, ses brassards, ses gantelets, son pennon et sa lance. <sup>3</sup> L'un

Les lis firent li escuier
 Si coucha chacuns son seignor.

(Fabliau du Court Mentel.)

- <sup>2</sup> Livre des faicts du mareschal de Boucicaut.
  - Les jeunes gens poursuioient,
     Lances, bacinez portoient
     Des anciens chevaliers;
     Et la coustume aprenoient
     De chevauchier, et veoient
     Des armes les trois mestriers.
     Puis devenoient archiers,
     A table et partout servoient;

#### LXXX

d'eux, monté sur un léger palefroy, conduisait à sa droite le cheval de bataille. Il le donnait à son maître, à l'approche de l'ennemi, laçait le heaume, rivait la visière avec soin, affermissait les jointures de la cuirasse et des autres pièces de l'armure <sup>1</sup>, et suivait le bon chevalier où le péril était plus grand. Son adresse, son dévouement et son courage n'avaient alors plus de bornes. Combattant moins pour sa vie que pour celle de son seigneur, toujours prêt à lui faire un rempart de son corps, à parer les coups qu'on lui portait, à lui abandonner son cheval et ses armes, il le relevait sanglant au milieu de la mêlée, assurait son triomphe, ou sans regret expirait à ses yeux <sup>2</sup>.

Dans les courts intervalles de paix, des jeux qui développaient l'agilité et la vigueur du corps, des courses de chevaux, de lances et de bagues, préparaient l'écuyer aux tournois et aux joûtes à outrance. Les dames les animaient de leurs sourires, et accordaient le prix au vainqueur.

« Tant estoit grande l'ardeur de la volonté, qu'il avoit aux armes, que nulle peine ne luy estoit griefve, et ce qui eust été grand travail à ung aultre, à luy estoit grand soulas. Dont maintenant s'essayoit à saillir sur ung coursier tout armé; puis aultre fois courroit longuement à pied, pour s'accoutumer à avoir longue haleine, et souffrir travail. Aultre fois férissoit d'une coignée ou d'ung mail, pour bien se duire au harnois et endurcir ses bras et ses mains. Il faisoit le soubresaut armé de toutes pièces, fors le bacinet, et en dansant le faisoit, armé d'une cotte d'acier. »

Item, sailloit sans mettre le pied à l'estrier sur ung coursier armé de toutes pièces.

Et les malectes troussoient
Derrière eulx moult voulentiers.....
Puis gens d'armes devenoient
Et leurs vertus esprouvoient
Huit ou dix ans tous entiers.
Es grans voyages aloient,
Puis chevaliers devenoient.

(Eustache Deschamps.)

of the solution of the solutio

<sup>2</sup> J'ai ouï dire aux anciens capitaines, que jadis par les vieilles coutumes des batailles, les grands et premiers écuyers de nos rois de France devoient être toujours auprès d'eux, sans jamais les désemparer ni abandonner, et ne faire que parer aux coups que l'on donne à leurs maîtres, ni sans s'amuser à autre chose qu'à cela.

Ainsi qu'on dit que fit ce brave et grand escuyer de Saint-Séverin, à la bataille de Pavie, à l'endroit du roy François. Aussi y mourut-il en la bonne grâce et louenge de son roy, qui le sceut bien dire peu après.

(Brantôme.)



## LXXXI

Item, à ung grand homme monté sur ung grand cheval sailloit de terre à chevauchon sur ses espaules, en prenant le dict homme par la manche à une main, sans autre avantage.

Item, en mettant une main sur l'arçon de la selle d'un grand coursier, et l'aultre emprès les oreilles, le prenoit par les creins en plaine terre, et sailloit par entre ses bras de l'aultre part du coursier.

Item, si deux parois de plastre feussent à une brasse l'une près de l'aultre, qui feussent de la haulteur d'une tour, à force de bras et de jambes, sans aultre aide, montoit tout au plus hault, sans cheoir au monter, ne au dévaler.

Item, il montoit au revers d'une grande eschelle dressée contre un mur tout au plus hault, sans toucher des pieds, mais seulement sautant des deux mains ensemble d'eschelon en eschelon, armé d'une cotte d'acier; et ostée la cotte, à une main sans plus montoit plusieurs eschellons. Et ces choses sont vrayes; et à maintes aultres grandes appertises faire duisit tellement son corps, que à peine peust-on trouver son pareil 4. »

C'était à cette école de prouesse que les jeunes gentilshommes se préparaient à recevoir l'ordre de la chevalerie. Les veilles, les ennuis, les longues séparations, les voyages en lointains pays, à la recherche des aventures, les fatigues et les périls, rien ne leur semblait pénible pour mériter cette distinction glorieuse : un tel éclat resplendit sur cet apprentissage des armes, qu'un des plus brillants rejetons des lys, l'aimable et valeureux Charles VIII, s'honora du simple nom d'écuyer, jusqu'à l'immortelle victoire de Fornoue.

Quelquesois aussi de vieux guerriers, plus riches d'honneur que d'avoir, portaient, toute leur vie, ce modeste titre <sup>2</sup>. Ayant pour seule fortune leur cheval de bataille, leur bonne épée et leur armure, ils n'osaient lever les yeux sur la chevalerie, et se contentaient d'en montrer l'expérience, la prud'homie et les vertus. Mèlés aux plus illustres chevaliers, consultés sur les traditions des joûtes, des

TOME II.

Digitized by Google

Livre des faicts du mareschal de Boucicaut.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « L'escuyer quant il a bien voyagé, et a esté en plusieurs faicts d'armes, dont il en est sorty à honneur, et qu'il a bien de quoi maintenir l'estat de chevalerie (car aultrement ne luy est honneur, et vault mieulx estre bon escuyer que ung povre chevalier), doit requérir aulcun seigneur qui le face chevalier. » (Authoine de la Salle. — Livre de la Salade)

# LXXXII

tournois et des gages de bataille, ils étaient accueillis, avec respect, dans les fétes guerrières, comme vénérables poursuivants d'armes,

Qui largement au temps passé
Ont honneur et sens amassé. (Récit du tournoi du Chastel de Joyeuse Garde.)

L'écuyer, « vieulx et meurs (mûr) moins par l'âge que par ses exploits, requerroit qu'informations fussent prises à son esgard. » Si l'enquête constatait qu'il était issu d'antique lignée, que sa vie avait été sans tache, comme son écusson, et qu'il avait conduit à bonne et heureuse fin un des sept périls des armes,

#### Savoir :

S'il avoit combattu à outrance avec l'épée tranchant et poignant;
Transpercé son rival, dans une joûte à fer émoulu;
Pris à l'abordage un navire ennemi;
Le premier monté à l'escalade;
Et fait prisonnier un prince ou un émir sarrasin;
S'il étoit entré par la brèche dans une ville assiégée, à la tête de tous;
Si enfin, dans une bataille rangée, il s'étoit emparé de la principale bannière,

Alors il étoit déclaré digne des honneurs de la chevalerie, et d'avoir pour parrains les neuf preux de l'antiquité <sup>1</sup>.

Quoique rarement cette haute distinction fut donnée à un jeune écuyer, avant vingt et un ans, la règle, qui indiquait cet âge, souffrait des exceptions nombreuses. Monstrelet nous apprend que les fils de nos rois étaient chevaliers, à leur

! Wulson de la Colombière.

Trois héros juifs, trois gentils et trois chrétiens sont au nombre des neuf preux des romans de chevalerie; Duguesclin, après sa mort, fut proclamé le dixième.

Puisque il est mort, or soist mis en la table
De Macchabée, premier preulx de renon,
Et Josué, David le resonable,
D'Alexandre, d'Hector et Absalon,
Arthus, Charles, Godefroy de Buillon.
Or soit nommé le dissième par delor (dès lors)
Bertran li preulx, qui servi en prodon (prud'homme)
L'escu d'azur à trois flours de lis d'or.

C'est le nom de Jules César et non celui d'Absalon qu'il faut lire, le poëte a sans doute trouvé la rime plus xigeante que la vérité et la raison.



## LXXXIII

naissance. Au baptême de l'infortuné duc d'Orléans, second fils de Charles V, Duguesclin tira son épée, et la mettant dans les mains de l'enfant nu <sup>1</sup> : « Monsei-» gneur, lui dit-il, je prie Dieu qu'il vous doint autel (tel) et si bon cueur, que » vous soyez aussi preulx comme fût oncques roy de France <sup>2</sup>. »

L'histoire de notre patrie est pleine de faits de ce genre; partout elle représente nos rois, comme chefs naturels de la chevalerie. Ces valeureux fils de saint Louis, si prodigues de leur sang pour la défense du pays, paraissent préférer ce titre à tous les autres. Ils le revendiquent, le soir d'une bataille, après avoir dormi sur un canon, à quelques pas de l'ennemi; et s'ils ne sont pas nés avec une couronne, si Duguesclin n'a point béni leur berceau, l'épée de Bayard consacre le vainqueur, au milieu de son triomphe. Champier nous a conservé les paroles de François I<sup>er</sup>, après la journée de Marignan, lorsqu'il voulût être armé par le bon chevalier sans reproche et sans peur:

- « Bayart, mon amy, je veulx que aujourd'huy soye faict chevalier par vos » mains, parce que estes tenu et reputé le plus digne. »
- « Sire, répond Bayart, celuy qui est couronné, sacré et oingt de l'huile en-» voyée du ciel, et est roy d'ung si noble royaulme, le premier fils de l'Eglise, » est chevalier sur tous aultres chevaliers. »
- « Si, dit le roy, Bayart, despêchez-vous; il ne fault icy alléguer ne loix, ne » canons : faictes mon vouloir et commandement, si voulez estre du nombre de » mes bons serviteurs et subjects. »
- « Sire, répond Bayart, si ce n'est pas assez d'une fois, puisqu'il vous plaist, je » le feray sans nombre pour accomplir, moy indigne, vostre vouloir et comman» dement. » Alors print son espée et dist : « Sire, autant vaille, que si estois » Roland ou Olivier, Gaudefroy ou Baudouyn, son frère. Certes vous estes le pre- » mier prince que oncques fis chevalier; Dieu veuille que en guerre ne prenez la » fuyte. »
  - « Et puis pour manière de jeu, si cria haultement, l'espée en la main droite :
  - <sup>1</sup> Nudo tradidit ensem nudum.
- <sup>2</sup> Charles-le-Téméraire fut aussi fait chevalier sur les fonts de baptême. Le fils du connétable de Bourbon était encore entre les mains de ses nourrices et gouvernantes, quand Bayard lui ceignit l'épée.

## LXXXIV

- « Tu es bienheureux d'avoir aujourd'hui à ung si beau et puissant roy donné
- » l'ordre de chevalerie. Certes ma bonne espéc, vous serez moult bien comme
- » relique gardée, et sur toutes aultres honorée, et ne vous porteray jamais, si ce
- » n'est contre Turcs, Sarrasins ou Mores. » Et puis feit deux saults, et après remit au fourreau son espée. »

Froissard, Monstrelet, Martial d'Auvergne et nos autres chroniqueurs nous ont conservé les noms d'un grand nombre de chevaliers créés, comme le vainqueur de Marignan, sur le champ de bataille. Conférée au milieu des camps, en face de l'ennemi, ou après la victoire, cette distinction empruntait un caractère auguste aux périls bravés par l'intrépide poursuivant d'armes. Nous avons cité Suffolk donnant l'accolade, sur la brèche de Jargeau, au simple gentilhomme, qui le fait prisonnier. Dans le célèbre combat des Trente, Geoffroy de la Roche profite d'un instant de trève pour demander la chevalerie à Beaumanoir 1. « Va, beau doux » fils; ne t'épargne pas, lui dit ce dernier, souviens-toi du vaillant Budes, ton » ayeul, qui se signala à Constantinople; et je jure Dieu, qui tient tout sous sa » puissance, que les Anglois seront desconfis avant l'heure de complies. »

La guerre, qui moissonnait les vieilles races féodales, illustrait, chaque jour, de nouvelles familles. Frédéric II anoblissait, dans la mêlée, ses plus intrépides soldats. L'épée et la harpe élevaient les troubadours au rang des chevaliers; et les principaux habitants des villes libres d'Allemagne et des républiques d'Italie brisaient leurs lances, dans les tournois, avec les plus fiers barons. Car malgré les règles écrites qui exigaient, au commencement du treizième siècle, la noblesse du sang, jamais la chevalerie ne bannit de son sein les vaillants hommes, qui conquirent ce titre par leurs vertus et leurs exploits.

La réception du chevalier, si pleine d'héroïque simplicité, sur le champ de bataille, était accompagnée, en temps de paix, de pieuses et symboliques cérémonies. Ce n'était plus seulement l'épée d'un jouvencel que l'église allait bénir; elle recevait les serments d'un fils, armé pour la justice, qui consacrait à Dieu ses jours, son sang et sa lance. Le sacre et le couronnement des rois, le baptême et le ma-

<sup>1</sup> Mais Guiffroy de la Roche requiert chevalerie, Ung escuyer moult noble, de grant anchesourie (ancienne race).

Ce brave écuyer portait de gueules, à trois fers de lance, émoussés d'or. Ce sont encore les armes des la Roche-Saint-André.

Les Tinténiac, les Goyon, les du Parc, les Raguenel, les Pestivien, les Mellon et les la Roche sont, aujourd'hui, les seules familles dont les écus furent appendus au chêne de Mic-voie.



#### LXXXV

riage des princes, les fêtes où la religion s'entoure de ses pompes, étaient les époques choisies de préférence par les parrains des novices; car les noms mêmes, empruntés à la langue monastique, rappelaient la sainteté de ces engagements.

De longues et ferventes prières, des jeûnes rigoureux et les humbles aveux du tribunal de la pénitence, précédaient l'admission du jeune écuyer. Il sortait du bain, à l'exemple des néophites, revêtu d'une tunique blanche, et se rendait à l'église, pour la veille des armes. Le doux et gracieux nom de candidat (candidus) lui était alors donné. Prosterné au pied de l'autel de la Vierge, où il avait suspendu son épèe, il passait la nuit entière à prier Dieu, immobile comme les statues de marbre des chevaliers, dont il voyait, à la lueur des lampes, se dessiner les tombeaux. Le lendemain à la pointe du jour, ses parrains, sa famille, ses amis et ses vassaux, les chevaliers du voisinage et la foule du peuple assistaient avec lui à une messe solennelle. Après une pieuse exhortation sur les devoirs de la chevalerie, le vénérable pontife, qui officiait, admettait le candidat à la table sainte; puis, prenant sur l'autel l'épée nue, qu'il venait de bénir:

« Serf du Christ, lui disait-il, accepte ce glaive des mains de Dieu, pour disperser » ses ennemis, châtier l'injustice, maintenir le bon droit, et protéger les orphe- » lins et les veuves 4. »

Souvent l'écuyer, en recevant son épée, frappait trois coups en l'air, en signe de menace contre les ennemis de la religion chrétienne; et le prêtre ajoutait :

- « Vous avez branlé par trois fois vostre espée, au nom de la Sainte-Trinité, et » deffié tous les ennemis de la foy, Dieu vous donne l'espérance de la victoire! » Amen. »
- Le chœur alors chantait le 143<sup>e</sup> psaume. « Béni soit Dieu, mon Seigneur, qui » instruit mes bras à la guerre et mes mains au combat <sup>2</sup>. » Puis un clerc lisait, à voix haute, les principales obligations de la chevalerie.
- « Vous debvez sçavoir, disait-il, que tout homme de noble race, devant qu'il re-» çoive l'ordre, doibt estre adjuré par serment :
  - <sup>1</sup> Serve Christi, accipe hunc gladium tuum Dei benedictione collatum, etc.

    (Anciens rituels, Favin, Ménétrier, Wulson de la Colombière.)
- Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas ad prælium et digitos meos ad bellum.

### LXXXVI

- » 1° De craindre, de révérer et servir Dieu religieusement, de combattre pour la foy, et de mourir plustost de mille morts que de renoncer au christianisme;
- » 2° De servir fidèlement son légitime seigneur, et de combattre pour sa patrie très valeureusement;
- » 3° De soutenir le bon droit des plus faibles, comme des veuves, des orphelins et des damoiselles en bonne querelle, pourveu que ce ne fust contre son honneur ou prince naturel;
- » 4º Qu'il n'offenseroit jamais personne malicieusement, ni n'usurperoit le bien d'autruy, mais plustost qu'il combattroit contre ceux qui le feroient;
- » 5° Que l'avarice, la récompense, le gain et le profit ne l'obligeroient à faire aucune action, mais la seule gloire et vertu;
  - » 6° Qu'il combattra pour le bien et le profit de la chose publique;
  - » 7° Qu'il tiendra les ordres des chevaliers, qui auront droit de lui commander;
- » 8° Qu'il gardera l'honneur, le rang et l'ordre de ses compagnons, qu'il n'empiétera rien par orgueil, ny par force;
- » 9° Qu'il ne combattra jamais accompagné contre un seul, et qu'il fuira toutes fraudes et supercheries;
- » 10° Qu'il ne portera qu'une espée, à moins qu'il ne soit obligé de combattre contre deux, ou plusieurs;
- » 11° Que, dans un tournoy, ou autre combat à plaisance, il ne se servira jamais de la pointe de son espée;
- » 12° Qu'estant pris en un tournoy prisonnier, il sera obligé, par sa foy et son honneur, d'exécuter les conditions de l'emprise; outre qu'il sera obligé de rendre au vainqueur ses armes et ses chevaux, s'il les veut avoir, et ne pourra combattre en guerre ny ailleurs, sans son congé;
- » 13° Qu'il doibt garder la foy inviolablement à tout le monde, et particulièrement à ses compagnons, soustenant leur honneur et profit en leur absence;

# LXXXVII

- » 14º Qu'ils s'aimeront et honoreront les uns les autres, se porteront ayde et secours, et ne combattront jamais contre leurs frères d'armes, si ce n'est par mesconnaissance;
- » 15° Qu'ayant fait vœu ou promesse d'aller en quelque queste ou advanture estrange, il ne quittera jamais les armes, si ce n'est pour le repos de la nuit;
- » 16° Qu'en la poursuitte de leur queste ou advanture, il n'évitera point les mauvais et périlleux passages, ny ne se destournera du droit chemin, de peur de rencontrer des chevaliers puissants, ou des monstres, bêtes sauvages, ou autre empeschement, que le corps et le courage d'un seul homme peut mener à chef;
  - » 17° Qu'il ne prendra jamais aucun gage, ni pension d'un prince estranger;
- » 18° Que commandant des gens d'armes, il vivra avec le plus d'ordre et de discipline qu'il lui sera possible, et notamment en son propre pays, où il ne souf-frira jamais aucun dommage ni violence estre faits;
- » 19° Que, s'il est obligé à conduire une dame ou damoiselle, il la servira, la protégera et la sauvera de tout danger et de toute offense, sans quoy il mourra en la peine;
- » 20° Qu'il ne fera jamais violence à dames ou damoiselles, encore qu'il les eût gagnées par armes;
- » 21° Qu'estant recherché de combat singulier, il ne le refusera point sans playe, maladie ou autre empeschement raisonnable;
- » 22° Qu'ayant entrepris de mettre à chef une entreprise, il y vaquera an et jour, s'il n'est rappellé pour le service du roy et de sa patrie;
- » 23° Que, s'il fait un vœu pour acquérir quelque honneur, il ne s'en retirera point, qu'il ne l'ait accompli, ou l'équivalant;
- » 24° Qu'il sera fidelle observateur de sa parole et de sa foy donnée, et qu'estant prisonnier en bonne guerre, il payera exactement la rançon promise, ou se remettra en prison au jour et au temps convenus, à peine d'estre déclaré infâme et parjure;
  - » 25° Que, retourné à la cour de son souverain, il rendra un véritable compte

## LXXXVIII

de ses advantures; encore mesme qu'elles fussent à son désavantage, sous peine d'estre privé de l'ordre de chevalerie;

» 26° Que, sur toutes choses, il sera fidelle, courtois, humble, et ne faillira jamais à sa parole, pour mal, ou perte, qui luy en peust advenir <sup>1</sup>. »

Tous les sentiments élevés et généreux, que les sociétés modernes ont puisés au sein du christianisme, se retrouvent dans ces préceptes pratiques. Reproduits sous toutes les formes, en prose, en vers, par les arts, les romans et la littérature du moyen-âge, ils pénétrèrent dans les mœurs, et y exercèrent une influence irrésistible. C'est à eux que nous devons notre civilisation française et ce caractère de

<sup>1</sup> Vray Théâtre d'honneur et de chevalerie. (Wulson de la Colombiere.)

Nous retrouvons, dans un vieux poëte, sous le nom de Ballade du chevalier d'armes, ces mêmes obligations, exprimées en vers pleins de grâce et de naïveté.

Vous qui voulez l'ordre de chevalerie,
Il vous convient mener nouvelle vie;
Dévotement en oraison veillier,
Péchier fuyr, orgueil et villénie;
L'église debvez deffendre
La vefve aussi, l'orphenin entre prendre;
Estre hardis et le peuple garder;
Prodoms, loyaulx, sans riens de l'autruy prendre;
Ainsi se doibt chevalier gouverner.

Humble cueur ait, toudis (toujours) doibt travailler
Et poursuir faiz de chevalerie,
Guerre loyale, estre grant voyagier,
Tournois suir, et jouster pour s'amie:
Il doibt à tout honnour tendre,
Si c'om ne puist de luy blâme reprendre,
Ne lascheté en ses œuvres trouver;
Et entre touz se doibt tenir le mendre (moindre);
Ainsi se doibt chevalier gouverner.

Il doibt amer son seigneur droiturier,
Et dessus tous garder sa seigneurie;
Largesce avoir, estre vray justicier;
Des prodommes suir la compaignie,
Leurs diz oïr et aprandre,
Et des vaillans les prouesces comprendre,
Afin qu'il puist les grans faiz achever,
Comme jadis fist le roy Alixandre;
Ainsi se doibt chevalier gouverner.

## LXXXIX

légèreté héroïque, de dévouement, d'honneur, de loyauté et de franchise, qui fit si longtemps la gloire de notre patrie.

Après cette lecture, écoutée dans un religieux silence, le candidat à genoux, et la main sur l'évangile, jurait « par sa part de paradis » de conformer sa vie aux admirables maximes qu'il venait d'entendre.

- « Que cherchez-vous? lui disait-on alors 4. Je demande a estre fait che-
- » valier. De quelle condition êtes-vous? Noble de race et issu de parents
- » nobles. Avez-vous assez de terre pour maintenir honorablement, sans tra-
- » fic, ni art méchanique l'état et la dignité chevaleresques?... Je vous advise que
- » vous serez contraint de jeusner, quand vous aurez faim, de veiller quand vous
- » voudrez dormir, et qu'il vous fauldra endurer, pour la justice, nombre de peines,
- » de périls et de souffrances. »

Après avoir reçu les réponses du candidat, le hevalier cchargé de le recevoir

- » ajoutait : « Ce que vous désirez a été refusé à un grand nombre; mais nous
- » avons confiance en vostre noblesse et preud'homie. »

Puis tirant son épée, il l'en frappait légèrement sur l'épaule, et lui touchait la joue, avec la paulme de la main, en ajoutant:

» De par Dieu, Nostre Dame, monseigneur saint Georges, saint Michel, saint Denis, madame sainte Catherine, ou tout autre saint, je te fais chevalier, sois preulx, hardi et loyal. »

Les parrains relevaient alors le candidat; ils lui chaussaient les éperons d'or, emblème de sa dignité nouvelle, et lui expliquaient le sens mystérieux, attaché à toutes les pièces de son armure <sup>2</sup>.

- » Les éperons signifient que vous devez être diligent, et poussé en toutes vos actions par l'aiguillon de l'honneur; l'écu sans tache, sur lequel brillent vos armoiries, rappelle la gloire de vos aïeux; le heaume est la figure de la couronne céleste,
- ' Quid quæris? Quæro effici miles. Cojus conditionis es? Nobilis genere et parentibus generosis natus. Habesne unde honeste manu tenere statum et militarem dignitatem, absque mercimoniis et arte mechanica? Habeo Dei gratia bonorum sufficientem copiam, etc. (André Favin. Théâtre d'honneur et de chevalerie. Sainte-Palaye. Gassier, Roy. Histoire de la chevalerie.)
- <sup>2</sup> De même que tous les ornements dont le prestre est revestu, dit l'auteur de l'Ordre de la chevalerie, ont une signification qui se rapporte à son office, de même aussi l'office de chevalier, qui a grande concordance à celui de prestre, a des armes et des vestements qui se rapportent à la noblesse de son ordre.

Le même auteur donne au prêtre le titre de chevalier spirituel.

TOME II.



et l'épée, en forme de croix, vous enseigne qu'à l'exemple de J. C., qui a triomphé du péché et de la mort, sur l'arbre du Calvaire, il vous faut vaincre courageusement vos passions comme vos ennemis. L'épée est encore un attribut de la justice due aux opprimés. Ce haubert, qui protège votre poitrine, doit fermer votre cœur à l'orgueil, à la déloyauté et à la trahison. La lance droite et brillante, le pennon flottant, qui la surmonte, sont le symbole de la vérité. La masse d'armes est l'image de la force, et les gantelets préserveront vos mains des larcins et des faux serments. »

Ainsi instruit, adoubé et armé de toutes pièces, le candidat, au sortir de l'église, trouvait, sous l'imagerie du gothique portail, un des plus anciens chevaliers, qui lui présentait un noble cheval de bataille. Il sautait légèrement en selle, sans mettre le pied à l'étrier: les trompettes et les instruments de guerre sonnaient de belliqueuses fanfares; et le peuple, témoin de l'adresse avec laquelle il faisait bondir son dextrier et flamboyer son épée, remplissait l'air de ses acclamations joyeuses <sup>1</sup>.

La foule l'accompagnait jusqu'au chastel, où les dames le recevaient, « en grande joie et affection. » Elles délaçaient elles-mêmes toutes les pièces de son armure, et lui donnaient, en échange, un riche manteau brodé à ses armes, fourré d'hermine ou de menu vair. De splendides festins, dont nos fidèles chroniqueurs ont conservé la description, ajoutaient à l'éclat de ces réceptions solennelles <sup>2</sup>.

Le prince, qui avait armé le nouveau chevalier, tenait alors cour plénière et tinel (table) ouvert à tous venans. « On y veoit grant foison de dames, de damoiselles et de gentilshommes d'honneur. Et d'armes et d'amour les oyoit-on parler, car de tous pays, pour la vaillance du seigneur, ils appleuvoient 3. » Les troubadours y chantaient leurs rondeaux, virelais et tensons, et célébraient, dans leurs vers, l'équité, la valeur et la générosité des bons chevaliers 4.

- · Le nouveau chevalier doibt chevaulcher parmi la ville, et se doibt montrer aux gens, affin que tous saichent qu'il est chevalier nouvellement fait et ordonné, et qu'il est obligé de deffendre et maintenir le haut honneur de la chevalerie. (Ordre de la chevalerie.)
- <sup>2</sup> Ce jour convient faire grant feste, donner beaux dons et faire grants mangiers, jouster et bouhourder. (Ordre de la chevalerie. Du Cange, Dissertations sur Joinville.)
- 3 Froissard
- <sup>4</sup> Il nous reste un *tenson*, en langue provençale, où trois troubadours débattent, en vers, le mérite de trois seigneurs. Le premier se distingue par sa droiture et son équité; le second, plein de bravoure, est toujours prêt à saisir la lance pour défendre ses vassaux; le troisième, libéral et magnifique, répand l'argent, à pleines mains, sur les poëtes, les clercs et les pauvres de ses domaines. Toutes les obligations de la chevalerie étaient comprises dans ces trois qualités réunies.

Cette dernière vertu brillait surtout dans les grands tournois, qui terminaient ces fètes; souvent on vit de riches barons, l'exagérer jusqu'à la démence. A un pardon d'armes, près de Beaucaire, Raimond d'Agout, surnommé le magnifique, distribue à ses serviteurs cent mille pièces d'argent, que venait de lui donner le comte de Toulouse. Un autre chevalier, pour le surpasser en désintéressement, fait semer, dans la plaine, trente mille pièces d'or, et les enfouit avec la charrue.

Depuis les jeux sanglants du cirque et des anciens Germains, tous les peuples belliqueux ont aimé les exercices, qui leur retraçaient, dans la paix, l'image de la guerre. Nithard nous apprend qu'après la bataille de Fontenay, Louis de Germanie et Charles, son frère, donnèrent à leurs armées le spectacle de combats simulés. Ces jeux guerriers, semblables aux trespignées ou combats à la foule, ne furent assujétis à des règles fixes, et ne portèrent le nom de tournois qu'au milieu du XIe siècle 1. De la terre de France, ils se répandirent rapidement en Angleterre, en Espagne et dans tous les royaumes de l'Europe. Les chevaliers descendirent dans la lice, avec « de gracieuses espées rabattues, et poinctes brisées, et combattirent, sans se méfaire, au grant plaisir des dames et damoiselles, qui les regardoient de dessus les eschafaux 2. »

'Ces nobles exercices se multiplièrent à tel point, qu'à la fin du même siècle, chaque village avait ses *lices*, où les plus braves faisaient l'apprentissage des armes. Nous lisons, dans les chroniques de la première croisade, que, pendant la cérémonie de l'hommage rendu par Godefroy de Bouillon à Alexis Comnène, un chevalier, nommé Robert de Paris, vint insolemment s'asseoir près du trône impérial. Beaudoin de Hainaut lui ayant fait observer de respecter les usages d'une cour étrangère : « Vraiment, dit Robert à haute voix, voilà un plaisant rustre, qui est » assis, lorsque tant de vaillants capitaines sont debout. »

Alexis, qui s'était fait traduire ces parolles, demanda à Robert, quelles étaient son origine et sa patrie.

- « Je suis Français, reprit Robert, et de la naissance la plus illustre. Je ne sais » qu'une chose, c'est que, dans mon pays, on voit, près d'une église, une place,
- » où se rendent ceux qui brûlent de signaler leur valeur. J'y suis allé souvent;
- » mais personne n'a osé se mesurer avec moi 3. »
  - <sup>1</sup> Anno 1066, Gaufridus de Pruliaco, qui torneamenta invenit, apud Andegavum occiditur. (Chronique de Tours.)
  - <sup>2</sup> Du Cange. Dissertations sur l'histoire de saint Louis. Wulson de la Colombière.
- <sup>3</sup> Bibliothèque des Croisades. Michaud.

#### **XCII**

L'audace de pareilles provocations fit bientôt tomber en désuétude les règles, qu'une prudente sagesse avait opposées à l'effusion du sang. La haine, la jalousie et l'orgueil national, l'amour d'une vaine renommée et la folie de l'honneur aiguisèrent la pointe des lances et le tranchant des épées; les combats à outrance et à fer émoulu succédèrent aux tournois. Ils devinrent de cruelles mêlées, où succombèrent, sans gloire, les plus vaillants chevaliers 4.

Les papes ne tardèrent pas à les frapper d'anathème. Ils lancèrent à la fois leurs foudres sur ces exécrables jeux (nundinæ execrabiles) et sur les duels et combats judiciaires, qui faisaient rétrograder, vers la barbarie, la chevalerie chrétienne. Alexandre III, au concile de Latran <sup>2</sup>, les interdit, sous peine d'excommunication; et il fallut tout le pouvoir et la persévérance des grands pontifes du XIII<sup>e</sup> siècle et l'autorité de saint Louis, pour que la noblesse féodale renonçât momentanément à donner ces gages sanglants de son mépris de la mort.

Une ordonnance de Philippe de Valois <sup>5</sup> remit en honneur les combats de plaisance. En exigeant des champions une vertu éprouvée, plus encore qu'une naissance illustre, en infligeant publiquement aux coupables de honteux châtiments, ce chevaleresque monarque changea les tournois en véritables écoles de prouesse, où le sang coula encore, malgré les précautions les plus sages, mais d'où la loyauté ne fut jamais bannie.

Nous avons dit que Charles VI, après avoir armé chevalier Louis II d'Anjou et son frère, le comte du Maine, avait fait suivre la cérémonie religieuse de courses de lances et de joûtes brillantes. Un grand tournoi, où le jeune prince déploya une magnificence royale, fut surtout remarquable par la galanterie romanesque

(Du Cange. — Dissertations sur l'histoire de saint Louis.)

Quiconque des nobles chevaliers aura dit ou fait quelque chose contre la sainte foi catholique, abandonné son seigneur au combat, falsifié son sceau, violé sa foi ou son serment, profané les églises, opprimé les faibles, interrompu le commerce, rançonné les marchands par l'établissement de péages injustes, établi sans droit des impositions sur ses vassaux, pillé par vengeance ses voisins, sera battu de verges et chassé hors des barrières; ses armes seront renversées et foulées aux pieds par les officiers d'armes.

(Wulson de la Colombière.)



<sup>&#</sup>x27; • La grande chronique belgique raconte qu'en l'an 1240, il se fit un tournoy à Nuis près de Cologne, où soixante chevaliers et escuyers perdirent la vie. On entendit après leur mort les cris des démons, qui y parurent en guise de corbeaux et de vautours au-dessus de leurs corps. •

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si quis eorum ibi mortuus fuerit, quamvis ei pœnitentia non denegetur, ecclesiasticâ tamen careat sepulturâ. (Con. Lat.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nous donnons ici un extrait de ses dispositions principales:

## **XCIII**

qui l'inspira. Décrit dans la chronique de Saint-Denis, il fut chanté par Eustache Deschamps, le bon bailly de Senlis.

Armes, amours, déduit, joye et plaisance,
Espoir, desir, souvenir, hardement (hardiesse),
Jeunesce, aussi manière et contenance,
Humble regart trait amoureusement;
Genz corps joliz, parez très richement,
Avisez bien ceste saison nouvelle,
Ce jour de may, ceste grant feste et belle.
Qui par le roy se faict à Saint-Denys;
A bien jouster gardez vostre querelle,
Et vous serez honorez et chéris.

Car là sera la grant biauté de France ,
Vint (vingt) chevaliers , vint dames ensement (ensemblement) ,
Qui les mettront armez par ordenance ,
Sur la place toutes d'un parement (ornement) ,
Le premier jour ; et puis secondement ,
Vint escuyers , chascun sa damoiselle ,
D'uns paremens joye se renouvelle ,
Et là feront les heraulx plusieurs cris
Aux bons joustans : tenez fort vostre selle ,
Et vous serez honorez et chéris.

Or y perra (paraîtra) qui bien fera de lance,
Et qui sera de beau gouvernement,
Pour acquérir d'amour la bienveillance,
Et qui durra au hernois longuement,
Cilz ara loz (louange), doulx regart proprement
Le monsterra; amour, qui ne chancelle,
L'enflambera d'amoureuse estincelle,
Honneur donra aux mieulx faisans les prix.
Avisez tous ceste doulce nouvelle,
Et yous serez honorez et chéris.

ENVOI.

Servans d'amours , regardez doulcement Aux eschaffauds Anges de paradis (beautés angéliques) , Lors jousterez fort et joyeusement , Et vous serez honorez et chéris. (Poësies manuscrites d'Eustache Deschamps. — Bibliothèque royale.)

Le grave moyne de Saint-Denys, qui n'oublie aucun détail de cette fête, nous apprend que les dames « se dévestirent de leurs atours pour orner les lances des

# **XCIV**

chevaliers, de livrées de rubans et galends de soye <sup>1</sup>, » et que les *Juges diseurs* leur confièrent le soin de décerner le prix de la vaillance. Une chevalerie idéale, fille d'Amadis ou de Galaor, avait succédé à la chevalerie héroïque; le roman avait pris la place de l'histoire.

Les jeunes chevaliers qui, pour ne pas rester oisifs en temps de paix, entreprenaient de lointains voyages, et visitaient les cours des plus renommés princes de l'Europe, ne trouvaient pas toujours, sur leur route, des géans sarrasins et de perfides enchanteurs, des veuves, des orphelins et des damoiselles opprimées. Le pouvoir royal, en se réservant l'exercice de la justice, avait enlevé à la chevalerie sa plus belle prérogative, et mis fin aux questes d'adventures et aux guerres particulières. Mais tels étaient les souvenirs laissés dans le cœur des peuples, que la langue française elle-même a perpétué leur reconnaissance. Banni de la législation écrite, le code d'honneur s'est réfugié dans les mœurs du pays; et de nos jours encore, les bacheliers ès lois rendent leurs arrêts dans des palais élevés sur les places publiques, où nos aïeux entendirent les laconiques décisions des bacheliers d'armes.

Les vingt premières années du règne de Charles VI, furent l'âge romanesque de la chevalerie. C'est alors qu'à défaut d'aventures, nos preux multiplièrent les *emprises* et les pas d'armes. Quelquefois chargés de chaînes, en signe de servage, ou un anneau d'or rivé au pied <sup>2</sup>, ils faisaient publier, à son de trompe, que tel

- 'Nous lisons dans le roman de Perceforest qu'à la fin d'un tournois les dames estoient si desnues de leurs atours, que la plus grande partie estoit en pur chef (nue tête), car elles s'en alloient les cheveux sur leurs espaules gisans, plus jaunes que fin or, en plus leurs cottes sans manches, car tout avoient donné aux chevaliers, pour eulx parer, et guimples, et chaperons, mantels et camises. Mais quant elles se veirent à tel point, elles en furent ainsi comme toutes honteuses; mais sitost qu'elles veirent que chascune estoit en tel point, elles se prirent toutes à rire de leur adventure; car elles avoient donné leurs joyaux et leurs habits de si grand cueur aux chevaliers, qu'elles ne s'apercevoient de leur desnuement et dévestement. •
- <sup>2</sup> Froissard, Monstrelet, Olivier de la Marche, l'auteur des mémoires du maréchal de Boucicaut, Georges Chastelain, dans son histoire du bon chevalier, Jacques de Lalaing, et tous les autres chroniqueurs, sont remplis de faits de ce genre. Resserré par les limites de cet essai historique, nous citerons seulement, ici, le cartel de Jean de Bourbon, conservé dans les mémoires de Peiresc.
- Nous Jean de Bourbon, duc de Bourbonnois, comte de Clermont, per et chambrier de France, desirant
  eschiver oisiveté, et explecter nostre personne, en advançant nostre honneur par le mestier des armes, pensant y acquérir bonne renommée, et la grace de la très belle, de qui nous sommes serviteurs, avons naguères voué et empris, que nous, accompagné de seize autres chevaliers et escuyers de nom et d'armes,
  c'est assavoir l'admiral de France, messire Jean de Chalon, le seigneur de Barbasen, le seigneur du Chastel,
  le seigneur de Gaucourt, le seigneur de la Heuze, le seigneur de Gamaches, le seigneur de Saint-Remy, le
  seigneur de Monsures, messire Guillaume Bataille, messire Droüct d'Asnières, le seigneur de la Fayette,
  et le seigneur de Poularques, chevaliers: Carmalet, Loys Cochet, et Jean du Pont, escuyers, porterons

jour, dans tel lieu, pour soutenir l'honneur de la France, acquérir de la gloire et la bonne grâce de leurs dames, ils joûteraient contre tout venant, à armes courtoises ou à outrance.

Les *emprises*, qui offraient moins de pompe, mais plus de périls que les tournois, devinrent des duels sanglants, entre les chevaliers des diverses nations de l'Europe. Les Anglais, les Écossais, les Portugais et les Espagnols se donnaient rendez-vous en France, comme au pays « où tous nobles et chevaleureux hommes estoient le plus honnorez. » Des *lices* permanentes, et toujours ouvertes aux combattants, furent dressées à Paris, à Saint-Ingelbert, entre Boulogne et Calais, et au pied du château où naquit Henri IV. Boucicaut, Roye, Sampi, Châteaumorand, Saintré, Coucy et Barbazan y maintinrent la supériorité de la chevalerie de France 4.

Les chroniques nous ont conservé le récit de *l'emprise* célèbre, où les trois premiers chevaliers joûtèrent « de fer de glaive trente jours sans faillir, excepté les vendredis, depuis le vingtiesme de mars jusques au vingtiesme d'avril (1390). » Les plus grands seigneurs d'Angleterre <sup>2</sup>, au nombre de cent vingt, et quarante chevaliers allemands ou espagnols, touchèrent les écus des *tenants*.

« A tous, Boucicaut et ses compaignons parfeirent le nombre des coups, excepté à aulcuns durement navrez; et ainsi continua le bon chevaleureux sa noble *emprise*; et dieu mercy, n'eut mal ne blessure. Si en saillit à très grant honneur du

- en la jambe senestre chascun un fer de prisonnier pendant à une chaîne, qui seront d'or pour les cheva-liers, et d'argent pour les escuyers, par tous les dimanches de deux ans entiers, commençans le dimanche
  prochain après la date de ces présentes, au cas, que plutost ne trouverons pareil nombre de chevaliers et
- escuyers de nom et d'armes sans reproche, que tous ensemblement nous vueillent combattre à pied jus-
- ques à outrance, armez chascun de tels harnois qu'il lui plaira, portant lance, hasche, espée et dague, ou
- moins de baston de telle longueur que chascun voudra avoir, pour estre prisonniers les uns des autres, par
- telle condition que ceux de nostre part qui seront outrez, soient quittes en baillant chascun un fer et chaisne
- pareils à ceux que nous portons : et, ceux de l'autre part qui seront outrez seront quittes chascun pour un
- bracelet d'or, aux chevaliers, et d'argent aux escuyers, pour donner là où bon leur semblera.
   Fait à Paris le premier de janvier, l'an de grace 1414.
- · En ce temps aussi estoient chevaliers d'Espaigne et de Portugal bien renommez de chevalerie, dont trois de Portugal prindrent, par je ne sai quelle folle entreprise, champ de bataille encontre trois François; et fut à oultrance ordonné; mais en bonne vérité de Dieu, ils ne mirent pas tant qu'on mettroit à aller de la porte Saint-Martin à la porte Saint-Antoine à cheval, que les Portugallois ne fussent desconfiz.

(Journal de Paris sous Charles V1.)

<sup>2</sup> Jean, frère de Richard II roi d'Angleterre, le comte de Derby, le comte Mareschal, les sires de Beaumont, de Percy, de Clifort et de Courtenay furent au nombre des assaillants.

(Mémoires du maréchal de Boucicaut.)

roy, de la chevalerie de France, et à si grand los de luy et de ses compaignons, que à toujours en devra estre parlé. »

La générosité de Boucicaut égala sa valeur. Il traita magnifiquement les vaincus, les combla de riches présents, et, pour se faire pardonner sa victoire, rendit leurs chevaux et leurs armes.

Cette noble courtoisie, compagne du courage, avait donné naissance à la fraternité d'armes. De loyaux guerriers, qui avaient longtemps partagé les mêmes périls, ou s'étaient rencontrés dans les rangs ennemis sur le champ de bataille, se juraient « bonne paix et alliance perpétuelle, contre tous ceulz qui peuvent vivre et mourir, leur seigneur excepté 1. » Dès lors, ils mettaient en commun « sans noise ne tançon » leurs dettes, leur avoir, les rançons des prisonniers et le gain fait par les armes. Pour rendre ces engagements plus sacrés, ils partageaient le même lit, assistaient ensemble au saint sacrifice, baisaient la Paix à l'Agnus Dei, recevaient le corps de Notre Seigneur, et promettaient solennellement de se défendre de tout leur pouvoir, et de se porter mutuel secours, tel que deux frères doivent l'un à l'autre 2. La chevalerie, en rapprochant les hommes héroïques de toutes les nations chrétiennes, avait étendu jusqu'aux peuples la fraternité de l'évangile.

Les plus glorieuses distinctions furent le prix de tant de bienfaits. Entourés de la reconnaissance populaire, les chevaliers reçurent le titre de monseigneur et de messire. Seuls ils eurent le droit de porter la lance, le haubert, les éperons dorés, les cottes d'armes armoiriées et les robes de velours et d'écarlate doublées de précieuses fourrures. Leur sceau les représenta à cheval, l'épée nue à la main. Ils pouvaient exiger de leurs vassaux des droits de chevalerie, au mariage de leurs filles, à la réception de leur fils aîné, quand ils étaient prisonniers de guerre et à

- 1 Traité entre Bertran du Guesclin, duc de Mouline, connestable de France, et Ollivier, seigneur de Clisson, publié par du Cange.
- <sup>2</sup> Lorsque le prince de Galles eut déclaré la guerre à Henri de Transtamare, il ordonna à tous les Anglais qui étaient en Espagne de rejoindre sa bannière. Hue de Carvalai vint alors faire ses adieux à Duguesclin. Gentil » sire, lui dit-il, nous avons esté ensemble par bonne compaignie, comme preud'hommes, et avons toujours
- eu du vostre à nostre vouleuté, tant des avoirs conquestez, que des joyaulx donnez; ne oncques n'en de-
- mandasmes part, si pense bien que j'ay plus receu que vous, et pour ce, vous prie que nous en comptions
- Si dist Bertran; ce n'est qu'un sermon, je ne sçay se vous me debvez, ou se je vous doy. Or soit tout
- quitte, puisque vient au despartir, raison donne que vous suiviez vostre maistre. Ainsi le doibt saire tout preud'homme. Bonne amour sist l'amour de nous, et aussi en sera la despartie, dont me poise qu'il convient
- qu'elle soit. Lors le baisa Bertran et tous ses compagnons aussi. (Du Cange.)

la veille d'accomplir le voyage d'outre-mer. S'ils mouraient de blessures reçues dans les combats, des fatigues de lointains pélerinages ou de vieillesse dans le repos de leurs manoirs, ils étaient enterrés avec leurs armes, et un habile *imagier* sculptait le tombeau de marbre, qui recouvrait leurs cendres.

Mais si la vie et la mort du loyal et fidèle chevalier étaient entourées de gloire, rien n'était terrible et solennel comme la dégradation du félon et du parjure. Ces lugubres cérémonies, que l'on croirait empruntées à de romanesques récits, ne furent que trop réelles, et nous en trouvons un exemple effrayant, sous le règne du prince qui fit briller la chevalerie de son dernier éclat. Nous raconterons, d'après Favyn, ces funèbres détails.

Le capitaine Franget, gouverneur de Fontarabie, avait rendu, sans combat, cette place aux Espagnols. Condamné dans un conseil de guerre tenu à Lyon (1524), sous la présidence du connétable et des maréchaux de France, le malheureux vieillard fut conduit sur la place de l'Hôtel-de-Ville, où s'élevaient deux échafauds. Le premier était occupé par les chevaliers juges, le second par douze prêtres, les hérauts et poursuivants d'armes, et par le condamné, debout et armé de toutes pièces. Sur un pal, attenant à l'échafaud, était fixé son écu blasonné.

Les prêtres commencèrent à psalmodier les vigiles des morts, depuis le *Placebo* jusqu'à la fin du *miserere*. A chaque psaume, après le *Requiem*, ils faisaient une pause, pendant laquelle les hérauts d'armes dégradaient le vieux chevalier. Un d'eux prit le heaume et cria à haute voix:

- « Ceci est le heaume de Franget, gouverneur de Fontarabie, atteint et convaincu
- » de couardise et de trahison, et pour ce, condamné à mort. Ceci est sa cotte
- » d'armes, sa ceinture et son espée, ses esperons dorez et ses gantelets; cy sont
- » les pièces de son harnois. »

Quand on vint à l'écu planté sur le pal, un des poursuivants le renversa, la pointe en bas; et un héraut le rompit en trois pièces, avec un marteau.

A la fin du dernier psaume de l'office des morts, les prêtres se levèrent de leurs siéges. Ils entourèrent le condamné, lui mirent les mains sur la tête, et chantèrent lentement le cent-huitième psaume de David, qui contient les malédictions fulminées sur la tête de l'exécrable traître Judas.

TOME II.

#### **XCVIII**

- « Lorsqu'on le jugera, qu'il soit condamné, et que sa prière même devienne un crime. »
  - « Que ses jours soient abrégés et qu'un autre reçoive sa mission. »
  - « Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. »
  - « Que ses enfants vagabonds sortent du désert, pour mendier leur pain. »
  - « Que l'usure dévore sa substance; que son travail soit la proie de l'étranger. »
  - « Que personne ne lui tende la miséricorde; que personne n'ait pitié de lui. »
- « Que sa race soit dévouée à la mort ; que son nom s'éteigne, en une seule génération. »
- « Il a aimé la malédiction, elle viendra sur lui; il n'a pas voulu la bénédiction, elle s'éloignera de lui. »
- « Il s'est revêtu de la malédiction, comme d'un manteau; elle est entrée, comme l'eau, dans ses entrailles et, comme l'huile, dans ses os. »
- « Qu'elle soit à jamais le vêtement dont il se couvre, la ceinture qui presse ses reins 4. »

Alors le roi d'armes demanda, par trois fois, les nom, surnom et qualités du chevalier; le poursuivant ayant répondu, par trois fois, à sa demande, le roi d'armes reprit qu'il se trompait, et déclara qu'il ne voyait, devant lui, qu'un traître déloyal, parjure et foy mentie; puis, pour montrer au peuple qu'il disait la vérité, il se tourna vers les chevaliers juges. Sur un signe du président, le greffier lut la sentence: Franget, rayé de l'ordre de la chevalerie, était dégradé de noblesse et condamné au supplice.

Les chevaliers descendirent de l'échafaud, revêtus de robes et chaperons de deuil. Le condamné, lié avec une corde et couvert du drap des morts, fut couché sur une civière et porté à l'église voisine, où ses juges l'attendaient. Alors les prêtres se mirent à réciter les dernières oraisons des trépassés. Tout était fini pour le

· Bible de Genoude.

vieillard félon. Sans armes, sans nom et sans honneur, il ne restait plus à livrer au bourreau qu'un cadavre.

Le roi fit grâce à Franget de la vie; mais la tache, qui couvrait son nom, s'étendit sur ses enfants. Ils furent déclarés indignes de porter les armes, de paraître aux joûtes, tournois, siéges, armées, cours et assemblées de rois, princes et gentils-hommes, sous peine d'être chassés et frappés de verges, comme issus d'un père infâme.

La loyauté et la vaillance de la chevalerie française rendaient rares ces terribles condamnations, qui frappaient des générations entières; et le crime n'entraînait ordinairement que la dégradation personnelle. Cependant l'honneur des enfants était si intimement uni à celui de leurs pères que, même dans les fautes légères, le châtiment atteignait la famille du coupable, et perpétuait sur l'écusson le souve-nir de la flétrissure.

Il nous reste un jugement de saint Louis, qui condamne Jean d'Avesnes, pour avoir insulté sa mère, à rayer de son écu le lion d'or de Flandres armé, et lampassé (avec griffes et langue) de gueules. Le pieux fils de Blanche de Castille pensait, sans doute, que le chevalier, coupable d'un pareil crime, devait être privé de ses armes et de sa langue.

L'année même (1524) où la chevalerie de France rejetait un traître de ses rangs, une arquebusade frappait mortellement, à la retraite de Rébecque, le bon chevalier sans reproche et sans peur. L'expiation de l'honneur suivait de près le crime.

- « Quant il sentit le coup, se print à crier Jésus! et puis dist : « Hélas, mon Dieu, je suis mort! » Si print son espée par la poignée, et baisa la croisée en signe de la croix, et en disant tout hault : Miserere met, Deus, secundùm magnam misericordiam tuam, devint incontinent tout blesme, comme failly des esperitz, et cuyda tomber : mais il eut encore le cueur de prendre l'arson de la selle; et demoura en cest estat jusques à ce que ung jeune gentilhomme, son maistre d'hostel, luy ayda à descendre et le mit soubz ung arbre. »
- « Ses povres serviteurs domestiques estoient tous transsiz, entre lesquels estoit son povre maistre d'hostel, qui ne l'abandonna jamais; et se confessa le bon chevalier à luy, par faulte de prestre. Le povre gentilhomme fondoit en larmes, voyant son bon maistre si mortellement navré. Mais tant doulcement le reconfor-

toit icelluy bon chevalier, en luy disant : « Jacques, mon amy, laisse ton deuil; » c'est le vouloir de Dieu de m'oster de ce monde. Je y ay par la sienne grace » longuement demouré, et y ay receu des biens et des honneurs, plus que à moy » n'appartient : tout le regret que j'ay à mourir, c'est que je n'ay pas si bien fait » mon debvoir que je debvoys. »

Le connétable de Bourbon, qui suivait la bannière des ennemis de la France, aperçut Bayard, couché auprès de l'arbre, il s'approcha de lui, les larmes aux yeux, et lui exprima sa douleur.

- « Monseigneur, répondit le preux chevalier, ne faut avoir pitié de moi, mais de » vous, qui êtes armé contre vostre roy, vostre pays et vostre foy. Je cognois que » je suis blessé à mort, je prends la mort en gré, et n'y ai auculne desplaisance. »
- « Bien heureux le prince, qui a ung tel serviteur, » dit en s'éloignant le premier Bourbon, qui fut un traître! Le remords avait pénétré dans cette âme hautaine, et commençait son terrible châtiment.

A la mort de Bayard se clôt l'ère de la chevalerie. Nous l'avons montrée naissant sur la terre de France, au commencement du XIe siècle, sous l'inspiration du christianisme. Un simple serment fait d'abord le lien de cette association sainte, que les croisades propagent dans tout l'Occident. Le dévouement, la générosité et la vaillance, la protection du faible, la fidélité à la parole jurée et à la foi catholique, sont les principales vertus qu'elle exige de ses membres. Elle embrasse bientôt la noblesse féodale presque entière, change et adoucit ses mœurs barbares, et forme une grande confrérie héroïque, toujours armée pour défendre le sol et la religion chrétienne. Son influence domine le moyen-âge. Pendant près de six siècles, l'histoire et la poésie sont remplies des noms et des hauts faits de ses héros. Grâce à eux, notre patrie, même dans ses revers, ne reste jamais sans gloire. Elle peut citer, avec orgueil, leur vie comme leur mort; et n'est-ce pas à la pensée de la France que le royal prisonnier de Pavie laisse échapper son sublime cri d'honneur?

Les traditions chevaleresques brillent, avec éclat, sous ce vaillant prince. Elles survivent à l'institution tombée sans retour, et inspirent le Béarnais, à Ivry, Arques et Fontaine-Française. Louis XIV leur doit une partie de ses triomphes; Maurice de Saxe les retrouve à Fontenoy; plus tard, quand la France, comme une sanglante victime, est traînée à la suite de bandes de bourreaux, elles se réfugient dans les camps opposés, sous le drapeau de Lodi et sous la cornette blanche,

dans la Vendée et sur les bords du Rhin; le grand capitaine les absorbe dans sa gloire; et lorsqu'une nouvelle tempête enlève trois générations de rois, elles éclairent de leur dernier rayon cette terre d'Afrique, où vivait encore le nom de saint Louis.

Dormez en paix votre sommeil, ò vaillants chevaliers! car vous avez rempli dignement vos héroïques destinées. N'ayez nul regret de ne plus venir en aide à l'innocence et à la faiblesse. Quand vos statues s'animeraient, sur leurs couches de pierre, quand vous agiteriez encore vos écus et vos lances, qu'iriez-vous faire dans ce siècle vide de foi et d'enthousiasme religieux? Quel vent soufflerait dans vos bannières? Les fleurs de lys ont disparu, et la gloire s'est enfuie avec les aigles, qui volaient d'un pôle à l'autre. L'amour de l'or a remplacé le dévouement et les saintes croyances. Il a tout étouffé, sous sa glaciale étreinte, tout, jusqu'aux sentiments de liberté généreuse, qui faisaient battre le cœur de nos pères. Dormez en paix votre sommeil, en attendant la résurrection, auprès de vos courageuses compagnes, les mains jointes, la croix sur la poitrine, et les pieds posés sur vos lions, ou vos fidèles lévriers.

10 janvier 1844.

C'e. DE QUATREBARBES.

# DESCRIPTION DES CINQ MANUSCRITS

DU

# LIVRE DES TOURNOIS, DE LA BIBLIOTHÈQUE DU ROI,

PAR

### M. PAULIN PARIS,

MEMBRE DE L'INSTITUT, CONSERVATEUR-ADJOINT A LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE.

# **CINQ MANUSCRITS**

DU

# LIVRE DES TOURNOIS.

(BIBLIOTHÈQUE ROYALE.)

---3------

 $N^{\circ}$  8351 — 1.

I. TRAITE DES TOURNOYS, PAR LE ROI RENÉ.

Ce volume est in-f<sup>b</sup> magno, enrichi de trente-trois grandes et superbes miniatures. Il a été exécuté, vers la fin du XV<sup>e</sup> siècle, par les ordres du fameux Louis de Bruges, seigneur de la Gruthuyse, qui se proposoit de l'offrir au roi de France, Charles VIII. Il portoit, dans la Bibliothèque Royale, avant l'année 1681, époque de la dernière classification des manuscrits, le n° d'ordre 445. La reliure, qui semble remonter seulement au règne de Louis XVI, est exécutée en maroquin rouge, aux armes de France sur les plats, à la fleur de lys couronnée sur le dos.

La 1<sup>re</sup> miniature représente le seigneur de la Gruthuyse à genoux, devant le roi TOME II.



de France, auquel il offre son livre. Charles VIII est entouré des grands officiers de la couronne; au-dessus de sa tête est le mot : Vive le Roy, et, dans la marge inférieure, on lit ces quatre vers :

Pour exemple aulx nobles et gendarmes Qui appetent les faits d'armes hanter Le sire de Gruythuyse duit ès armes Voulut au roy ce livre présenter.

La seconde et la troisième miniatures représentent les sires de la Gruthuyse et de Ghistelle, armés de toutes pièces, sur leurs chevaux et paraissant courir l'un contre l'autre. La 4° offre la figure des hérauts et poursuivants des deux chefs du camp. Dans la 5°, sont les noms et écus des champions conduits par le sire de la Gruthuyse; et dans la 6° ceux des compagnons du sire de Ghistelle. Au v° du f° VII, on lit ces mots: « En l'an Notre Seigneur mil trois cens quatrevings et douze, le » onzieme jour du mois de mars, fut fait ung tournois en la ville de Bruges, par » très hault et puissant seigneur monseigneur de la Gruthuyse, appellant d'une » part, et très hault et puissant seigneur monseigneur de Ghistelle deffendant » d'autre part. Lesquels tournoyeurs ont en ensuivant l'ordre et manière des » tournoys accoustumez ci dessoubs, mis leurs armes, timbres et leurs noms tant » seullement, comme l'en pourra veoir. Pour ce que toutes les ordonnances ap- » partenans à ung tournoy, sont ci dedens pourtraictes et figurées. Pourquoy je » me tais quant à présent de plus parler. »

Je pense qu'en offrant ce beau manuscrit au roy de France, Louis de la Gruthuyse vouloit lui faire connoître le nom et les armes des gentilshommes de ses domaines. Mais il n'en faudroit peut-être pas conclure que ce tournois, de 1392, avoit été réellement donné et surtout qu'on y avoit observé les cérémonies et les formalités décrites, vers le milieu du XVe siècle, par le roi René. Sur ce point, le vénérable M. Van-Praet, si judicieux d'ordinaire, nous paraît s'être trompé. « Ce » fut, dit-il, d'après l'ordre et les formes observées dans ce tournois et générale-» ment suivies à cette époque, en Flandres, en Allemagne et en Sicile que René.... » composa par la suite un traité des Tournois.... Comme tout ce qui s'étoit passé au tournois de 1392 étoit rapporté dans l'ouvrage de René, Louis de la Gruthuyse, pour honorer la mémoire de son père et entretenir, parmi les chevaliers de son temps, l'habitude des armes et des combats, en fit faire une copie avec des peintures.... » (Biblioth. de Louis de la Gruthuyse, p. 266.) Cette opinion est déjà détruite par les premières phrases du Traité des Tournois. « J'ai prins, dit le » bon roy, la forme des Tournoys au plus près et jouxte de celle qu'on garde ès » Almaignes et sur le Rin, et aussi selon la manière qu'ils tiennent en Flandres et

Louis de Bruges, seigneur de la Gruthuyse, ostre à Charles huit le livre des Tournois.



Couis de Bruges Seigneur de la Gruthuyse offre à Charles huit le livre des Cournois.

» en Brabant, et mesmement is sur les anciennes façons qu'ils les souloient aussi faire en France.... Desquelles trois façons en ay prins ce qui m'a semblé bon et en ay fait et composé une quatriesme façon de faire, ainsi que pourrez veoir s'il vous plaist.... vous voyez donc que notre roi René n'a pris aucunement en souci le tournois réel ou supposé du père ou grand père du flamand la Gruthuyse. Mais des trois manières d'organiser un tournois, d'après les Allemands, les Flamands et les François, il a combiné une quatrième manière dont il a dressé les règles, dans son traité des Tournois. Et quant au seigneur Louis de la Gruthuyse, voulant offrir au roi de France le traité des Tournois du roi René, il le fit accompagner de la mention d'un tournois donné, précisément un siècle auparavant, par ses ancêtres, sans vouloir conclure de là que l'on y eût observé l'ordre des cérémonies réglées, pour la première fois, par le roi René, vers 1450. M. Champollion, dans la préface de sa splendide édition des Tournois, n'avoit pas donné l'exemple de cette grave méprise à M. Van-Praet.

René avoit lui-même supposé le Tournois dont il trace les règles. Il feint que le duc de Bretagne en étoit l'appelant et le duc de Bourbon le deffendant. Dans la  $7^{\rm e}$  miniature, le roy d'armes de Bretagne reçoit des mains de son maître une épée, avec ordre d'aller la présenter au duc de Bourbon, en signe de courtois appel. — 8e miniature: Le roy Bretagne s'acquitte des ordres de son maître. — 9e: Le roy Bretagne déploie, devant le duc de Bourbon, les huit blasons des tenans du duc de Bretagne. — 10e: Le héraut distribue à quatre personnes les lettres des deux princes qui les choisit comme Juges diseurs. — 11e: Les poursuivans d'armes distribuent, à tous ceux qui veulent le prendre, l'écu des quatre Juges diseurs. Cet écu forme un écartelé; ce qui est assez remarquable. Ceux qui le recoivent l'attachent à leur chapeau, comme aujourd'hui nos conscrits attachent leurs numéros. — 12e, 13e, 14e, 15e, 16e: Casques, cuirasses, brassards, gantelets, épée et masse. — 17e, 18e, 19e, 20e: Harnois du cheval tels que le sac pour le hourt, le hourt à l'envers, à l'endroit, et la couverte du hourt. — 21e: Vue des deux ducs de Bretagne et Bourbon, armés et équipés de toutes pièces. — 22e: Lices et eschauffaux. — 23e: Entrée du duc de Bretagne dans la lice. — 24e: Disposition des écus et des bannières dans les fenètres et au-dessous. — 25e: Entrée des Juges dans la lice. — 26e: Héraut tenant les quatre bannières séparées des Juges. — 27<sup>e</sup>, 28<sup>e</sup>: Les Poursuivans d'armes transportent les bannières (que sans doute ils ont détachées des fenêtres). — 29e: Les deux chefs du Tournois s'avancent pour faire les sermens. — 30e : Commencement de la mêlée. — 31e: Continuation. — 32e: La dame donne le prix au mieux faisant.

Surtout.

Le volume contient 74 feuillets, en voici les dernières lignes : « Item, ceulx qui » ont gaignié le pris sont tenus de donner auculne chose aux trompettes et mé- » nestrels et les deux princes chiefs du Tournoy aussi. »

#### $N^{\circ}$ 8351. — 2.

#### II. Le même ouvrage.

Vol. in-f<sup>a</sup> magno, écrit sur soixante-huit feuillets de vélin, avec de très belles miniatures, vers la fin du XV<sup>e</sup> siècle.

Il fut également exécuté par l'ordre de Louis de Bruges, seigneur de la Gruthuyse, qui le réservoit pour sa collection particulière. Mais quand il cessa de lui appartenir, on ajouta une imitation de la miniature de présentation, qui ornoit l'exemplaire présenté à Charles VIII. Puis, sur la 1<sup>re</sup> page du texte, on ajouta l'écu de France

Une lettre, également ajoutée sur la seconde feuille de garde et adressée, en 1616, par Hector Le Breton, sieur de la Doyneterie, et roy d'armes de France, à son fils, qui avoit alors la survivance de sa charge de roy d'armes, nous apprend que le dit Hector l'avoit, peu de temps auparavant, « acquis d'un ancien personnage aussi curieux que sçavant.... » « Je m'en suis accommodé à prix d'argent. Et d'aultant plus volontiers me suis-je porté à cette honneste despense qu'après avoir soigneusement observé l'inclination du Roy nostre maistre... j'ay cru qu'il » pourroict arriver un jour que sa Majesté croissant en aage et se sentant animée » et de Mars et de l'Amour, aultant pour le contentement des Dames que pour le » sien particulier, vouldroit par bienseance, sinon se présenter en personne au » milieu d'un Tournoy, du moins le permettre à quelques princes, seigneurs et » gentilhommes de sa court.... »

Le volume passa ensuite à un certain M. d'Omonville, peut-être faux nom de Gaignières, qui, cédant aux offres réitérées de la Bibliothèque royale, nous le ven-dit enfin, le 29 avril 1707, pour la somme de 150 francs, et par l'entremise de M. Le Hay. C'est ce que M. Van-Praet n'avoit pas suffisamment éclairci dans la notice qu'il a donnée de cet exemplaire (Bibl. de la Gruthuyse, p. 318.) Gaignières, auquel il avoit certainement appartenu, après Le Breton, avoit ajouté un nouveau dos à la précédente reliure faite en maroquin rouge, pour Hector Le Breton, et ornée des armes de ce dernier.

On trouve dans ce manuscrit la reproduction du texte et des ornemens du manuscrit précédent.

#### $N^{\circ}$ 8351. — 2. 2.

III. Volume in-fo magno de 102 feuillets, écrits ou peints sur papier. Relié en maroquin rouge, à labyrinthes sur le dos. Provenant de la bibliothèque de Jean-Baptiste Colbert, dans laquelle il portoit le no d'ordre 34. Écriture du XVII e siècle.

Voici le titre : « Portraicts du Tournoi de monseigneur de la Gruthuse appe-» lant, et de monseigneur de Ghistelle deffendant, 1392. — L'ordre et la manière » comment les Tournois doivent estre faicts et conduis par M<sup>re</sup> René d'Anjou, roy » de Sicile, duc de Lorraine. » Ce titre est dans un encadrement doré, formé de deux pilastres réunis par un ceintre, au-dessous duquel est peint l'écu de France. Vers la partie supérieure des deux pilastres sont les deux écus de Bretagne et de Bourbon.

Ce volume reproduit le texte et les ornemens du n° 8351, mais il offre pourtant, sous ce dernier rapport, des particularités précieuses. On savoit jusqu'à présent que le célèbre Peiresc avoit eu le projet, dans les premières années du XVII° siècle, de publier une édition de l'ouvrage du roi René; la mort l'avoit surpris au moment où ce projet commençoit à se réaliser. Ainsi il avoit déjà fait graver un certain nombre des miniatures originales, et ces gravures, devenues extrêmement rares, sont pourtant conservées par la Bibliothèque du Roi, et dans les livres imprimés, et dans le cabinet des Estampes. Un troisième exemplaire est renfermé dans ce n° 8351. 2. 2., mais colorié et gouaché avec le plus grand soin : ce qui le rend le plus précieux de tous.

Ces planches, gravées et coloriées, se rapportent aux miniatures 7<sup>e</sup>, 10<sup>e</sup>, 11<sup>e</sup>, 21<sup>e</sup>, 25<sup>e</sup>, 30<sup>e</sup>, 31<sup>e</sup> et 32<sup>e</sup>. (Voy. la description précédente du n° 8351.) Les autres peintures sont dessinées à la main, et le modèle des gravures aussi bien que des miniatures semble avoir été le n° 8351, ou le n° 8351.<sup>2</sup>.

#### Nº 8352.

IV. Ce manuscrit semble contemporain du roi René. Il portoit à la fin une si-

Digitized by Google

gnature autographe que l'on a complétement radiée; et nos anciens inventaires ne nous apprennent rien sur son origine et sur l'époque de son entrée dans la Bibliothèque du Roi.

Ce volume passe généralement pour être l'original même du Roi René. M. Champollion, dans la belle et savante reproduction qu'il en a faite, cherche à fortifier cette opinion, que nous regrettons cependant de ne pouvoir partager. Les ratures que l'on allègue, dans le texte écrit, semblent prouver, au contraire, que c'est un copiste vulgaire auquel on le doit, les corrections se rapportent à des mots oubliés ou mal lus, et dans tous les cas, ni les ratures, ni l'écriture courante ne rappellent la main du roi René. Les dix lignes autographes, conservées dans le n° 203, du fonds Notre-Dame (Bibliothèque du Roi) ne peuvent laisser, sur ce point, aucun doute.

Quoiqu'il en soit, au v° de la troisième feuille de garde, on lit d'une main du XVII• siècle : « Ce present livre a esté dicté par le Roy René de Sicille et painct de » sa propre main. »

Le papier porte deux marques; le monogramme du Christ dans un rond; ou bien un écu coupé par un chevron, avec deux étoiles en chef et une feuille de trèfle en pointe. La reliure, en maroquin noir, semble remonter au commencement du XVIIe siècle.

Ce volume ne contient que le traité du Roi René, sans la moindre mention des additions postérieures du seigneur de la Gruthuyse. En conséquence la 1<sup>re</sup> miniature répond à la 7<sup>e</sup> du n° 8351. En comptant les feuilles blanches interposées, le volume contient 109 feuillets. Il faut avouer que les dessins offrent un air d'originalité que n'ont pas les autres volumes.

 $N^{\circ}$  8352. — 2.

V. Exemplaire sur papier, d'une fort bonne écriture, avec des dessins corrects, mais coloriés plus rapidement que ceux du volume précédent. Il ne contient que le traité du roi René, et provient de la bibliothèque de Gaston, duc d'Orléans, frère de Louis XIII. Au bas de la 59<sup>e</sup> et dernière feuille, on voit la signature autographe de l'un des plus anciens propriétaires : R. de Salmore. — La reliure est en veau fauve au chiffre couronné G.

Paulin Paris.

# **MANUSCRIT**

DÜ

# TOURNOIS DE TARASCON.

(BIBLIOTHÈQUE ROYALE.)

L'emprise de Tarascon eut lieu sous les auspices du roi René, le 3 juin 1449 : c'est, prétend-on, le dernier Tournoi auquel ce prince ait assisté. Loys de Beauvau, grand sénéchal de Provence, premier chambellan de René, qui l'honorait d'une étroite amitié, nous a conservé, sous le titre du Pas d'armes de la Bergière, le souvenir de ces joûtes galantes, dans un gracieux poëme, adressé à Louis de Luxembourg, ancien connétable de France. On trouvera, à la suite du livre des Tournois, cette relation en vers, publiée pour la première fois, en 1828, par M. Crapelet, d'après le manuscrit de la Bibliothèque du Roi. Nous empruntons à ce bibliographe érudit, les traits principaux ou caractéristiques de la description, si précise, si exacte et si complète, qu'il a faite de ce précieux manuscrit : c'est le meilleur moyen de le faire connaître.

« C'est un volume petit in-4°, composé de 24 feuillets de vélin, bien conservé, formant 48 pages d'écriture, ancienne bâtarde du milieu du XVe siècle: ces 48 pages sont partagées en trois cahiers de seize pages, ou huit feuillets chacun; la dernière page des deux premiers cahiers porte une réclame, écrite à la marge inférieure, au milieu de la ligne: la première présente le mot courage; la seconde, mais au. Le dernier feuillet du troisième cahier est blanc, mais réglé en rouge, comme toutes les autres pages.

- » Chaque page contient 24 vers de dix syllabes, avec des initiales gothiques rouges et bleues, peintes alternativement de douze vers en douze vers....
- » La première page du texte est précédée de deux feuillets blancs en vélin, dont un seul était destiné à servir de garde, l'autre ayant été détaché de la couverture à laquelle il était primitivement collé. Sur ce premier feuillet, on lit au recto le n° 7907; il y a aussi un feuillet de garde à la fin du volume, et un autre également décollé.
- » La première page du manuscrit est ornée d'une miniature délicatement touchée 4 ».... Nous en donnons la copie au trait.
- » Au haut de cette page, on lit: Codex Colbert, 4369. Regius 7907.... Au bas, on remarque cette note, qui forme trois lignes, du siècle dernier: En l'année MCCCCXLIX. que la Pentecoste fut le premier jour du mois de juin, et René, roy de Sicile, estoit à Tarascon....
- » L'état extérieur du volume ne répond plus à sa beauté et à sa conservation intérieure. Sa reliure en peau de veau est fort détériorée.... Des ornements, disposés dans des petits carrés isolés, sont imprimés sur la couverture. Le premier cadre est composé de ces carrés, qui ont une rosace au milieu; le second cadre intérieur, de carrés avec une fleur de lys; les carrés du troisième cadre ont un petit chien et un arbre. Deux rangées de fleurs de lys occupent le milieu du dernier cadre; les intervalles entre ces cadres sont remplis par des filets poussés sur le cuir; huit rubans de soie jaune, dont il reste encore quelques petits bouts entrés dans les deux côtés de la couverture, servaient à fermer le volume. »

(V. le Pas de la Bergère, édit. Crapelet, page 55.)

' Elle représente une bergère habillée de noir et portant une espèce de bonnet auquel est attaché un voile violet. Elle est assise au milieu d'une prairie, sur un coussin violet et or : un petit chien et sa houlette sont à ses côtés, et elle tient des fleurs éparses sur ses genoux. Ses moutons sont parqués et paissent non loin de là. En face d'elle et en dehors d'une barrière, est un arbre auquel sont suspendues deux cottes d'armes, l'une blanche et l'autre noire. Les armes de Beauvau décorent aussi la miniature, entourées de glands d'or. Sous deux troncs d'arbres, qui se touchent et sont réunis par deux pointes de fer, on lit la devise de Louis de Beauvau : « Sans départir. » (De Villeneuve, Histoire de René d'Anjou, tome II, page 296.)

# **GLOSSAIRE**

#### POUR LE LIVRE DES TOURNOIS.

```
Adceque — afin que.
Aincoys - avant, avant que, mais, plutôt.
Alumelle, Allumelle - la lame d'une épée; lamina, lamella.
Arroy - ordre, cortège, pompe, convoi.
Assentement - accord, consentement.
A tousjours mais — à tout jamais, pour toujours.
Attaine — haîne, animosité.
Au plaisir Dieu - s'il plait à Dieu.
Bacinet à camail — casque de fer très léger, à visière.
Barnage, Bargnage — baronage, la noblesse d'une province.
Beisoingnes - affaires, travaux.
Bouhort, Bouhordis d'armes — mêlée à main armée.
Brigandine - espèce de cuirasse faite de lames de fer jointes.
Celée — cachée, déguisée.
Chauffault - estrade, tribunal.
Congréger — réunir, assembler.
Convoyer - guider, accompagner; cum viare.
Couvrechief - caparaçon, voile, bonnet; capitis operimentum.
Cuide, Cuider — il croit, croire.
Davant - devant, avant.
Depieça — déjà, depuis long-temps.
Depparties, Departies - distribuées.
Deshéaumer — ôter son casque.
Devis - manière.
Diseur (juge) — arbitre, juge arbitre.
Dittiez — dits, récits.
Empris, Emprendre - entrepris, entreprendre.
Encommencer - commencer, mettre en train.
```

TOME II.

Digitized by Google

#### CXIV

Ensuir, Ensuivre - suivre, s'ensuivre. Entendisque - pendant que. Esbatement -- amusement, passe-temps. Fame — renommée, réputation. Faultrée - feutrée. Fiance - confiance. Finer - réunir, trouver, avoir. Flotte - fonle. Gainchir - gauchir, prendre un mauvais pli, se déplacer. Goins - embarrassés, surchargés. Haberge, Habarge — logis, hôtellerie, auberge. Habilitant, Habiliter - se rendant habile, propre à. Haubergon, Haubergion, Haubert — cotte de mailles. Hu - cri. Hucque - tunique. Illec — là, en ce lieu. Jouxte - selon, d'après. Lambequins, Lambrequins - panache, écharpe, terme de blason. Levement, Levéement - grandeur. Los - louange, renommée. Maltalent, Mautalent - malice, méchanceté. Marche - province, contrée. - Marquis - chef de la marche. Menestriers — joueurs d'instruments. Moult - beaucoup. Oir, Oüez, Oy — entendre, écoutez, entendu, appris. Oultre plus — de plus. Outrecuidez - vaniteux, osés, hardis. Poiser, il me poise - avoir regret, j'ai regret. Poursuivant d'armes - officier subordonné au héraut d'armes. Pourtraictie, Pourtraicte, Pourtraire - peinte, peindre, représenter. Quereller - proposer, avoir le désir. Rengrége - augmentation. Retrait -- cabinet. Rieus, Riens - chose; res. Roolle — rouleau. Rorte, Rooite, Roorte - hart, lien de menu bois tortillé. Si — ainsi , c'est pourquoi. Sollerez - souliers, chaussures. Souloient, Souler - avaient contume, avoir contume. Tirer (se) — se retirer, se rendre, se reunir. Tortis - torche, flambeau, luminaire. Tousjoursmais — à jamais, pour toujours. Traictié, Traittie - traité, ouvrage. Tymbre — casque, armure de tête; tout ce qui se met sur l'écu, qui distingue les degrés de noblesse ou de dignité. Véez-ci, Véez-là - voici, voilà. Veloux veluté — étoffe de velours très précieuse. Ydoine - propre à une chose, préparé convenablement. Yssir, Ystront ou Istront - sortir, sortiront.

# TRAICTIÉ DE LA FORME ET DEVIS D'UNG TOURNOY.



Afternuts of Poursnivans des dena Cheks du camp.

Gerauts et Poursuivans des deur chefs du camp.

# TRAICTIÉ

# DE LA FORME ET DEVIS

D'UNG TOURNOY.

----

A très hault et puissant prince, mon très chier, très amé et seul frère germain Charles d'Anjou, Conte du Maine, de Mortaign et de Guyse: Je, René d'Anjou vostre frère, vous foiz savoir que pour le plaisir que je congnois depiéça, que prenez à veoir hystoires nouvelles et dittiez nouveaulx, me suis advisé de vous faire ung petit traictié le plus aulong estendu que j'ay sceu, de la forme et devis comme il me sembleroit que ung Tournoy seroit à entreprendre à la Court ou ailleurs en quelque marche de France, quant aucuns princes le vouldroient faire faire; laquelle forme j'ay prins au plus près et jouxte de celle qu'on garde ès Almaignes et sur le Rin quant on fait les Tournoys. Et aussi selon la manière qu'ils tiennent en Flandres et en Brabant; et mesmement sur les anciennes façons qu'ils les souloient aussi faire en

TOME II.

France, comme j'ay trouvé par escriptures. Desquelles troys façons en ay prins ce qui m'a semblé bon, et en ay fait et compilé une quarte façon de faire, ainsi que pourrez veoir, s'il vous plaist, par ce que cy après s'ensuit.

Icy après s'ensuit la forme et manière comment ung Tournoy doibt estre entrepris; et pour bien et honnorablement et à son droit doibt estre fait et acompli, y fault garder l'ordre cy après déclairée.

#### Et premièrement.

Qui veult faire ung Tournoy, fault que ce soit quelque prince, ou du moins hault baron, ou banneret, lequel doibt faire ainsi que cy après sera devisé.

#### C'est assavoir:

Que ledit prince doibt premièrement envoyer secrétement devers le prince à qui il veult faire présenter l'espée, pour savoir se sest son entencion de la accepter, ou non, pour faire puis après publiquement les sérimonies qui y appartiennent, comme cy après s'ensuit, ou cas qui la vouldra accepter. C'est assavoir, que ledit prince, voyant toute sa Baronnie, ou du moins grant quantité de chevaliers et escuiers, doibt appeller le Roy d'armes de la contrée, car à lui appartient devant tous autres roys d'armes; et s'il n'y est, en son absence, quelque hérault notable. Et en lui baillant une espée rabatue de quoy on tournoye, lui doibt dire les parolles qui s'ensuivent.

Mais pour mieulx en faire entendre la façon, sera ycy pris par similitude le Duc de Bretaigne pour appellant de l'ung des coustés, et le Duc de Bourbon pour deffendant de l'autre. Et pour tous blazons nécessaires pour ce présent Tournoy, ne me aideray que de blazons controuvez à plaisance. Ainsi doncques s'ensuivent les parolles que dira



Aivre du Comurnoi, (Bibliothèque royale.) Ichestaprès pourtraictie la facon et manière comme le Duc de Oretaigne appellant baille l'espée au Roy d'armes pour l'envoyer présenter au Duc de Bourbon dessendant. (PL.I.) ledit seigneur Duc de Bretaigne appellant, audit Roy d'armes en lui baillant une espée de Tournoy, telle que cy dessoubs est figurée :

« Roy d'armes, tenez ceste espée et alez devers mon cousin le Duc de Bourbon lui dire de par moy, que pour sa vaillance, prudommie, et grant chevallerie qui est en sa personne, je lui envoye ceste espée en signiffiance que je querelle de frapper ung Tournoy et Bouhordis d'armes contre lui, en la présence de dames et de damoiselles, et de tous autres, au jour nommé et temps deu, et en lieu ad ce faire ydoine et convenable. Duquel Tournoy lui offre pour juges diseurs, de huit chevaliers et escuiers les quatre : c'est assavoir tels et tels pour chevaliers, et tels et tels pour escuiers; lesquels juges diseurs assigneront le temps et le lieu et feront faire ordonner la place. »

Icy après est pourtraictie la façon et manière comme le Duc de Bretaigne appellant baille l'espée au Roy d'armes pour l'envoyer présenter au Duc de Bourbon dessendant.

Et fault notter que ledit seigneur appellant doibt toujours eslire des juges la moittié: c'est assavoir, deux du païs du seigneur dessendant, et les autres deux de son pays ou d'ailleurs à son plaisir: et sait bien voulentiers les juges des plus notables, honnorables et anciens Barons, Chevaliers et Escuiers qu'on puisse trouver, qui ont plus veu et voiagé, et qui sont repputez les plus saiges et mieulx se congnoissans en sait d'armes que d'autres.

Lors ledit Roy d'armes s'en yra devers ledit Duc de Bourbon dessendant, et en la plus grant compaignie et la plus honnorable place, hors lieu saint, où il le pourra trouver, lui présentera l'espée, laquelle il tiendra par la poincte, lui disant ainsi :

« Très hault et très puissant prince et très redoubté seigneur, très hault et très puissant prince et mon très redoubté seigneur le Duc de Bretaigne, vostre cousin, m'envoye par devers vous pour la très grant

chevallerie et los de prouesse qu'il scet estre en vostre très noble personne, lequel en toute amour et bénévolence, et non pas par nul mal talent, vous requiert et querelle de frapper ung Tournoy et Bouhort d'armes devant dames et damoiselles; pour laquelle chose et en signiffiance de ce, vous envoye cette espée propre à ce faire. »

Ici après est pourtraictie la façon et la manière comment le Roy d'armes présente l'espée au Duc de Bourbon.

Et lors ledit Roy d'armes présentera audit Duc de Bourbon la dite espée; et se il lui estoit survenu tel affaire où nécessité qu'il ne peust acomplir ledit Tournoy, ne y entendre, pour lors il pourra respondre en s'excusant en la manière qui s'ensuit:

- « Je remercie mon cousin de l'offre qu'il me fait: et quant aux grans biens qu'il cuide estre en moy, je vouldroye bien qu'il pleust à Dieu qu'ils fussent tels; mais moult il s'en fault, dont il me poise.
- « D'autre part il y a en ce royaume tant d'autres seigneurs qui ont mieulx mérité cest honneur que moy, et bien le sauront faire; pourquoy je vous prie que m'en vueillez excuser envers mondit cousin. Car j'ay des affaires à mener à fin, qui touchent fort mon honneur, lesquelles nécessairement davant toutes autres beisoingnes il me faut acomplir. Si, lui plaise en ce avoir mon excuse pour agréable, en lui offrant en autres choses tous les plaisirs que je lui pourroye faire. »

Item s'il accepte le Tournoy, il prent l'espée de la main du Roy d'armes en disant :

« Je ne l'accepte pas pour nul mal talent, mais pour cuider à mon dit cousin faire plaisir, et aux dames esbatement. »

Et après qu'il aura prins l'espée, le Roy d'armes lui dira cestes parolles

« Très hault et très puissant prince et très redoubté seigneur, très

Ich après est pourtraictie la façon et la manière comment le Roy d'armes présente l'espée au Duc de Lourbon. (PL. II.)



Livre In Conrrog, (Biblioteque royale)





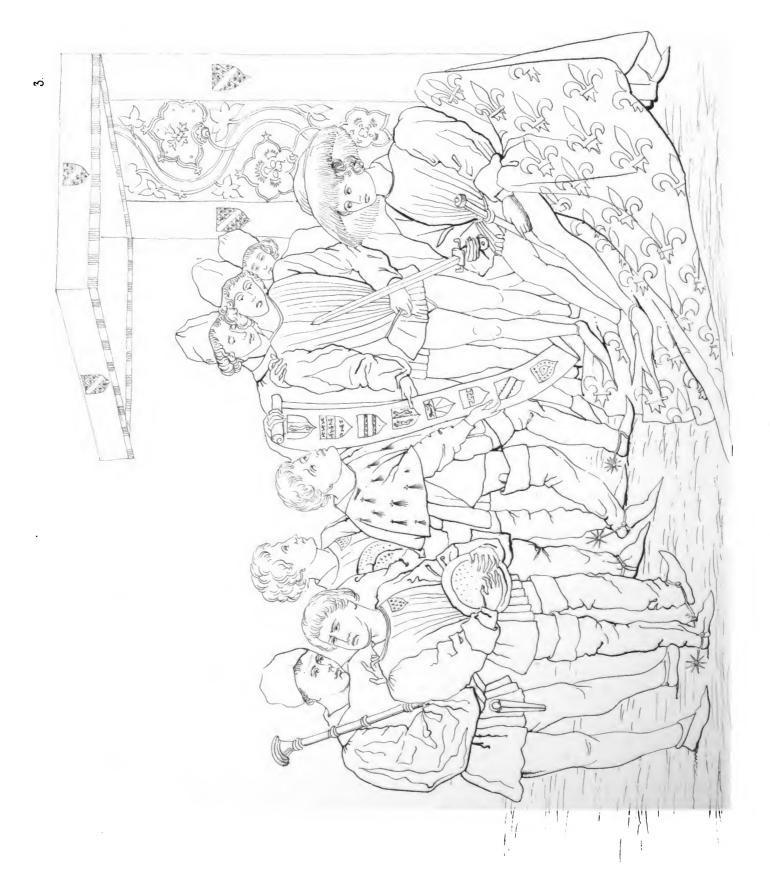

Tivire du Tournoi, (Bibliothèque royale)

Ich après est pourtraicte la façon et la manière comment le roy d'armes monstre audit. Duc de Courbon les huit blasons des chevaliers et escuiers. (Pl. III). hault et très puissant prince et mon très redoubté seigneur le Duc de Bretaigne, vostre cousin, vous envoye ycy les blazons de huit chevaliers et escuiers en ung roolle de parchemin, à celle fin que des huit en eslisez quatre de ceulx qui mieulx vous seront agréables pour juges diseurs. »

Cela dit au Duc par le Roy d'armes, il lui monstrera ledit roolle de parchemin, lequel il prandra, et regardera les blazons à son plaisir; puis respondra audit Roy d'armes:

« Quant aux juges diseurs dont vous me monstrez ycy les blazons, les seigneurs de tel lieu et de tel, me plaisent très bien pour chevalier, s'il leur plaist; et les seigneurs de tel lieu et de tel aussi pour escuiers. Et pour ce vous leur porterez lettres de créance de ma part; et aussi prierez à mon cousin le Duc de Bretaigne qu'il leur vueille escripre de la sienne qu'ils soient contens de ce accepter, et que le plus tost qu'il leur sera possible, me facent savoir le jour dudit Tournoy, et le lieu aussi. »

Ycy après est pourtraictie la façon et la manière comment le Roy d'armes monstre audit duc de Bourbon les huit blazons des chevaliers et escuiers.

Nota que incontinent que ledit Duc de Bourbon aura esleu les quatre juges diseurs, que le Roy d'armes doibt envoyer en toute diligence deux poursuivans, l'ung devers le seigneur appellant pour avoir ses lettres aux juges diseurs, s'il pense qu'ils doivent estre loing l'ung de l'autre, en leur suppliant par ses lettres qu'ils se vueillent tirer ensemble en aucune bonne ville telle qu'ils adviseront, ad ce que honnorablement il leur présente les lettres desdits seigneurs appellant et desfendant.

Cela dit, fera bailler le Duc de Bourbon au Roy d'armes, deux aulnes de drap d'or, ou de veloux veluté, ou satin figuré cramoisis du moins, sur lequel il fera mettre les deux seigneurs chiefs dudit Tournoy, faiz en painture sur une grant peau de parchemin, à cheval ainsi comme ils seront oudit Tournoy, armoyez et timbrez; et atachera ledit parchemin sur ladite pièce de drap d'or, de veloux ou satin. Et en tel estat la prendra le Roy d'armes, la mettant en guise d'ung manteau noué sur la dextre espaule, et avec le bon congié du Duc s'en ira devers les juges diseurs pour savoir s'ils vouldront accepter l'office d'estre juges diseurs. Et quant il sera par devers ceulx, aiant lettres des deux Ducs appellant et deffendant, avecques ladite pièce de drap sur les espaules, ainsi que dit est, et dessus icellui parchemin atachié où seront paints lesdits seigneurs à cheval, armoyez et timbrez, ainsi que cy après est pourtraict, leur présentera ses lettres; c'est assavoir une de par l'appellant et l'autre de par le deffendant, lesquelles seront narratives des choses dessusdites, et aussi contiendront créance, c'est assavoir, qu'ils veillent estre juges diseurs dudit Tournoy par eux empris.

Ycy après est pourtraicte la façon et manière commant le Roy d'armes monstre aux quatre juges diseurs les seigneurs appellant et deffendant, et leur présente les lettres desdits seigneurs, aiant le drap d'or sur l'espaule et le parchemin paint desdits deux chiefs.

Puis leur dira les parolles qui cy après s'ensuivent :

« Nobles et doubtez chevaliers, honnorez et gentils escuiers, très haulx et puissans princes les Ducs de Bretaigne et de Bourbon, mes très redoubtez seigneurs, vous saluent, et m'ont chargié vous bailler cestes lettres de par eulx qui en partie sont de créance, laquelle vous saurez puis après que aurez leu lesdites lettres, et à tel heure qu'il vous plaira. »

Après qu'ils auront leu ou fait lire leurs lettres, et adoncq qu'ils demanderont et requerront d'oir la créance, ledit Roy d'armes la leur dira telle que s'ensuit :

« Nobles et doubtez chevaliers, honnorez et gentils escuiers, je viens

It on a horize test pour traitete la façon et la manière comment le flog d'armes monetre aux quatre juges discurs les seigneures appellant et desfendant, et leur présente les lettres desdits seis aneures, aiant le drap d'or sur l'espaule et le parchemin paint dechits deux chiefs.



Niver du Avurmoi, (Bibliothèque royale) It an apries est pourtraicte la façon et la manière comment le flog d'armes monstre aux quatre juges discurs les seigneurs appellant et deffendant, et leur présente les lettres desdits seis gneurs, aiant le drap d'or sur l'espaule et le parchemin paint desdits deux chiefs.



Livre du Cournai, (Bibliothèque royale)



vers vous pour vous adviser, requérir et nottifier de par très haulx et très puissans princes et mes très redoubtez seigneurs les Ducs de Bretaigne et de Bourbon, que sur le plaisir que leur desirez faire, vous vueillez prandre la charge de ordonner et estre juges diseurs d'ung très noble Tournoy et Bouhourdis d'armes qui nouvellement en ce royaulme par eulx a esté empris. Lesquelz seigneurs, d'ung commun assentement, sur tous autres vous ont sur ce choisis et esleus pour la grant fame de prudommie, renommée de sens et los de vertus qui de long temps continuent en vos nobles personnes. Si, ne vueillez de ce estre reffusans, car moult de bien s'en pourra ensuir.

- « Et tout premièrement, en pourra-on mieulx congnoistre lesquels sont d'ancienne noblesse venus et extraits, par le port de leurs armes et lévement de timbres.
- « Secondement, ceulx qui auront contre honneur failly, seront là chastiez tellement que une autreffois se garderont de faire chose qu'il soit mal séant à honneur.
- « Tiercement, chacun y aprendra de l'espée à frapper en soy habilitant à l'exercice d'armes.
- « Et quartement, par aventure pourra-il advenir que tel jeune chevalier ou escuier, par bien y faire, y acquerra mercy, grace ou augmentation d'amour de sa très gente dame et cellée maistresse. Si, vous requiers encor de rechief de par mes dits très redoubtez seigneurs, mes nobles et doubtez chevaliers, honnorez et gentils escuiers, que de tant, de tels et si hauls biens vous vueillez estre principale occasion en telle manière que, par votre sens, ordre et conduicte, la chose sorte à effet, et par façon que renommée et bruit par tout puisse aler de maintenir noblesse, et d'acroistre honneur, ad ce que, au plaisir Dieu, chacun gentilhome doresenavant puisse estre desireux de continuer plus souvant l'exercice d'armes. »

Lors lesdits juges diseurs s'ils veullent acepter l'offre, pourront respondre en la forme et manière qui s'ensuit :

« Nous remercions très humblement nos très redoubtez seigneurs, de l'honneur qu'ils nous font, de l'amour qu'ils nous portent, et de la fiance qu'ils ont en nous : et combien qu'il ait en ce royaulme assez d'autres chevaliers et escuiers qui, de trop mieulx que nous, sauroient deviser et mettre en ordre ung si noble fait comme est cellui du Tournoy· néantmoins pour obéir à nosdits très redoubtez seigneurs, nous offrons de bon cueur à les obéir et servir, en acceptant la charge que cy devant nous avez déclairée, pour y faire à nos loyaulx pouvoirs tout le bien que possible nous sera d'y faire en ce monde, en emploiant tout nostre entendement et la peine de nos corps si loyaulment, que si par cas d'aventure de nostre cousté y avoit erreur, dont Dieu nous gart, ce sera plus par simplesse que par vice, nous soubsmettant tousjours à la correction, bon plaisir et voulenté de nosdits trés redoubtez seigneurs. »

Lors le dit Roy d'armes doibt remercier lesdits juges diseurs, et en après leur requérir que comme juges, il leur plaise lui ordonner le jour dudit Tournoy, et le lieu aussi, ad ce qu'il le puisse faire crier ainsi qu'il appartient. Et tous les juges diseurs doivent aler ensemble en conseil, pour adviser le jour et le lieu affin que ledit Roy d'armes aille commancer à crier ledit Tournoy ès lieux où il appartient; c'est assavoir :

Premièrement, à la court du seigneur appellant; secondement, à la court du seigneur dessendant; et tiercement, à la court du Roy et ailleurs où il sera advisé par lesdits juges diseurs. Et se ledit Roy d'armes ne pouvoit ou vouloit aler en personne à la court des autres seigneurs, pour crier ledit Tournoy, il pourra envoyer à chascune court ung poursuivant pour le faire. Mais à la court desdit deux seigneurs chiefs du Tournoy, et aussi du Roy, fault que ledit Roy d'armes aille personnellement.

Ainsi cy après s'ensuit la forme et manière commant on doibt crier ledit Tournoy ·

Ich après est pourtraicte la façon et la manière comment le Roy d'armes aiant drap d'or sur l'espaule et deux chiess pains sur le parchemin, et aux quatre coings les quatre escussons desdits juges pains, crie le tournoy, et comment les poursuisvant baillent les escussons des armes desdits juges à touts ceulx qui en veullent prandre. (PLV).

Liver du Contruoi, (Bibliothèque royale).

Levor Rene pinx F. Hawkedil



Et tout premièrement, ledit Roy d'armes doibt estre acompaigné de troys ou quatre héraulx et poursuivans, quant il criera ladite feste du Tournoy en la forme et manière que cy après est hystorié.

Icy après est pourtraicte la façon et manière comment le Roy d'armes aiant le drap d'or sur l'espaule et les deux chiefs pains sur le parchemin, et aux quatre coings les quatre escussons desdits juges pains, crie le Tournoy, et comment les poursuivans baillent les escussons des armes desdits juges à touts ceulx qui en veullent prandre.

C'est assavoir que incontinent que les juges diseurs ont accepté la charge, que le Roy d'armes fera paindre les quatre escus d'iceulx juges diseurs aux quatre cornières dudit parchemin; c'est assavoir ceulx des deux chevaliers en hault, et ceux des deux escuiers en pié.

Et premièrement, l'ung des poursuivans de la compagnie du Roy d'armes, qui plus haulte voix aura, doibt crier par troys haultes allénées et troys grandes reposées :

## « OR OUEZ, OR OUEZ, OR OUEZ,

« On fait assavoir à tous princes, seigneurs, barons, chevaliers et escuiers de la marche de l'isle de France, de la marche de Champaigne, de la marche de Flandres, et de la marche de Ponthieu chief des poyers, de la marche de Vermandois et d'Artoys, de la marche de Normandie, de la marche d'Acquitaine et d'Anjou, de la marche de Bretaigne et Berry, et aussi de Corbye, et à tous autres de quelsconques marches qui soient de ce royaume et de tous autres royaumes chrestiens, s'ils ne sont bannis ou ennemys du Roy nostre sire, à qui Dieu donne bonne vie, que tel jour de tel moys, en tel lieu de telle place, sera ung grantdesime pardon d'armes, et très noble Tournoy frappé de masses de mesure, et espées rabatues, en harnoys propres pour ce faire, en timbres, cotes d'armes et housseures de chevaulx armoyées des armes des nobles tournoyeurs, ainsi que de toute ancienneté est de coustume;

TOME II. 2

- « Duquel Tournoy sont chiefs très haulx et très puissans princes et mes très redoubtez seigneurs le duc de Bretaigne pour appellant et le duc de Bourbon pour dessendant;
- « Et pour ce fait-on de rechief assavoir à tous princes, seigneurs, barons, chevaliers et escuiers des marches dessus-dites, et autres de quels-conques nations qu'ils soient, non bannis ou ennemys du Roy, nostre dit seigneur, qui auront vouloir et désir de tournoyer pour acquérir honneur, qu'ils portent des petis escussons que cy présentement donneray, ad ce qu'on congnoisse qu'ils sont des tournoyeurs. Et pour ce en demande qui en vouldra avoir; lesquels escussons sont escartelez des armes desdits quatre chèvaliers et escuiers juges diseurs dudit Tournoy.
- « Et audit Tournoy y aura de nobles et riches prix par les dames et damoiselles donnez.
- « Oultre plus, je anonce à entre vous tous princes, seigneurs, barons, chevaliers et escuiers qui avez entencion de tournoyer, que vous estes tenus vous rendre ès haberges le iiije jour davant le jour dudit Tournoy, pour faire de vos blazons fenestres, sur peine de non estre receus audit Tournoy; et cecy vous fois-je assavoir de par messeigneurs les juges diseurs, et me pardonnez s'il vous plaist. »

Icy après s'ensuit la façon et manière dont doivent estre les harnoys de teste, de corps et de bras, timbres et lambequins que on appelle, en Flandres et en Brabant et en ses haulx pays où les tournoys se usent communément, hacheures ou hachemens, cottes d'armes, selles, houes et housseures de chevaulx, masses et espées pour tournoyer.

Et pour mieulx le vous déclarer, icy dessoubs sera figuré l'une pièce après l'autre ainsi qu'elles doyvent estre.

C'est assavoir, tout premièrement le timbre doibt estre sur une pièce de

Ich après s'ensuit la façon et manière dont doivent estre les harnois de testes, de corps et de bras, timbres et lambequirs que on appelle, en Flandres et en Grabant et en ses hault pays où les tourneys se usent com manément, hacheures ou hachements, coties d'armes, selles, hones et housseures de chevaulx, masses et espées pour fournoner..... (Pl. VI.)



## Aivre du Conrnoi,

(Bibliothèque royale)

Tora Romanian P. Howke del

Lith Gamer et Lachas Angers





cuir boully, laquelle doibt estre bien faultrée d'ung doy d'espez, ou plus par le dedens; et doibt contenir ladite pièce de cuir tout le sommet du heaulme, et sera couverte ladite pièce du lambequin, armoyé des armes de cellui qui le portera. Et sur ledit lambequin au plus hault du sommet sera assis ledit timbre, et autour d'icellui aura ung tortis des couleurs que vouldra ledit tournoyeur, du gros du bras ou plus ou moins à son plaisir.

Item, le heaulme est en façon d'ung bacinet ou d'une cappeline, réservé que la visière est autrement, ainsi que cy dessoubs est paint. Et pour mieulx faire entendre la manière du timbre, du cuir bouilly et du heaulme, ils seront cy dessoubs pourtrais en troys façons.

> Icy après s'ensuit la façon et manière du bacinet du cuir boully et du timbre.

Item, le harnoys de corps est come une cuirasse ou comme ung harnoys à pié qu'on appelle tonnellet. Et aussi peult-on bien tournoyer en brigandines qui vueult; mais en quelque façon de harnoys de corps que on vueille tournoyer, est de nécessité sur toute rieus, que ledit harnoys soit si large et si ample que on puisse vestir et mettre dessoubz ung porpoint ou courset; et fault que le porpoint soit faultré de troys dois d'espez sur les espaules, et au long des bras jusques au col, et sur le dos aussi, pourceque les coups des masses et des espées descendent plus voulentiers ès endrois dessus dis que en autres lieux. Et pour veoir la principalle et meilleure façon pour tournoyer, sera figuré cy dessoubs une cuirasse pertuisée en la meilleure et plus propre façon et manière quelle peut estre pour ledit Tournoy.

Icy après est pourtraicte la manière et la façon de la cuirasse et la forme des armeures de bras propres pour tournoyer.

C'est assavoir, gardebras, avantbras et gantelez; lesquels avantbras et

gardebras fait en voulentés tenans ensemble, et y en a de deux façons : dont les ungs sont de harnoys blanc et les autres de cuir boully, lesquelles deux façons tant de harnoys blanc que aussi de cuir boully sont paintes cy dessoubs

Icy après s'ensuit la forme et manière des gardebras et avantbras tant de harnoys blanc que de cuir boully.

La forme et façon des gantelez est telle que on peult veoir cy dessoubs en figure.

Icy après est pourtraicte la façon et la manière des gantelez

Item, l'espée rabatue doibt estre en la forme et manière cy après painte, et semblablement la masse.

Icy après est pourtraicte la façon et la manière de l'espée et de la masse.

De la mesure et façon des espées et des masses, n'y a pas trop à dire, fors que de la largeur et longueur de la lumelle; car elle doibt estre large de quatre dois, à ce qu'elle ne puisse passer par la veue du heaulme, et doibt avoir les deux tranchans larges d'un doy d'espez. Et affin qu'elle ne soit pas trop pesante, elle doibt estre fort vuidée par le meilleu et mosse devant et toute d'une venue se bien pou non depuis la croisée jusques au bout, et doibt estre la croisée si courte qu'elle puisse seulement garentir ung coup qui, par cas d'aventure descendroit ou viendroit glissant le long de l'espée jusques sur les doiz, et toute doibt estre aussi longue que le bras avec la main de celluy qui la porte, et la masse par semblable. Et doibt avoir ladite masse une petite rondelle bien clouée devant la main pour icelle garentir. Et peult-on, qui veult, atacher son espée ou sa masse à une déliée chaesne, tresse ou cordon autour du bras, ou à sa sainture, à ce que se elles eschappoient de la main on les peust recouvrer sans cheoir à terre.

Au regard de la façon des pommeaulx des espées, cela est à plaisir; et la grosseur des masses, et la pesanteur des espées doyvent estre revisitées par les juges la vigille du jour du Tournoy, lesquelles masses doivent estre signées d'ung fer chault par lesdicts juges, à ce qu'elles ne soient point d'oultrageuse pesanteur ne longueur aussi.

Le harnoys de jambes est ainsi et de semblable façon comme on le porte en la guerre, sans autre différance, fors que les plus petites gardes sont les meilleures, et les sollerez y sont très bons contre la poincte des esperons.

Les plus cours esperons sont plus convenables que les longs, à ce que on ne les puisse arracher ou destordre hors les pieds en la presse.

La cotte d'armes doibt estre faicte ne plus ne moins comme celle d'ung hérault, réservé qu'elle doibt estre sans ploicts par le corps, affin que on congnoisse mieulx de quoy sont les armes.

En Brabant, Flandres et Haynault, et en ces pays-là vers les Almaignes, ont acoustumé d'eulx armer de la personne autrement au Tournoy; car ils prennent ung demy pourpoint de deux toilles, sans plus, du faulx du corps en bas, et l'autre sur le ventre; et puis sur cela mettent unes bracières, grosses de quatre dois d'espez et remplies de couton; sur quoy ils arment les avantbras et les gardebras de cuir boully, sur lequel cuir boully y a de menuz bastons cinq ou six, de la grosseur d'ung doy, et collez dessus, qui vont tout au long du bras jusques aux jointes. Et quant pour l'espaule et pour le coulde, sont fais les gardebras et avantbras de cuir boully comme cy devant est devisé, fors qu'ils sont de plus lorde et grosse façon; et sont dedans bien faultrez, et de l'un en l'autre est une toille double cousue qui les tient ensemble comme une manche de mailles: Puis ont une bien légière brigantine dont la poitrine est pertuisée comme cy dessus est devisé. Et quant à leurs armeures de teste, ont ung grant bacinet à camail sans visière, lequel ils atachent par le camail dessus la brigandine tout autour, à la poictrine, et sur les espaules à fortes agueilletes; et pardessus tout cela mettent ung grant heaulme fait d'une venue, lequel heaulme est voulentiers de cuir boully et pertuisé dessus, à la largeur d'ung tranchoires de bois, et la veue en est barrée de fer de trois dois en troys dois, lequel est seulement atachié devant à une chaesne qui tient à la poictrine de la brigandine, en façon que on le peult gester sur l'arczon de la selle pour soy refréchir, et le reprandre quant on veult. Et pendant que on a ledit heaulme hors de la teste, nul ne ose frapper jusques ad ce que on l'ait remis en la teste; sur lequel heaulme on mett le lambequin des armes, la rorte ou torteis de la devise, et le timbre des armes du tournoyeur, atachié à agueilletes comme d'avant est devisé. Et sur la brigandine mettent la cotte d'armes. Et quant tout cela est sur l'ome, il semble estre plus gros que long, pourquoy me passe de plus avant en parler. Et au regard de leurs selles, elles sont de la haulteur dont on les souloit porter à la jouxte en France anciennement, et les pissières et le chanfrain de cuir aussi; et même d'eulx a len veu en cest habillement, lesquels quant ilz estoient à cheval, ne se pouvoient aider ne tourner leurs chevaulx, tellement estoient goins. Et pour revenir à la vraye et plus gente façon, la manière d'armer les personnes, ainsi que dessus est touchié, est d'assez plus belle et plus seure; et les selles de guerre aussi sont bonnes pour tournoyer, quant elles sont bien fort closes derrière, et veullent pas estre trop haultes d'arczon davant.

Et au regard de leurs masses, espées et harnoys de jambes, elles sont semblables de celles dont devant est divisé.

Oultre plus, y est très nécessaire une façon de hourt que on atache davant à l'arczon de la selle, tant hault que bas, en plusieurs lieux le mieulx que on peult et le plus seurement; et descend le long des aulnes de la selle davant, en embrassant la poictrine du cheval, lequel hourt est bon pour garentir le cheval ou destrier d'espauler contre le hurt quant on vient de choc, et préserve aussi la jambe du tournoyeur de toutes estorses.

Ce hourt est fait de paille longue entre toilles fort porpoinctées de cor-

Icy après est pourtrairte la facon et la manière du sac pour metire dedans le houri.

Icy est pourtraicte l'istoire du hourt à l'envers Icy est pourtraicte l'istoire du hourt à l'endroit. Icy après est pourtraicte l'istoire de la couverte du hourt. (Pl. VII).



Annre du Cournoi,
(Bibliothèque royale).

Le roi Rene pina P Hanke dal

Lith Corner at Lachire, Angers



Icy après s'ensuit comant les deux ducts de Bretaigne et de Bourbon sont à cheval armoyes et timbres ainsi qui seront au tournoy. (Pl. VIII).



Arvre du Cournoi, (Bibliothèque royale).

Digitized by Google



des de fouet, et dedans ledit hort y a ung sac plain de paille, en façon d'ung croissant, atachié au dit hourt, qui reppose sur la poictrine du cheval, et reliéve ledit hourt, ad ce qu'il ne hurte contre les jambes du cheval. Et en oultre ledit pourpoinctement, y a, qui vieult, bastons cousus dedens qui le tiennent roide sans gainchir. Et est la façon dudit hourt cy dessoubs pourtraicte tant à lenvers que à lendroit, affin que on voye l'une et l'autre, et comme on mett ledit sac dedens ledit hourt. La façon duquel sac est ainsi :

Icy après est pourtraicte la façon et la manière du sac pour mettre dedans le hourt.

Icy est pourtraicte l'istoire du hort à l'envers.

Le hourt à lenvers est tel que cy davant est semblablement pourtrait.

Icy est pourtraicte l'istoire du hourt à l'endroit.

Item, on couvre le dit hort d'une couverture armoyée des armes du Seigneur qui le porte et faictes de baterie comme cy après est hystorié.

lcy après est pourtraicte l'istoire de la couverture du hourt.

Icy après s'ensuit comant les deux ductz de Bretaigne et de Bourbon sont à cheval armoyez et timbrez ainsi qui seront au Tournoy.

Les lices doyvent estre ung quart plus longues que larges, et de la haulteur d'ung homme, ou d'une brace et demye, de fort merrain et pou carré à deux travers, l'ung hault et l'autre bas jusques au genoil; et doyvent estre doublez : c'est assavoir unes autres lices par dehors à quatre pas près des autres premières lices, pour refréchir les serviteurs à pié, et eulx salver hors de la presse; et là dedans se doyvent tenir gens armez

et non armez commis de par les juges pour garder les tournoyans de la foule du peuple. Et quant à la grandeur de la place des lices, il les fault faire grandes ou petites selon la quantité des tournoyeurs, et par l'advis des juges.

Icy après est pourtraicte l'istoire de la façon des lices et des chaufaux.

Etpource qu'il me semble que désormais les harnoys et les habillemens pour tournoyer sont assez souffisamment déclairez, par raison je retourne à diviser et déclairer les façons, statuz et sérimonies qu'il appartient à garder pour bien et honnorablement faire et acomplir ledit Tournoy.

Et pour commancer, vous avez oy cy devant par le cry du Roy d'armes, commant il fait assavoir à tous ceulx qui doyevent estre dudit Tournoy, qu'il n'y ait faulte, commant que ce soit, qu'ils ne soient, le jeudy iiije jour davant le jour du Tournoy, davant l'eure de tierce, rendus à leurs haberges sur peine de non estre receuz audit Tournoy, pour faire de leurs blazons fenestres. Et est doncques nécessaire de savoir l'ordonnance et manière commant les tournoyeurs doyevent entrer en la ville où se doibt faire ledit Tournoy.

Et premièrement, les princes, seigneurs, ou barons qui vouldront desploier leur bannière au Tournoy, doyvent mettre peine d'estre acompaignez, principalement à l'entrée qu'ils feront en la ville, de la plus grant quantité de chevaliers et escuiers tournoyans qu'ils pourront finer; et en telle façon doivent faire leur entrée comme cy après s'ensuit.

C'est assavoir que le destrier du prince, seigneur ou baron chief des autres chevaliers et escuiers qui l'acompaignent, doibt estre le premier entrant dedans la ville en couverte de la devise du Seigneur, et quatre escussons de ses armes aux quatre membres dudit cheval, et la teste enplumée de plumes d'autruce, et au col le colier de clochetes, ung bien petit Icy après est pourtraicte l'istoire de la façon des lices et des chaufaux. (PL IX).

Aivre du Courrusi. (Bibliothèque royale)

e res Rone pine P Hawke de





Icy commance l'histoire de l'antrée de l'ung des seigneurs chiefs au lieu du tournoy; pour ce qu'il souffira pour tous deux. (Pl. X).

page tout adoz ou selle, comme mieulx luy plaira. Et après ledit destrier, doivent pareillement entrer les destriers des autres chevaliers et escuiers tournoyans de sa compaignie, deux à deux, ou chascun par soy à leur plaisir, aians touteffois leurs armes ès quatre membres, ainsi que dit est davant. Et après lesdits destriers doivent aler les trompettes et ménestrels, cournans et sonnans, ou autres instrumens tels qu'il leur plaira; et puis après, leurs héraulx ou poursuivans aians leurs cottes d'armes vestues; et après eulx, lesdits chevaliers et escuiers tournoyans avec leur suite de tous autres gens.

Icy commance l'istoire de l'antrée d'ung des seigneurs chiefs au lieu du Tournoy, pour ce qu'il souffira pour tous deux.

Item, incontinent que ung seigneur ou baron est arrivé ou habergement, il doibt faire de son blazon fenestre en la manière qui sensuit : c'est assavoir, faire mettre par les héraulx et poursuyvans davant son logeis, une longue planche atachée contre le mur, sur quoy sont pains les blazons de lui; c'est assavoir, timbre et escu, et de trestous ceulx de sa compaignie qui veullent tournoyer, tant chevaliers que escuiers. Et à la fenestre haute de sondit logeis, fera mettre sa bannière desploiée, pendant sur la rue; et pour ce faire lesdits héraulx et poursuyvans doyevent avoir quatre sols parisis pour atachier chacun blazon, et chascune banière, et y sont tenus de fournir de clouz et de cordes pour clouer et desclouer et relever bannières, pannons et blazons touteffois qu'il en est beisoing. Et est à notter que les chiefs dudit Tournoy font pareillement devant leurs hostels comme les autres seigneurs et barons : et n'y a différance nulle, fors que aux fenestres de leursdits hostels mettent leurs pannons desployez avecques lesdites bannières: et lesdits barons qui feront de leurs bannières fenestres, sont tenus pour leur honneur de faire clouer cinq blazons du moins avec leur bannière pour la compaigner.

TOME II. 3

Icy après s'ensuit l'istoire commant les seigneurs chiefs font de leurs blazons fenestres.

Icy après s'ensuit la forme et manière commant les juges diseurs doivent faire leur entrée en la ville, au jour que les seigneurs et autres tournoyans la font; néantmoins que les juges diseurs doivent mettre peine d'entrer les premiers, s'il se peult faire.

## Et premièrement,

Lesdits juges diseurs doivent avoir davant eulx quatre trompettes sonnans, portant chacun d'eulx la bannière de l'un desdits juges diseurs : et après lesdites quatre trompettes, quatre poursuivans portant chacun une cotte d'armes de l'un desdits juges, armoyez semblablement comme les trompettes. Et après lesdits quatre poursuivans, doit aler seul le Roy d'armes qui aura crié ledit Tournoy, aiant sur sa cotte d'armes la pièce de drap d'or, veloux, ou satin figuré cramoisy, et dessus icelle, le parchemin des blazons comme davant est devisé.

Et après ledit Roy d'armes doivent aler per à per les deux chevaliers juges diseurs, sur beaulx palefrois, couvers chacun de ses armes jusques en terre; et doivent estre vestus de longues robbes, les plus riches qu'ils pourront finer; et les deux escuiers après eulx pareillement. Et doibt avoir chacun des juges ung homme à pié, aiant la main à la bride du destrier; aussi doivent avoir lesdits juges, chacun une verge blanche en la main, de la longueur d'eulx, qu'ils porteront droite amont, laquelle verge ils doivent porter à pied et à cheval, par tout où ils seront, durant la feste, affin que mieulx on les congnoisse estre juges diseurs. Et après eulx le plus de gens d'estat qu'ils pourront.

Cy après s'ensuit l'istoire de l'entrée des juges.

Et est à notter que le seigneur appellant et le seigneur deffendant sont

Icy oprès s'ensuit l'istoire commont les seigneurs chiefs font de leurs blasons fenestres. (Pl. XI).

Digitized by Google

Cy après s'ensuit l'istoire de l'entrée des Juges. (PL. XII.)

Ajore du Aournoi.

List Gower of Lasker . True

Le ros Lene pint P Howki



Icy est pourtraiete l'istoire d'ung hérault qui embrace les quatres bannières des quatres juges discurs. (PL. XIII.)



Livre du Tomenoi.
(Bibliothèque royale.)

Le roi Rene pina P. Hawke del.

Lith Corner et Lachère, Angers



tenus d'envoyer devers les juges diseurs, incontinent que iceulx juges seront arrivez, chacun l'ung de ses maistres d'ostel avec ung de leurs gens de finances, lesquels auront les diligences de faire faire et paier ce que sera advisé estre nécessaire par lesdits juges, ainsi que plus à plain sera après divisé.

Lesdits juges diseurs doyevent tenir leur estat ensemble pendant ladite feste et se nullement leur est possible eulx loger en lieu de religion où il y ait cloistre, pour ce qu'il n'y a lieu si convenable pour asseoir de rang les timbres des tournoyans, comme en cloistre, affin que au lendemain du jour que les tournoyans et eulx seront arrivez aux haberges, chacun desdits tournoyeurs y face apporter son timbre et les bannières aussi, pour illec estre revisitées et monstrées aux dames, et depparties par lesdits juges, tant d'ung cousté que d'autre. Et doivent lesdits juges diseurs davant leur haberge faire mettre une toille à la haulteur de troys brasses, et de deux de large, où soient pourtraictes les bannières desdits quatre juges diseurs, que le Roy d'armes qui aura crié la feste embrasse, et dessus au chief de ladite toille, seront mis en escript les deux noms des deux chiefs du Tournoy, c'est assavoir, cellui qui est appellant, et celluy qui est deffendant : et en pied, plus bas desdites quatre bannières, seront mis par escript les noms, surnoms, seigneuries, tiltres et offices desdits quatre juges diseurs.

> Icy est pourtraicte l'istoire d'ung hérault qui embrace les quatre bannières des quatre juges diseurs.

Au soir du jour de la venue des seigneurs, chevaliers et escuiers tournoyans, et des juges diseurs aussi, toutes les dames et damoiselles qui seront venues pour veoir la feste, se assembleront en une grant salle après le soupper, et illec viendront lesdits juges diseurs aiant leurs verges blanches avecques leurs trompettes sonnans, et les poursuyvans davant eulx, et le Roy d'armes aussi en tel ordre et triunphe comme ils seront entrez dedans la ville, fors qu'ils seront à pied. En laquelle sale ils trouveront leur lieu paré, et là se mettront. Tous autres chevaliers et escuiers semblablement se rendront à celle heure en ladite salle. Et lors, par l'ordonnance des juges diseurs, se commanceront les dances; et après ce que on aura dancé quelque demye heure, les juges diseurs feront monter leurs poursuyvans et le Roy d'armes sur le chauffault où les menestrels cornent, pour faire ung cry en la forme et manière que cy après s'ensuit

C'est assavoir, que l'ung des poursuivans qui plus haulte voix aura, criera par troys grandes allenées, et trois longues repposées :

« OR OUEZ, OR OUEZ, OR OUEZ .»

Et puis après ledit Roy d'armes dira en ceste manière :

« Très haulx et puissans princes, ducs, comtes, barons, seigneurs, chevaliers et escuiers aux armes appartenans : je vous nottiffie de par messeigneurs les juges discurs, que chacun de vous doyve demain à heure de medy, faire aporter son heaulme timbré, ou quel il doibt tournoyer, et ses bannières aussi, en l'ostel de messeigneurs les juges, ad ce que mesdits seigneurs les juges, à une heure après medy, puissent commancer à en faire le despartement : et après ce qu'ils seront despartiz, les dames les viendront veoir et visiter pour en dire puis leurs bons plaisirs aux juges.

« Et pour le jour de demain, autre chose ne se fera se non les dances après le soupper ainsi comme aujourd'hui. »

Lequel cry ainsi fait et acomply, se recommanceront les dances, tant et si longuement que sera le plaisir des juges; puis feront apporter vin et espices, et ainsi se despartira la feste pour ce premier jour.

Au lendemain, à l'heure davant dicte, se porteront les bannières, pannons et timbres desditz chiefz, ou cloistre dessusdit, pour les présenter aux juges : et conséquemment toutes autres bannières, et heaulmes tymbrez, comme davant est dit, en l'ordonnance et manière qui s'ensuit.





Niver du Tournoi.
(Bibliothèque royale)

Icy dessous est pourtraiete l'istoire comment ils portent bannière et timbres de l'appellant au cloistre, pour les arrenger et faire le despartement. (PL. XIV.)



Item, et quant tous les heaulmes scront ainsi mis et or= donnez pour les despartir, viendront toutes dames et damoiselles, et tous seigneurs, chevaliers et escuiers, en les visitant d'ung bout à autre, là présens les juges qui maineront trops ou quatre tours les dames pour bien veoir et visiter les timbres....

(PL|XV).

Et premièrement, les bannières de tous princes se doivent apporter par ung de leurs chambellans chevaliers, et les pannons desdits chiesz se doyevent apporter par leurs premiers valez ou escuiers trenchans.

Et les bannières des autres bannerez, par leurs gentils hommes, ainsi qu'il leur plaira.

Les heaulmes des princes se doyevent aporter par leurs escuiers d'escuierie.

Et les heaulmes des autres bannerez, chevaliers et escuiers, par aucuns gentils hommes ou honnestes valez.

Icy dessous est pourtraicte l'istoire commant ils portent bannières et timbres de l'appellant ou cloistre, pour les arrenger et faire le despartement.

Item, et quant tous les heaulmes seront ainsi mis et ordonnez pour les despartir, viendront toutes dames et damoiselles, et tous seigneurs, chevaliers et escuiers, en les visitant d'ung bout à autre, là présens les juges qui maineront troys ou quatre tours les dames, pour bien veoir et visiter les timbres : et y aura ung hérault ou poursuivant, qui dira aux dames, selon l'endroit où elles seront, le nom de ceulx à qui sont les timbres, ad ce que s'il y en a nul qui ait des dames mesdit, et elles touchent son timbre, qu'il soit le lendemain pour recommandé. Touteffoiz nul ne doibt estre batu oudit Tournoy, se non par l'advis et ordonnance des juges, et le cas bien desbatu et attaint au vray, estre trouvé tel qu'il mérite pugnicion : et lors en ce cas doibt estre si bien batu le mesdisant, que ses espaules s'en sentent très bien, et par manière que une autreffois ne parle ou mesdie ainsi deshonnestement des dames, comme il a acoustumé.

En oultre la recommandacion des dames, y a autres certains cas plus

griess et plus deshonnestes que de mesdire d'elles, pour lesquels cas la pugnicion qui cy après s'ensuit, est deue à ceulx qui les ont commis.

Le premier cas et le plus pesant si est quant ung gentil homme est trouvé vrayement évidamment faulx et mauvais menteur de promesse, espécialement faicte en cas d'onneur.

Le second autre cas est d'ung gentil home qui est usurier publique, et preste à interestz magnifestement.

Le ijje cas est d'ung gentil home qui se rabaisse par mariage, et se marie à femme roturière et non noble.

Desquels troys cas, les deux premiers et principaulx ne sont point remissibles, aincoys leur doit-on garder au Tournoy toute rigueur de justice, se ils sont si foulx et si outrecuidez d'eulx y trouver, après ce que on le leur aura notiffié, et bouté leur heaulme à terre.

Nota. Que s'il vient aucun au Tournoy, qui ne soit point gentil homme de toutes ses lignes, et que de sa personne il soit vertueux, il ne sera point batu de nul pour la première fois, fors seullement des princes et grans seigneurs, lesquels, sans mal lui faire, se joueront à lui de leurs espées et masses, comme s'ils le voulsissent batre, et ce lui sera à tousioursmais atribué à ung grant honneur à luy fait par lesdits princes et grans seigneurs. Et sera signe que par sa grant bonté et vertu, il mérite doresenavant estre du Tournoy, sans ce que on lui puisse jamais en riens reprouver son lignaige en lieu d'onneur où il se trouve, tant oudit Tournoy que ailleurs; et là aussi pourra porter timbre nouvel, ou adjouster à ses armes comme il vouldra, pour le maintenir ou temps advenir pour lui et ses hoirs.

Laquelle pugnicion pour les deux cas plus griefs et principaulx dessus ditz, est telle que cy après s'ensuit.

C'est assavoir, que tous autres seigneurs, chevaliers et escuiers du Tournoy qui le tiennent, en tournoyant se doivent arrester sur lui, et tant le battre qu'ils lui facent dire qu'il donne son cheval; qui vault autant à dire en subtance comme : je me rens. Et lorsqu'il aura donné son cheval, les autres tournoyeurs doivent faire coupper les sangles de la selle par leurs gens tant à pied que à cheval, et faire porter le mal-faiteur à tout sa selle, et le mettre à cheval sur les barres des lices, et là le faire garder en cest estat, tellement qu'il ne se puisse descendre, ne couler à bas jusques à la fin du Tournoy; et doibt estre donné son cheval aux trompettes et menestrels.

La pugnicion de l'autre troisiesme cas, est que ceulx qui en sont convaincus doyevent estre bien batus, et tellement qu'ilz doyvent donner leurs chevaulx comme l'autre dessus-dit. Mais on ne leur doibt point coupper les sangles, ne les mettre à cheval sur les barres des lices, comme pour les autres deux premiers cas; aincois leur doibt-on oster les resnes de la bride de leurs chevaulx hors des mains et hors du col du cheval, et gecter leurs masses et espées à terre; puis doivent estre baillez par la bride à ung hérault ou poursuivant, pour les mener à ung des corniers des lices, et illec les garder jusques à la fin du Tournoy comme prisonniers. Et s'ils s'en vouloient fouir ou eschapper hors des mains des héraulx ou poursuivans, après ce qu'ils y ont ainsi esté donnez, on les doibt batre de rechief et leur coupper les sangles, les mettant à cheval sur la lice, come davant est dit des premiers pour rengrège de pugnicion.

Le iiije cas est d'ung gentil home qui dit parolles de dames ou de damoiselles en chargeant leur honneur, sans cause ou raison à part. Et pour pugnicion d'icellui, il doibt estre batu des autres chevaliers et escuiers tournoyans, tant et si longuement qu'il crie mercy aux dames à haulte voix, tellement que chascun l'oye, en promettant que jamais ne lui advindra d'en mesdire ou villainement parler.

Et pour revenir à nostre matière, quant le despartement et devis des

heaulmes et bannières sera fait par les juges diseurs, chascun des serviteurs qui aura portez lesditz heaulmes et bannières oudit hostel, par la licence des juges les rapportera chies son maistre et seigneur, en tel ordre et triumphe qu'il les aura là portez, ou autrement à son plaisir. Et pour ce jour ne se fait autre chose, fors que après le soupper, seront les dances comme le soir précédent, ausquelles tous chevaliers et escuiers se rendront. Et après la première ou la seconde dance, sera fait ung cry par les poursuivans et Roy d'armes et par le commandement des juges, comme avant est déclaré, en la forme qui s'ensuit :

« Haulx et puissans princes, contes, barons, chevaliers et escuiers, qui » au jourd'ui avez envoyé présenter à messeigneurs les juges et aux dames aussi, vos timbres et bannières, lesquelz ont esté partis, tant d'ung cousté que d'autre par esgale porcion, soubs les bannières et pannons de très hault et très puissant prince et mon très redoubté seigneur le Duc de Bretaigne appellant, et mon très redoubté seigneur monseigneur le Duc de Bourbon dessendant : messeigneurs les juges diseurs sont assavoir que demain à une heure après medi, le seigneur appellant, avec son pannon seulement, viengne faire sa monstre sur les ranges, accompaigné de tous les autres chevaliers et escuiers qui soubz lui ont esté partis, sur leurs destriers encouvertez et armoyez de leurs armes, et leurs corps sans armeures habillez le mieulx et le plus joliemment » qu'ils pourront, ad ce que mesditz seigneurs les juges diseurs prennent la foy desditz tournoyeurs. Et aprèsça que ledit seigneur appellant » aura ainsi fait sa monstre, la foy prise, et qu'il sera retourné de dessus » les rengs, viengne à deux heures le seigneur deffendant faire la sienne, » pour pareillement prandre sa foy, et qu'il n'y ait faulte, »

> Icy après s'ensuyt la forme et manière comant le seigneur appellant viendra le lendemain jurer et faire sa monstre sur les rengs.

Et est assavoir, que à l'eure qu'il y devra venir après le disner, les héraulx et poursuivans, vestus de leurs cottes d'armes, iront criant aval



Aiwre du Courrnoi. (Bibliothèque royale)

Istoire de la saçon de la venue du seigneur appellant et du seigneur dessendant, pour venir sur les rengs pour faire les séremens.

(PL. XVI.)

la ville davant les haberges des tournoyans : « Aux honneurs seigneurs chevaliers et escuiers! aux honneurs! aux honneurs! » Et lors chacun tournoyeur monte sur son cheval armoyé de ses armes et gentement habillé, sans harnoys, ung tronson de lance ou baston en sa main, aiant le banneret avec lui, celui qui portera sa bannière, qu'il fera porter rollée sans estre desployée, ses varlez à pied et à cheval, pareillement sans armes, lesquels lui tiendront compaignie jusques à l'ostel de leur chief, où il viendra pour accompaigner son pannon sur les rengs, et delà aussi sur les lices. Et semblablement le fera le dessendant avec ses barons et autres de sa conduicte, après la retraite de l'appellant.

Histoire de la façon de la venue du seigneur appellant et du seigneur dessendant, pour venir sur les rengs pour faire les seremens, etc.

La façon de la promesse que lesdits seigneurs juges diseurs doivent faire faire aux princes, seigneurs, barons, chevaliers et escuiers tournoyeurs, est telle comme cy après s'ensuit : et dira le hérault des juges aux tournoyans :

« Haultz et puissans princes, seigneurs, barons, chevaliers et escuiers, se vous plaist vous tous et chacun de vous leverez la main dextre en hault vers les Saints, et tous ensemble, aincois que plus avant aler, prometterez et jurerez par la foy et serment de vos corps, et sur vostre honneur, que nul d'entre vous ne frappera autre audit Tournoy à son escient d'estoc, ne aussi depuis la sainture en aval, en quelque façon que ce soit, ne aussi ne boutera, ne tirera nul s'il n'est recommandé: et d'autre part se par cas d'aventure le heaulme cheoit de la teste à aucun, autre ne luy touchera jusques à tant qu'il luy aura esté remis et lacé, en vous soubmettant, se autrement le faistes à vostre escient, de perdre armeures et destriers, et estre criez bannis du Tournoy pour une autre fois; de tenir aussi le dit et ordonnence en tout et par tout, tels comme messeigneurs les juges diseurs ordonneront les delinquans estre pugniz sans contredit : et ainsi vous le jurez et promettez par la foy et sertome II.

» ment de vos corps et sur vostre honneur. » A quoy ils responderont. Oy, Oy. Cela fait, entrera le dessendant dedans les lices pour faire ses monstres, en la forme et manière que cy devant est devisée.

Pour ce jour là ne se fera aultre chose, senon après le soupper les dances comme le jour précédent; et lors qu'ils auront ung petit dancé, le Roy d'armes montera ou chaufaut des menestrelz, puis fera crier par ung des poursuivans :

« OR OUEZ, OR OUEZ, OR OUEZ; »

## Puis dira:

- « Haulx et puissans princes, contes, seigneurs, barons, chevaliers et es-» cuiers qui estes au Tournoy partis : je vous fois assavoir de par messei-» gneurs les juges diseurs, que chascune partie de vous soit demain dedans » les rengs à l'eure de medy en armes et prests pour tournoyer, car à » une heure après medy feront les juges coupper les cordes pour en-» comencer le Tournoy, ouquel aura de riches et nobles dons par les » dames donnez.
- » Outre plus, je vous advise que nul d'entre vous ne doye amener
  » dedans les rengs varlez à cheval pour vous servir, oultre la quantité :
  » c'est assavoir quatre varlez pour princes, troys pour conte, deux pour
  » chevalier, et ung pour escuier, et de varlez à pied chascun à son
  » plaisir; car ainsi l'ont ordonné les juges. »

Cela fait, les juges viendront devers les dames, et d'elles esliront deux des plus belles, et des plus grandes maisons, lesquelles ils menneront avec torches, heraulx et poursuivans, derrière desquels juges l'ung tiendra ung long couvre-chief de plaisance, brodé, garni et papilloté d'or bien joliement. Et ainsi feront tournoyer les dames au tour de la sale, les tenans par soubs les bras, tant et si longuement qu'elles trouveront ung chevalier ou escuier desdiz tournoyeurs, que les juges auront advisé par

avant, pour lui faire sur tous autres honneur, davant lequel les dames et juges s'arresteront ensemble. Et lors ledit Roy d'armes dira au chevalier ou escuier les parolles qui s'ensuivent :

« Très noble et doubté chevalier (ou très noble et gentil escuier), » comme ainsi soit que Dames et Damoiselles ont tousjours de coustume d'avoir le cueur piteux; celles qui en ceste compaignie sont assemblées pour veoir le noble Tournoy qui demain se doibt frapper, doubtans que en chastiant aucun gentil homme qui par cas de simplesse pourroit avoir mespris, la rigueur de justice ne lui deust estre trop griefve et insupportable, et ne vouldroient nullement davant leurs yeulx veoir batre trop rigoreusement nul qu'il soit, sans ce qu'elles ne le peussent aider, ont très instamment prié et requis à messeigneurs les juges diseurs, que l'ung des plus notables, saiges, et en tout bien renommé chevalier ou escuier, et auquel, sur tous autres, de tous ceulx de ceste assemblée, mieulx honneur seroit deu, demain de par elles ou dit Tournoy deust porter au bout d'une lance ce présent couvrechief; ad ce que quant il y aura aucun trop griefvement batu, et qu'il abesseroit le couvre-chief sur le timbre de cellui que on batroit, tous ceulx qui le batroient le deussent à coup laissier sans plus le oser toucher : car de ceste heure en avant, pour ce jour là, les dames le prennent en leur protection et sauve garde. Si, vous ont sur tous autres dudit Tournoy lesdites dames choisy pour estre leur chevalier (ou escuier) d'onneur, en prenant ceste charge, de laquelle elles vous prient et riquierent que ainsi le vueillez faire : et semblablement font » messeigneurs les juges qui cy sont. »

Lors lui bailleront les dames le couvre-chief, en le priant que ainsi le vueillent faire; et après, ledit chevalier (ou escuier) les baisera, puis pourra respondre en la forme et manière que cy après s'ensuit :

« Je remercie très humblement mes dames et damoiselles de l'onneur » qu'il leur plaist me faire : et combien qu'elles eussent bien trouvé » autres qui mieulx l'eussent sceu faire, et qui méritent cest honneur

- » mieulx que moy, néantmoins pour obéir aux dames, très voulentiers
- » en feray mon loyal devoir, en leur suppliant qu'elles me vueillent
- » tousjours pardonner mon ignorance. »

Lors les héraulx et poursuivans lieront ledit couvre-chief au bout d'une lance, laquelle ils dresseront à mont, et après, ung poursuivant la tiendra droite davant ledit chevalier ou escuier d'onneur depuis ceste heure-là en avant, qui sera pour tout le soir, droit ou assis, de cousté la plus grant dame qui soit en la feste.

Et alors qu'il sera ou lieu où seront lesdites dames, le Roy d'armes doibt faire faire par ung poursuivant, le cry que cy après s'ensuit :

« OR OUEZ, OR OUEZ, OR OUEZ; »

Puis dira le Roy d'armes :

« On fait assavoir à tous princes, seigneurs, barons, chevaliers et es» cuiers que le plaisir des dames a esté d'eslire pour chevalier (ou es» cuier) d'onneur, tel N. pour les grans biens, honneur, vaillance et
» gentillesse qui sont en sa personne. Si, vous fois commandement de
» par messeigneurs les juges diseurs, et les dames aussi, que demain où
» vous verrez ledit chevalier (ou escuier) abesser ledit couvre-chief de
» plaisance sur quelcun d'entre vous que on batroit pour ses démérites,
» nul ne soit plus si osé de le frapper ne touchier; car de celle heure en
» avant les dames le prennent en leur deffence et mercy, et se appelle
» ledit couvre-chief, La mercy des dames. »

Et cela fait, les dames recommanceront les dances, et dureront tant et si longuement qu'il plaira aux juges, et puis feront venir vin et espices, comme les jours précédens.

> Icy après s'ensuit la forme et manière commant le chevalier (ou escuier) d'onneur doibt entrer le lendemain sur les

rengs avec le couvre-chief, le lieu où il se doibt tenir, et ce qu'il en doibt faire.

Après ce que les dames seront montées en leur chauffault, le chevalier (ou escuier) d'onneur doibt venir sur les rengs avecques les juges, au jour du Tournoy, armé de toutes pièces, le heaulme tymbré en la teste, et son cheval en couverte de ses armes, prest pour tournoyer, la masse ou l'espée pendue à la selle, portant la lance où est atachié ledit couvrechief, et en tel estat viendra le premier entre le Roy d'armes et les juges, ou entre les deux premiers juges, lesquels doivent venir une demye heure premièrement que les tournoyeurs, en l'estat, forme et manière qu'ils ont fait leur entrée en la ville, avec trompettes sonnans, et doyevent entrer dedans les lices, et tournoyer ung tour ou deux, pour veoir se les cordes sont bien et pour ordonner ceulx qui les coupperont; et alors laisseront entre les deux cordes le chevalier (ou escuier) d'onneur, accompaigné de quatre ou six varletz à cheval, et autant à pied, ou ainsi qu'il vouldra; et lui doyevent lesdits quatre juges diseurs de leurs propres mains lever le heaulme hors de la teste, et le bailler au Roy d'armes qui le portera devant eulx jusques au chaulffault des dames, et illec les juges disenrs le bailleront aux dames; puis sera dit par le Roy d'armes :

« Mes très redoubtées et honnorées dames et damoiselles, véez là vostre » humble serviteur et chevalier (ou escuier) d'onneur qui s'est rendu sur » les rengs prest pour faire ce que lui avez commandé, duquel véez cy » le tymbre que vous ferez garder dedans vostre chauffault, s'il vous » plaist. »

Lors ung gentil homme ou honneste varlet ad ce depputé, ou dit chauffault des dames prendra ledit timbre et le mettra sur ung tronson de lance de la haulteur d'ung homme, ou d'ung pou plus, et le tendra en sa main entre les dames, pendant dehors, tellement que chascun le puisse veoir tant comme le Tournoy durera.

Et cela fait, les juges prandront congié, et s'en iront en leur chauffault,

et ledit chevalier (ou escuier) d'onneur se tindra entre les cordes, soy pourmenant avec ses gens, jusques ad ce que les tournoyeurs viendront.

Une heure davant que le seigneur appellant doye entrer ès lices, il doibt envoyer sonner ses trompettes par la ville, à cheval, pour recueillir ceulx qui ont esté partis de son cousté, ausquels fera assavoir par lesdites trompettes, qu'ils se rendent en la rue davant son haberge ou autre lieu, près d'ilec, qui par ledit seigneur sera advisé; et où sera son pannon pour eulx y assembler, ad ce que tous ensemble ils puissent venir sur les rengs.

Et pareillement le fera faire le seigneur deffendant davant l'eure qu'il devra venir sur les rengs.

Au matin jour dudit Tournoy, chascun desdits chevaliers et escuiers tournoyans, tant bannerez que autres, feront davant l'eure de disner ce que plus leur sera neccessaire; et aussi prandront leur repos se bon leur semble; car depuis que dix heures seront passées, ils n'auront loisir ne temps de rien faire, fors seulement d'eulx armer et mettre en point pour tournoyer, et par façon que au plus tard à heure de unze heures ils se puissent trouver tous prestz et en armes sur les destriers, partans hors de leurs logies, pour eulx rendre davant la haberge de leur chief, et avec lequel ils devront pour ce jour là tournoyer, à l'eure que les héraulx et poursuivans crieront. Car ausdites unze heures, iceulx héraulx et poursuivans seront tenus d'aler crier par davant les haberges des tournoyeurs, à haulte voix : « Lassez, lassez heaulmes, lassez heaulmes, seigneurs che-» valiers et escuiers, lassez, lassez, lassez heaulmes et yssiez hors bannières » pour convoyer la bannière du chief. » Lors chascun des tournoyeurs sauldra en la rue tout prest, et ira à cheval davant le haberge du chief, ou ailleurs en quelque place de la rue plus large, qui aura esté advisée, comme dit est, par le chief, pour convoyer sa bannière, et faire assembler ses tournoyeurs.

Nota. Que en Flandres, Brabant et ses autres basses marches, où ils

font voulentiers Tournoys, ils ont de coustume que les Roys d'armes, héraulx et poursuivans portent les bannières; et sont tenus les tournoyeurs dont les héraulx et poursuivans ont les bannières, leur bailler une cotte de leurs armes avec ung cheval grant et fort en couverte, pour porter la bannière, et pour le corps desdits hérault ou poursuivant, baillent ung haubergon à qui le veuilt, avec sallade, garde-bras, avant-bras, gantelez et harnois de jambes. Mais ès haultes Almaignes et sur le Rin, ne le font en ceste façon; car les bannières des tournoyeurs sont portées par beaulx compaignons, jeunes, habillés à la guerre, et de plus à cheval; lesquels sont communément armez d'escrevisses ou de harnoys blancs, de sallades ou chappeaulx de fer bien emplumés, et de harnois de jambes; et ont dessus leurs habillemens belles hucques d'orfaverie, ou de la divise de leur maistre. Et sont montez sur chevaulx presque aussi puissans comme les tournoyeurs; lesdits chevaulx couvers bien richement ou gentement. Et tousjours sont lesdits compaignons à la queue des destriers de leurs maistres, et jamais ne laissent encliner leurs bannières, ne aussi ne perdent leursdits maistres en la presse. Laquelle façon je priseroys trop mieulx que celle de Flandres, ou de Brabant, car maintenant en France a tant de héraulx et de poursuivans mal habillez, que quant ils se trouveroient armez et les bannières en la main, ils seroient si empeschez, qu'ils laisseroient cheoir leurs bannières, ou ne sauroient poursuir leur maistre : laquelle chose pourroit tourner à grant inconvenient ou deshonneur à leurs maistres.

Item, et alors que lesdits tournoyeurs seront tous arrivez et assemblez ensemble, viendra le seigneur appellant ou lieu où ils seront, avec lequel ils chevaucheront tous ensemble jusques davant les lices, en l'ordre et par la forme et manière que cy après s'ensuit.

C'est assavoir, que avec eulx auront Roys d'armes, héraulx ou poursuivans, grant nombre de trompettes et menestrelz sonants; et sera le pannon du seigneur appellant porté le premier devant lui par quelcun, comme dessus est dit. Après ledit pannon, ira le chief appellant, et à la queue de son destrier sera cellui qui portera sa bannière. Et après lui deux bannerez de front avec deux bannières, et vingt tournoyeurs, et conséquament de bannières en bannières, et de bannières en bannières, et de tournoyeurs en tournoyeurs, et en pareil ordre s'en iront jusques sur les rengs. Et lors qu'ils seront davant les rengs, leurs serviteurs getteront ung grant hu; et après ce, tous lesdits chevaliers et escuiers tournoyeurs lèveront jusques sur leurs testes les bras dextres, dont ils tiennent leurs espées et masses, par façon de menaces de frapper; puis cela fait, s'en iront en l'ordonnance dessus dite, le petit pas, jusques davant la porte par laquelle ils devront entrer ès lices; et là se tiendront coiz. Et après ce, le hérault du seigneur chief appellant, dira aux juges les parolles qui s'ensuivent :

« Mes honnorez et doubtez seigneurs, très hault et très puissant prince » et mon très redoubté seigneur le Duc de Bretaigne mon maistre, qui » cy est présentement comme appellant, se vient présenter davant » vous avecques tout le noble barnage que cy voyez, lequel avez parti » soubs sa bannière, très desirant et prest de frapper le Tournoy par » vous aujourduy à lui assigné, alencontre de mon très redoubté seigneur » le Duc de Bourbon et le noble barnage que soubs lui avez pareillement » paré; vous requérant que vostre plaisir soit lui délivrer place propre ad » ce faire, ad ce que les dames qui cy sont présentement en puissent » tantost veoir l'esbatement. »

Cela fait, le hérault qui est ou chaulfault des juges, en respondant de par lesdits juges, dira les parolles qui cy après s'ensuivent :

« Très hault et très puissant prince et mon très redoubté seigneur, » messeigneurs les juges ycy présents ont bien oy et entendu ce que » vostre hérault leur a dit de par vous; sur quoy font response qu'ils ont » vostre présentacion très agréable, et aperçoivent bien le grant et hault » vouloir d'onneur et desir de valoir qui est en vous et en la baronnie » soubs vous ycy présente, pour laquelle cause et ad ce que le Tournoy » ja pour plusieurs jours cy davant proclamé, puisse en bonne heure » estre joyeusement acomply, ils vous assignent place là dedens cestes

» lices vers la partie droicte, pour ce vous y povez entrer de par Dieu,
» quant bon vous semblera.

Cela dit, cellui qui porte le pannon du seigneur appellant, entrera le premier, et après lui le seigneur appellant; puis après entrera incontinent cellui qui portera sa bannière, et après lui les bannerets avec toutes leurs bannières, et les tournoyeurs tout en l'ordre qu'ils seront là venus, et s'en yront leur petit pas à force de trompettes et menestrels sonnans, entendisque on mettra à ouvrir le passaige des lices, par lequel ils doyevent entrer : lequel ouvert, ils entreront dedans, puis lèveront leurs serviteurs un grand hu, et les tournoyeurs gecteront les bras haulx sur les testes, faisans signes de menaces de leurs espées ou masses, ainsi que davant est dit. Et alors qu'ils seront dedans les lices, ils prandront la place en leur quartier, et là se mettront en bataille, ou plus bel arroy et ou meilleur ordre qu'ils pourront faire jusques encontre la corde qui sera tendue de leur cousté, sans yssir de leur quartier, ad ce que plus avant ils ne se puissent avancer. Et ceulx qui tiendront leurs bannières, se mettront à la queue des destriers de leurs maistres, et les autres à cheval qui les serviront, seront au tour d'eulx, et ceux à pied seront où ils pourront mieulx, mais non pas au premier front où seront leurs maistres, et en cest estat demoureront jusques ad ce que le desfendant et sa baronnie seront venus sur les rengs en l'ordre qui cy après s'ensuit.

En la forme et manière que aura fait le seigneur chief appellant, le seigneur dessendant sera congreger les siens davant son haberge ou ailleurs où il ordonnera après les cris des héraulz et poursuivans, faits comme davant, puis viendra sur les rengs avec ses barons et autres tournoyans, soy présentant aux juges; et de là entrera ès lices, et sera dire les parolles et autres propres faits et actes, sans muer ne changer, comme aura fait le seigneur appellant; réservé toutessois que ès parolles qu'il sera prosérer aux juges, ainsi que l'autre s'est nommé appellant, il se fera dire dessendant. Et pour abréger, quant il sera dedans les lices, il se mettra en bataille, et sera mettre ses bannières semblablement comme a fait le seigneur appellant, et les tournoyeurs soubs lui jusques encontre la corde

5

TOME II.

prochaine d'eulx. Entre lesquelles deux cordes y aura de distance de place, tant comme il plaira aux juges, ou ainsi que ja paravant a esté déclairé. Et sur les quatre bouts des dites cordes tendues, y aura quatre hommes en pourpoins, grans et fors, qui tiendront chacun un grant hache de charpentier ou dolouère pour coupper lesdites courdes. Mais aincois que les coupper, le Roy d'armes fera faire une sonnade aux trompettes, laquelle faite il criera à haulte voix pour troys fois, « Soiez prests pour » cordes coupper, soiez prests pour cordes coupper vous qui estes ad ce commis; si hurteront batailles pour faire » leurs devoirs. » Puis se fera ung autre cry par le dit Roy d'armes, après ce que les deux parties seront bien arrengées en batailles, et prests pour tournoyer :

## « OR OUEZ, OR OUEZ, OR OUEZ;

« Messeigneurs les juges prient et requièrent entre vous messeigneurs » les tournoyeurs, que nul ne frappe autre d'estoc ne de revers, ne de» puis la sainture en bas, comme promis l'avez, ne ne boute ne tire, s'il 
» n'est recommandé: et aussi que se d'aventure le heaulme cheoit à 
» aucun de la teste, qu'on ne lui touche jusques ad ce qu'on le lui ait 
» remis, et que nul d'entre vous aussi ne vueille frapper par attaine sur 
» l'ung plus que sur l'autre, se ce n'estoit sur aucun qui, pour ses 
» démérites, fust recommandé.

» Oultre plus, je vous advise que depuis que les trompettes auront » sonné retraite, et que les barrières seront ouvertes, ja pour plus lon-» guement demourer sur les rengz, ne gaingnera nul l'emprise. »

Après la dite sonnade, et cry ainsi faiz, donneront lesdits juges ausdits tournoyeurs ung pou d'espace, comme du long d'ung sept psaulmes, ou environ, pour eulx mettre en ordre. Et cela fait, criera ledit Roy d'armes par le commandement des juges, par troys grandes allénées et troys grandes reposées : « Coupez cordes, et hurtez batailles quant vous vouldrez. » Et lors que le troysiesme cry sera fait, ceulx qui seront ordonnez

à cordes coupper, les coupperont. Et adonc crieront ceulx qui porteront les bannières, avec les serviteurs à pied et à cheval, les cris chascun de leurs maistres tournoyans. Puis les deux batailles se assembleront et se combatront tant, si longuement et jusques ad ce que les trompetes soneront retraite par le commandement des juges.

Item, et est assavoir que, pendant que lesdis tournoyeurs se combatront, que les héraulx poursuivans seront entre les deux lices, et les trompettes aussi, qui ne sonneront point, mais crieront les cris des tournoyeurs de ceulx qui vouldront.

Item, les deux pannons des deux chies, c'est assavoir, de l'appellant et du dessendant, ne se partiront de deux bouts des lices, chascun de son cousté par où ils seront entrez durant le Tournoy.

En cest endroit est à notter que lesdits tournoyeurs peuent mettre dedans les lices avecques eulx, leurs valez à cheval et à pied jusques au nombre davant declairé, chascun selon son estat; lesquels valez à cheval doivent estre armez de lazerans ou brigandines, de salades, gantelez et harnoys de jambes, et doivent avoir ung tronson de lance de deux piez et demy, ou de troys, ou poing, pour destourner les coups qui sur eulx pourroient cheoir en la presse. Et est leur office de mettre leur maistre hors d'icelle quant il le requiert et ils le peuvent faire, crians tousiours le cry de leur dit maistre.

Et les valez à pied doivent estre en pourpoint ou jaquete courte, une sallade sur la teste et les gantelez ès mains, et en la main dextre ung tronson de lance de deux braces de long. Et est leur office de relever homme et cheval avecques lesdiz tronsons quant ils les veoient cheoir à terre, se faire le peuvent, et se ils ne le peuvent relever, ils se doivent tenir autour de lui et le garder et deffendre avec leurs dits tronsons de lances dont ils font lices et barrières jusques à la fin du Tournoy, ad ce que les autres tournoyeurs ne puissent passer pardessus. Et ce fait, et lui ainsi par eulx préservé, est tenu de leur donner le vin au dit des juges.

Histoire commant le seigneur appellant et le seigneur deffendant assemblent au Tournoy.

Quant il semblera bon aux juges que le Tournoy aura assez duré, ils feront faire à leurs clairons et trompettes une sonnade pour faire cesser les tournoyeurs, laquelle faicte, feront dire par leur hérault ou poursuivant les parolles que cy après s'ensuivent:

« Chevauchez bannières, despartez vous des rengs, et tournez aux ha-» berges; et vous seigneurs, princes, barons, chevaliers, et escuiers qui » cy endroit estes tournoyans davant les dames, avez tellement fait vos » devoirs, que désormais vous en pouez en la bonne heure aler et des-» partir des rengs; car desia est le prix assigné, le quel sera ce seoir par » les dames baillé à qui l'a desservy. »

Ledit cry ainsi fait et acomply, les trompettes de chascune parties sonneront retraite; et lors les compaignons qui auront couppé les cordes, les gardes des lices et varlez à pied ouvriront lesdites lices tant d'ung cousté que d'autre. Et ceulx qui porteront les pannons et bannières desdits deux chiefs, s'en ystront hors, leur beau petit pas, sans attendre leurs maistres, se ils ne veullent venir. Et les autres bannières ensuivant l'une après l'autre, tant de la part du seigneur appellant, que de la part du seigneur deffendant, s'en ystront par le pas où elles seront entrées, le plus bellement quelles pourront en sourattendant tousiours leurs gens; et s'en retourneront à leurs haberges, come dessus est dit. Et touteffois, lesdites trompettes ne cesseront point de sonner retraite tant et si longuement qu'il n'y aura plus nulz tournoyeurs dedans les rengs. Et s'en peuent aler par tropeaulx eulx entrebatant jusques à leurs haberges, ou sans eulz batre, ainsi qu'ils vouldront; et en cest estat finist et depart le Tournoy.

Histoire commant les tournoyeurs se vont batant par troppeaulx.

Et ledit chevalier d'onneur se partira des rengz avecques les bannières

Istoire comment le seigneur appelant et le seigneur deffen= dant assemblent au Tournoy. (PL. XVII.)



Aiver du Cournoi. (Bibliothèque royale)



Istoire commant les tournoyeurs se vont batant par trop= peaulx. (PL. XVIII.)



Civite du Cournoi.



et marchera le premier, et les pannons et bannières après. Et quant il sera à l'endroit du chaulfault des dames, celui qui tiendra son heaulme et timbre oudit chauffault, descendra au bas et montera à cheval, et davant ledit chevalier d'onneur portera ledit heaulme jusques aux haberges en la forme et manière comme il est entré.

Le soir après soupper se assembleront toutes les dames et damoiselles, et tous les tournoyans en la sale où se feront les dances comme le soir précédent. Et illec viendra le chevalier d'onneur qui fera porter le couvrechief de plaisance davant lui au bout de la lance, et en la compaignie des juges ira devers les dames, les remerciant de l'onneur qu'elles lui ont fait, en leur suppliant qu'elles lui vueillent ses deffaulx pardonner et excuser sa simplesse.

Cela dit, on ostera le couvrechief de la lance, et sera baillé audit chevalier d'onneur qui le rendra aux dames et les baisera, et puis s'en retournera avec lesdits juges, tenans ceulx qui seront chevaliers à dextre, et les autres, escuiers, à senestre.

Lorsqu'il sera temps de donner le prix, lesdits juges et le chevalier d'onneur, accompaignez du Roy d'armes, héraulx et poursuivans, iront choisir une des dames et deux damoiselles en sa compaignie, et les mèneront hors de la sale en quelque autre lieu, avec foison de torches, et puis retourneront en ladite sale avec le prix en l'ordre et forme qui s'ensuit.

Premièrement, iront les trompettes des juges davant en sonnant, puis tous héraulx et poursuivans après en flotte; et après eulx le Roy d'armes seul, après lequel ira le chevalier d'onneur tenant ung tronson de lance en sa main, de long de cinq piedz ou environ. Après le chevalier d'onneur, viendra ladite dame qui tendra ledit pris couvert du couvrechief de plaisance que aura porté ledit chevalier d'onneur, et à dextre et à senestre iront lesdits chevaliers et escuiers juges diseurs, lesquels la tendront par dessoubs le bras; et à dextre et à senestre desdits deux chevaliers seront lesdites deux damoiselles tenues par dessoubz les bras par les deux escuiers juges. Lesquelles deux damoiselles soustendront les deux

bouts dudit couvrechief; et en ce point feront troys tours à l'environ de la sale, puis se arresteront davant cellui auquel ils vouldront donner le pris.

Histoire commant la dame avec le chevalier ou escuier d'onneur et les juges donnent le pris.

Lors ledit Roy d'armes dira au chevalier à qui sera donné le pris, les parolles qui s'ensuivent, et s'il est prince, seigneur, baron, chevalier, ou escuier, il lui portera l'onneur qui à son estat appartient, disant :

« Véez cy ceste noble dame, ma dame de tel lieu N, acompaignée du » chevalier, ou escuier, d'onneur et de messeigneurs les juges, qui vous » vient bailler le pris du Tournoy, lequel vous est adjugé comme au » chevalier, ou escuier, mieulx frappant d'espée et plus serchant les » rengz, qui ait aujourdui esté en la meslée du Tournoy, vous priant ma » dame que le vueillez prendre en gré. »

Lors la dame descouvre le pris, et le lui baille; puis il le prent et la baise, et semblablement les deux damoiselles se s'est son plaisir. Et lors le Roy d'armes, héraulx et poursuivans crieront son cry tout aval la salle.

Et cela fait, il prendra ladite dame et la mènera à la dance, et les juges, le chevalier d'onneur, Roy d'armes et poursuivans ramèneront les deux damoiselles à leurs lieux sans plus sonner trompettes.

Ladite dance faicte, ledit Roy d'armes, ou ung hérault, criera les joustes pour le lendemain, à tous ceulx qui vouldront jouster sans ce qu'il y ait ne dedens ne dehors, esquelles joustes y aura trois pris donnez.

Le premier pris sera une verge d'or à celluy qui fera le plus bel coup de lance de tout ce jour là.

Le second sera ung ruby du pris de mil escus ou au dessoubz, à celluy qui rompra plus de lances. Istoire commant la dame avec le chevalier ou escuier d'onneur donnent le prix. (PL. XIX.)



Aiwere din Connemor, Bibliothèque royale.)



Et le iije sera ung dyamant du pris de mil escus ou au dessoubz, à celluy qui durera plus longuement sur les rengz sans desheaulmer.

Item, après s'ensuit par articles la charge de ce que les juges auront affaire depuis qu'ils auront acepté l'office des juges diseurs dudit Tournoy;

Après aussi ce que aura à faire le Roy d'armes;

Item pareillement ce que devront faire les héraulx et poursuivans;

Item après, les charges que auront à faire les seigneurs appellant et dessendant, chascun de sa part, tant frais, cousts et despens, que sérimonies.

Et semblablement les autres seigneurs et bannerez chascun en droit soy, et les varlez à cheval aussi.

Et premièrement, les juges diseurs doivent assigner le jour et le lieu en quelque bonne ville, la plus en marche commune qu'ils pourront, ad ce que tous chevaliers et escuiers y puissent venir de toutes parts.

Et doit estre le lieu assigné par lesdits juges, le plus agréable que faire se pourra aux deux parties : c'est assavoir, à l'appellant et au dessendant, et par leur sceu et voulenté plus que par nulz aultres; pour ce que lesdits appellans et dessendans sont tenuz de faire les mises et despenses de la feste dudit Tournoy par esgale porcion.

Item, sont tenus lesdits juges d'aler en ladite ville où ils assigneront ledit Tournoy, pour veoir qu'il y ait place convenable à le faire.

Item, doivent ordonner de faire les lices, ainsi qu'ils le deviseront.

Item, voir en ladite ville où il y ait une grant salle pour assembler les

dames et aussi les damoiselles pour dancer, avec une chambre de parement, garnye de retrait, en laquelle elles se puissent aler refréchir et reposer, ou changer habillemens quant il leur plaira.

Item, dedans ladite salle doivent faire dresser tables et treteaulx, bancs, selles, scabeaulx, dessouers, chandelliers de bois pendans, que on appelle croisées, garnis d'escuelles de bois pour tenir les tortis qui allument en la salle; les chauffaulx sur lesquels corneront les menestrelz et où se feront les cris en ladite salle, et tapicerie pour la parer, linges et aussi vesselles d'estaing et d'argent pour garnir le hault buffet.

Item, faire donner haberges aux tournoyeurs dedans ladite ville.

Item, faire les chauffaulx près des lices, pour les dames et pour eulx.

Item, avoir en leurs escripz, les criz et cérimonies qui se doivent faire, ainsi que davant sont plus à plain déclairez.

Item, faire les provisions pour le soupper, la vigille du Tournoy, et pour le disner et soupper du jour d'icellui, pour les dames en ladite salle;

Et pour le vin et espices des autres jours, et les torches et luminaire en ladite salle et ailleurs.

Doivent aussi congnoistre de toutes questions et débas qui pourroient survenir à cause dudit Tournoy.

Et doivent par semblable défrayer tous héraulx et poursuivans, allans chiez eulx, de leur despense, et espécialement doivent tousiours avoir avec eulx le Roy d'armes qui criera la feste, et les quatre poursuivans avec les quatre trompettes, et semblablement les deffraier durant toute la feste; car desdits poursuivans se pourront servir en maintes manières durant ladite feste.

Les deux seigneurs chiefs doivent entièrement deffraier lesdits juges, et généralement faire toutes les despenses, frais et mises dessusdites par égale porcion : et feroient iceulx seigneurs chiefs leur honneur, de donner à chascun desdits juges une robbe de drap de soye, longue jusques aux piés, et de pareille couleur, ad ce que le temps pendant deladite feste, ils fussent congneus et révérez entre les autres : c'est assavoir ausdits deux chevaliers, de drap de veloux, et aux escuiers, de drap de damas.

Item, sont tenus les seigneurs appellant et deffendant envoyer devers les juges diseurs, incontinent que iceulx juges seront arrivez ou lieu du Tournoy, chascun d'eulx ung de leurs maistres d'ostel et ung homme de finance, et chascun ung mareschal de logeis, et ung forrier, c'est assavoir, les maistres d'ostel et gens de finance, pour paier et faire ordonner ce que les juges diseurs commanderont, et les mareschaulx et fourriers pour ordonner les logeis et logier les seigneurs chevaliers, escuiers tournoyeurs, dames, damoiselles et autres qui vendront à la feste, ainsi comme davant ou chappitre de la hauberge des juges diseurs, en est plus au long touché.

Nota que le Roy d'armes doit estre ou chouffault avec lesdits juges.

Et aussi est à noter que iceulx juges ne doivent point souffrir que nul desdits tournoyeurs soit monté au Tournoy sur cheval qui soit de excessive et oultrageuse grandeur et force plus que les autres, s'il n'est prince.

Icy après s'ensuit les drois des héraulx, poursuivans, trompettes et menestrels, et lesquelles appartiennent aux héraulx et poursuivans, et lesquels appartiennent aux trompettes et menestrels.

Tous les chevaliers et escuiers tournoyeurs qui jamais n'auront tournoyé que celle fois là, seront tenus de paier pour leurs heaulmes et bien venue en armes, au Roy d'armes, héraulx ou poursuivans, à leur plaisir

TOME II.

ou ordonnance des juges : et néantmoins que autreffois ils l'aient paié à la jouste, se ne s'ensuit-il pas qu'ils ne doivent paier une autreffois pour l'espée; car la lance ne peult affranchir l'espée. Mais qui auroit paié son heaulme à l'espée, c'estadire au Tournoy, il seroit affranchi de la lance, c'est assavoir de la jouste.

Item, les housseures des chevaulx armoyez des armes, sont de droit auxdits Roy d'armes, héraulx et poursuivans, et les bannières et timbres à l'église du cloistre où ils auront parti lesdites bannières et timbres, ou autres églises que les juges ordonneront.

Item, ceulx qui ont gaingné le pris sont tenus de donner aucune chose aux trompettes et menestrels, et les deux princes chiefs du Tournoy aussi.

## LE PAS D'ARMES

DE LA

Bersiere,

POËME DE LOYS DE BEAUVAU.

Il existait, en Anjou, au milieu du quinzième siècle, une famille illustre, entourée d'une vénération séculaire qui semblait confondre son origine avec celle des Ingelgériens et des Plantagenet. Le château de Beauval, dont le temps efface les dernières ruines, avait donné son nom à ce glorieux rameau, que l'on disait détaché de la tige, sous le règne de Foulques-le-Bon. Plusieurs faits historiques venaient à l'appui de cette tradition constante. Dès 1025, nous voyons les sires de Beauvau prêter hommage à Foulques Nerra, l'épée au côté et la barrette en tête, à cause du parentage. La noblesse d'Anjou marche sous leur bannière. Pieux et magnifiques, ils relèvent les chapelles détruites par mauvaistié normande, fondent et dotent des couvents, attachent leurs écussons sculptés aux voûtes des églises, et confient aux religieux, enrichis de leurs dons, la garde de leurs tombeaux.

La voix de saint Bernard les appelle en Orient, où leur sang rougit la croix du croisé et les lions de leurs armes. Foulques de Beauvau meurt à la guerre sainte et, pour perpétuer sa mémoire, il nous reste un titre où Richard Cœur-de-Lion exprime son attachement et ses regrets.

Nous donnons textuellement cette obligation des croisades, précieux gage de bonne foi, de dévouement et d'honneur, qui rappelle, à six siècles de distance, le nom de vaillants chevaliers angevins.

Richard, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, savoir faisons qu'une convention ayant été passée entre Andréol Comté, Jacques Lhota, Ughet de Boso, citoyens de Pise, et les seigneurs Jean de Champchévrier, Barthélemi des Monts, Thibaud des Escotais, Rotrou de Montaigu, Hardoin de la Porte, Hervey de Broc et Bouchard, dit le Maire, pour un prêt de deux cents marcs d'argent, qui doit être fait par les susdits citoyens auxdits seigneurs, sous la garantie de très cher et de bonne mémoire, jadis notre parent 1, Foulques de Beauvau, donnée par foi, mais non encore rédigée en lettres patentes; nous, par ces présentes lettres, avons substitué notre garantie à la susdite garantie dudit seigneur Foulques, en telle sorte que si les susdits débiteurs cautionnés ne payaient pas lesdits deux cents marcs aux termes prescrits par leurs lettres, nous serions tenus de faire rendre la même somme auxdits citoyens, dans la quinzaine, après que nons en aurions été requis.

Témoin moi-même. A Acre, 21me jour de juillet.

Ricardus, Dei gratia, rex Angliæ, dux Normandiæ, Aquitaniæ, comes Andegavensis, notum facimus universis presentes litteras inspecturis, quod cum convincio fuerit habita inter Andriolum Comte, Jacobum Lhota, Ughetum de Boso, pisanos cives, et dominos Joannem de Campo Caprario, Bartholomeum de Montibus, Theobaldum de Escoteziis, Rotrodum de Monte acuto, Harduinum de Porta, Herveum de Broc et Buchardum dictum Majorem pro mutuo ducentarum marcharum argenti, dictis dominis per prefatos cives faciendo, sub garandia Karissimi bone memorie, condam familiaris nostri, Fulconis de Bello-Valle, per fidem data, nundum vero in patentibus litteris redacta, nos per presentes litteras substituimus garandiam nostram predicte garandie dicti domini Fulconis, tali modo quod si prefati debitores garantisati dictas ducentas marchas non solverint terminis per eorum litteras prefixis, nos eamdem summam dictis civibus reddi facere teneremur infra quendenam, postquam essemus de hoc requisiti.

Teste me ipso. Apud Acon xxi die julii.

<sup>1</sup> Nous eussions traduit familiaris par officier de la maison, sans le titre de 1025 cum gladio et biretta propter parentagium, qui nous a fait préférer le mot parent.

A la mort de Richard, lorsque Jean-Sans-Terre, ce frère indigne du héros de Ptolémaïs et d'Ascalon, fut honteusement chassé de l'héritage de ses aïeux, les sires de Beauvau vouèrent une inviolable fidélité à la maison de France.

René accompagne Charles d'Anjou à la conquête de Naples et de la Sicile, et reçoit l'épée de connétable de ce royaume. Jean, gouverneur de Tarente, partage la fortune de Louis d'Anjou, et son fils Pierre signale sa valeur dans tous les combats contre les Anglais. La poésie, l'amour et la guerre remplirent cette vie agitée; et il nous apprend lui-même que, dans sa jeunesse, il faisait de plaisants dicts et gracieuses chansonnettes, puis qu'aimant sans espoir et de loyale amour la belle Jeanne de Craon, épouse d'Ingelger d'Amboise, il avait translaté en larmoyant, d'italien en français, un traité de Pétrarque, tant ce sujet était triste et conforme à l'état de son cœur.

La mort d'Ingelger, tué dans un combat, lui rendit l'espérance. Il épousa Jeanne de Craon, cette dernière héritière d'une maison puissante, dont quelques chroniqueurs font remonter l'origine à Charlemagne. Un trait d'un héroïque courage s'attache au nom de cette noble femme, mère de Jean et de Louis de Beauvau, le ditteur du Pas d'armes de la Bergière.

Sur le point d'accoucher de son second fils, elle demanda elle-même l'opération césarienne, devenue nécessaire pour sauver la vie de son enfant, « qui autrement, » dit la chronique que nous citons ici, de ce cachot ténébreux eut esté envoyé » aux ténèbres éternelles. Ainsi la dame de Beauvau ne peut estre assez louée » d'avoir, par une résolution si généreuse et piété vraiment chrétienne, consacré, » à Dieu et à sa postérité, cette vie mortelle, pour ne priver son fils de l'immor- » telle, lui ôtant le moyen d'estre régénéré des eaux du saint baptême, si elle » l'eust mis au monde mort-né. Mais, pour mémoire de ce, elle requit son mary » que leur fils portast les armes de Beauvau, escartellées avec celles de Craon, » et que ceulx qui naisteroient de luy et de sa postérité seroient obligés de faire » le semblable à perpétuité, ce qui depuis a esté observé aux descendants du » même. »

A aucune époque de notre histoire, les sires de Beauvau ne jettent plus d'éclat que dans ce siècle, où les périls de la France inspiraient de si chevaleresques dévouements. Fidèles à leur devise, sans départir, ils font flotter leur bannière sur tous les champs de bataille, à Gênes, à Naples, en Aragon, en Normandie, en Guienne et en Anjou. Le sire de la Bessière est tué au combat de Castillon. Bertrand, baron de Précigny, preux, dévot et hardi chevalier, se fait accompagner de son fils, à peine âgé de treize ans, et, à la première rencontre, l'enfant gagne ses

éperons. Louis et Jean se montrent dignes de leur généreuse mère, et, selon l'expression d'un chroniqueur, s'emploient vertueusement à la guerre contre les Anglois. Le roi René, qui les avait vus naître et leur portait une affection paternelle, se plut à les combler de ses faveurs. Louis surtout lui était cher; car il avait partagé les vicissitudes de sa bonne et mauvaise fortune. Comme lui, il aimait les lettres, les arts, la poésie, les tournois et les fêtes, et se montrait toujours bon, juste et loyal, plein de générosité et de vaillance <sup>1</sup>. Gouverneur de Marseille, premier chambellan et grand sénéchal d'Anjou et de Provence, le sire de Beauvau consacra sa vie à justifier la confiance de son roi. En 1445, il reste en Lorraine pour servir de conseil et d'appui au jeune duc de Calabre; il l'accompagne plus tard à la conquête de la Normandie et du royaume de Naples, est nommé chevalier du Croissant à la création de l'ordre, sénateur et grand maître en 1451. Une lettre de Louis XI l'appelle au parlement tenu à Vendôme en 1458, pour y juger le duc d'Alençon; et, l'année suivante, l'ombrageux monarque délivre de prison Pierre de Brézé, sur la seule caution du bon sénéchal.

Tel était l'éclat dont brillait cet illustre chevalier, que Jean de Bourbon, comte de la Marche, en demandant la main d'Isabelle de Beauvau, sa fille aînée, ne crut pas faire une alliance indigne d'un petit-fils de saint Louis. Souvent alors le sang royal, qui coulait à flots pour la France, se mêlait à celui des grandes races de chevalerie, comme pour puiser un nouvel héroïsme à cette source intarissable de vertus et d'honneur. Henri IV et le grand Condé, tous les princes de leur sang et par eux tous les rois de l'Europe, descendent directement d'Isabelle.

Il semble que René prévoyait cette glorieuse destinée, lorsque, dans le roman de Doulce Mercy, il appendait l'écusson de son sénéchal, parmi ceux des héros et des empereurs, à la voûte du portique du cymetière de l'Isle du Dieu d'amours.

Louis de Beauvau mourut à Rome, où René l'avait envoyé en ambassade près du pape Pie II, avec la réputation d'un des chevaliers les plus accomplis de son siècle. Son cercueil, rapporté en Anjou par de pieux serviteurs, fut déposé à côté de celui de Marguerite de Chamblay, sa première femme, dans l'église des Cordeliers, qu'un de ses ancêtres avait bâtie, aujourd'hui tombée sous le marteau révolutionnaire. Les vitraux du chœur, derrière le grand autel, retraçaient le portrait des

<sup>1</sup> Au temps (1448), estoit dans cette ville (Angers) Capitaine et grand séneschal, Preux chevalier, juste, loyal, Loys de Beauvau.

Inscription du boulevard de l'Hôpital Saint-Jean, manuscrits du père Bruneau.

deux époux. Louis y était peint couvert de ses armes, à genoux et la tête nue, près de la gracieuse Marguerite. Une gravure du père Montfaucon nous a conservé sa noble et spirituelle figure dont les traits rappellent ces vers du roi René:

- « Je, Beauvau Loys, sans doubtance
- Ay nom, séneschal de Prouvance,
- Qui en amours tousdis m'avance
- » Des dames quérir l'aliance,
- En promectant à tout oultrance
- . D'estre loyal, sans variance,
- . Et jurant par ma consciance
- » Que tel suy.... »

(Roman de Doulce Mercy).

En lisant les poétiques descriptions du Pas d'armes de la Bergière, on nous pardonnera de nous être arrêté un instant sur ce fidèle ami du bon roi. Le nom du Béarnais peut-il être prononcé sans y joindre celui de Sully?

Chaque génération ajoute à l'illustration des Beauvau et augmente le nombre des chevaliers morts pour la défense du pays. Le sang fidèle versé à Jarnac, Saint-Denys, Arques, Ivry, Sénef, Cassel et Marsailles, lave le sang du seul de cette race qui en méconnut les traditions, en tombant, près de Cholet, sous les balles vendéennes. De vertueux et savants prélats, des négociateurs célèbres, de vaillants capitaines, succèdent à Louis de Beauvau; et, au dessus de tous ces grands hommes, apparaissent les figures historiques du noble maréchal qui, renouvelant un exemple de famille, était blessé à treize ans en se faisant l'aide de camp de tout ce qui marchoit à l'ennemi, et de cet admirable évêque de Tournay, qui, pendant le siége de sa ville épiscopale, changeait son palais en hôpital, vendait ses joyaux, sa vaisselle d'argent, empruntait jusqu'à huit cent mille francs pour nourrir la garnison et affranchir les pauvres des contributions de guerre, puis refusait un Te Deum au prince Eugène, victorieux. Quand une famille, dont le berceau est celui des Plantagenet, laisse de pareilles traces dans l'histoire, l'envie, la haîne et les mauvaises passions demeurent inpuissantes, et il n'est au pouvoir ni des révolutions, ni du temps, d'effacer une gloire si pure; car elle se confond avec celle de la France.





## LE PAS

## DE LA BERGIERE.

**○○ +:5)}}}|O|}|O|}|O|}|O|}** 

Conte gentil et très noble seigneur
Loys de Lucembourc ('Note 1), à qui raison
Attribuer veult puissance et honneur,
De Lesignan l'ancienne maison
Jadis extrait, de laquelle foison
Vindrent aussi empereurs d'Alemaigne,
Maint roy de Chypre et maint roy de Behaingne
Par noblesse, par proesse et vaillance,
Si comme, entre les chevaliers de France,
Par la vostre mesme personne appert
En feste, en jouste, en armes à outrance,
De los, de pris, d'estre preux et expert.

1 Voyezcette note et les suivantes à la suite du poëme. TOME II.

7

Car volentiers de tous beaux fais exquis Oyez parler et des grans entreprises, Et je le sçay, car une fois enquis M'avez du pas et des belles emprises Qui à Saumur furent si bien comprises De maintes gens de noblesse exercées, Et en joustes vaillamment conversées Par la grace du très hault Conditeur; Je, le tout vostre et en tout serviteur Loys de Beauvau (II) seneschal d'Anjou, Ung traittie fait par ung petit ditteur Vous envoye, mais à peine sçay je où.

Car long-temps a que j'ay servi amours Et mes dames toutes en sa conduite Sans en faire grans plaintes ne clamours, Ne trop grand mal souffrir en la poursuite Et ma plaisance estoit à cela duite, Bien le savez, et aussi des effais Qui en ce cas par moy ont esté fais. Vray est que par le très plaisant délit D'une fievre joyeuse au sault du lit, Qui m'avoit bien et estroit empongnié, Une subite volonté me prit De quoy bien fus alors embesongnié.

Ainsi que joyeuseté d'esprit
Les cuers gentilz sans ordonnance mainne,
Et jà pour tant bon vouloir ne perit,
Devers Ferri (III) monseigneur de Lorainne
Tant fis que de plaisance souverainne,
Sans mal penser, sans soussi, sans esmay,
Fimes crier au premier jour de may
Desrain passé joustes à tous venans,

Qu'il en sourdi aucunes enviettes De deux gentilz escuiers avenans Qui puis firent des choses joliettes.

Ce jour de may en beaux harnois de guerre Nous joustames assez doucettement; Et de noz fais qui en voudroit enquerre, Icy n'en fais mencion autrement; Mais au premier jour de juing vrayment, Puis aprez Phelippe de Lenoncourt (IV), Et Philebert de l'Aigue (V), brief et court, Firent crier LE PAS DE LA BERGIERE, Qui n'estoit pas chose moult estrangiere A regarder, qui l'aroit avisée; Mais douce estoit, moult plaisant et legiere, Quiconques l'eust en ce point devisée.

Ces deux firent les joustes publier
De toutes pars en leur fait ensuyvant
Et en tous lieux convenables crier
Par Romarin, lequel en son vivant
Et moult long-temps a esté poursuyvant
De mon très redouté seigneur et maistre
De Cecile le Roy, qui entremettre
Bien se voulu des joustes regarder,
Et de chascun les drois faire garder;
Car il y prit grant plaisance et deduit.
Vous le porrez bien véoir sans tarder
Aulx chapitres dont la fourme s'ensuit.

On fait savoir à tous generaument, Tant chevaliers comme escuiers gentils, Qu'au premier jour de juing prochainnement De tant qu'ilz sont en joustes ententis, A Tharascon, en ung lieu moult faitis, On trouvera pour jouster unes lices Appartenans à tieulx plaisans delices, Et à ung bout, chascun bien le verra, Une gente pastourelle serra Soubx ung arbre gardant ses brebiettes, Laquelle ara, car bien lui afferra, Ses chosettes propres et joliettes.

Deux escuz de jouste à l'arbre atachiez
Seront: l'un blanc, signifiant léesse,
Qui ne sera d'autre couleur tachiez;
Et l'autre noir, signifiant tristesse.
Ces deux escuz là seront par noblesse
De deux gentilz escuiers pastoureaux,
Tendans ainsi que serviteurs loyaulx
De la pastourelle grace aquerir.
Qui plus avant en voudroit enquerir,
Cellui du blanc est bien d'amours content,
Et l'autre mal; si ne voise ferir
L'un des escuz qui le cas bien n'entent.

Quiconques vueille aux pastoureaux jouster, S'il est content d'amours et de sa dame A l'escu noir puet aler sans douter, Comme cellui qui vray servant se clame, Et d'ung baston le touchier sans nul blame. Le mal content doit l'escu blanc touchier. Loysir ara de sa lance encochier, Mais il n'ara plus tost faitte sa monstre, Q'ung pastoureau ne lui viengne à l'encontre. Lequel plus tost ara trois lances routes Ara le pris, ainsi qu'il se demonstre

Es chapitres de ces presentes joustes

Se le pasteur a trois lances cassées
Ains que cellui qui de dehors sera,
Puis que seront par les juges passées,
Et son plaisir est, il le mandera
Par officier d'armes, tel qu'il voudra,
A vint lieues à la ronde sans faille,
Pour une verge d'or, comment qu'il aille,
Porter à quelque dame ou damoiselle
Qu'il lui dira; et se la chose est telle
Que cellui de dehors gaigne le pris,
Là mesme puet baisier la pastourelle,
S'il a de soy deshéaumer empris.

Cellui honneur d'elle ara-il de fait
Devant chascun, puis ara d'elle encor
Ung beau bouquet de fleurs gent et bien fait
Passé par une gente verge d'or.
Là jousteront en beaux escuz de cor,
Et se l'un des deux est getté par terre
Cheval et tout, ou blessié ou en erre,
Que par aucune aventure ou merveille
Rompre ne puist trois lances ou ne vueille,
La verge pert; il n'y a autre amende.
Mais qui cheval blesse, en vain se traveille:
Le pris avoir aussi plus ne s'atende.

A cellui qui ses trois lances rompues
De hors venu ara plus gentement,
Plus vaillamment et à mains de venues,
A l'ordonnance, au dit et jugement
D'ung chevalier, d'ung roy d'arme ensement,
Qui à determiner ou maintenir

Aront des cas qui porront survenir, Laditte pastourelle envoyera Jusques à vint lieues, où il sera, Ung dyamant du pris de cent escus Ou au dessoubx, et là se portera Par ung herault ainsi qu'il est conclus.

En heaumes et en harnois de joustes
Ainsi s'entent que chascun joustera;
Selles de guerre aussi sans nulles doutes,
Rochés courtois tieulx qu'on les trouvera.
Et d'autre part au besoing on porra
Changier destriers à toute heure ou d'armure,
Et des lances sur les rens la mesure
Se trouvera ainsi totalement.
Trois jours le pas durera vrayement,
Au mains depuis une heure aprez myiour
Jusques à six, et pour grant aysement
Entre chascun des jours ung de sejour.

Contre les dis pastoureaux seulement
Nul de dehors ne sera recéu
Fors que une fois, affin qu'aucunement
En cellui cas nul ne soit decéu:
Et d'autre part aussi est prouvéu
Que se pluseurs, ainsi que bon leur semble,
L'un des escuz voysent touchier ensemble,
Les pastoureaux n'en doyvent recevoir
Qu'ung à la fois. Il est bon à savoir
Qu'en ung tel cas se doit ajouster ordre
Qui premier vient, premier lieu doit avoir,
A celle fin qu'il n'y ait que remordre.

Cy ne remaint de la propre sustance

A escripre des chapitres du pas,
Les quieulx en ung gent tableau sans doutance
Furent escrips sur les rens par compas;
Et qui les fit, certes n'oublia pas
A y faire poser la propre hystoire
Bien pourtraitte pour estre plus notoire.
Mais cy aprez doit ensuir l'entrée
En la fourme qu'elle fu demonstrée,
Et faitte aussi à venir sur les rens
L'escripture par les juges monstrée
Et mon avis sont assez conferens.

Quant vint le jour et l'eure competent,
Qui droitement à midy devoit estre,
Et que chascun estoit prest et content
A qui venoit l'entrée à effet mettre,
Là mieulx faisoit qui mieulx savoit son estre
Certainnement à ce pas asséoir.
Qui là estoit premier povoit véoir
Les menestriers en très belle ordonnance,
Les trompettes faisans grant resonance,
Et des heraulx certainne quantité,
Par maniere telle que sans doutance
A peinne icy puet estre recité.

Et puis aloit ung gentil poursuyvant Aussi de sa coste d'arme vestus, Qui d'assez prez les aloit ensuyvant, Portant des deux pastoureaux les escus. Dieu scet comment aprez eulx le surplus Devoit aler en ordonnance belle:

Là véissiez venir la pastourelle,

Le chevalier premier juge à sa dextre,

Le roy d'armes d'autre part à senestre,

Qui devoyent des querelles jugier; Et les brebis aloyent à sequestre Pour non elle trop forment eslongier.

Tout homme estoit à cheval bien monté, Exceptez deux conduisans les brebis, Et tout par ordre ainsi que j'ay conté. Qui mieulx povoit estre paré d'abis, A son povoir il faisoit ses débis. La bergiere chevauchoit haquenée Moult noblement de harnois aornée D'ung fin drap d'or figuré cramoysi, Et à cheval estoit menée ainsi Par la bride de deux gens jouvenceaux Alans à pié, gentils hommes aussi, Bien desguisez en habis pastoureaulx.

Aprez furent les deux pastours jousteurs
Sur deux destriers de houssure couvers,
Qui, à grant peinne, à bergiers ne pasteurs
Eussent semblé pour leurs abis divers.
Des heaumes estoyent descouvers,
Et leurs escuz leur portoit-on sans doute;
Mais de harnois ne d'armure de jouste
Ne leur failloit une petite piece.
De ce véoir n'eust esté las à piece
Qui là estoit, et puis la multitude
Des serviteurs qui n'aloit pas à pié, se
Aucun avoit à bien servir s'estude.

Quant par ordre là vindrent sur les rens, Chascun savoit quelle part devoit traire, Car leurs manoirs estoyent differens: Là véissiez les deux pasteurs retraire, Et leurs servans aveques eulx attraire Auprez du parc en ung joli retrait, Et pour eulx mieulx ordonner et atrait, La bergiere son propre lieu avoit Si gracieux que homme faire savoit, D'arbres, de fleurs et de gente verdure Si hautement paré qu'estre devoit; Et là se mit attendant l'aventure.

Le poursuyvant les deux escuz pendi
A ung arbre prez de la pastourelle,
Et là tousiours en ce point attendi
Sans soy mouvoir de l'uis de sa tourelle,
Pour referir aux pastours la nouvelle
Des survenans qui là venir devoyent;
Mais assez temps outre mesure avoyent
De ces jousteurs estrangiers tant attendre:
Si voulurent à celle heure contendre
Tous ces heraulx, menestriers et trompettes,
De les avoir l'un aprez l'autre, et tendre
A les bouter plus tost des rens es metes.

La bergiere portoit ung vestement
Qui bien estoit à son corps mesuré,
Et au costé lassié moult gentement:
Et si estoit de damas figuré
Ung très beau gris, non pas trop obscuré,
Très bien fourré et bordé à l'entour
De menu vair; mais point n'avoit d'atour,
Fors ung gentil chapperon de bourgoise
De rosée, qui bien, comment qu'il voise,
Lui afferoit au gré de mainte gent.
Et sa holette environ d'une toise,
Dont la ferrure estoit de fin argent.

TOME II.

8

Son barrillet d'argent avoit aussi
A son costé pour moullier sa bouchette;
Sa pennetiere elle portoit ainsi
Que les autres, qui moult estoit doucette:
Moult bien sembloit une gente tousette
A regarder sa maniere et son port,
Dont puis on fit maint gracieux raport
La houssure des pastours dessus dis
N'estoit autre fors seulement de gris,
Brodée d'or; barrilles et holettes
Y furent bien doucettement compris,
Panetieres, fusils, fleutes, musettes.

Et par les bors estoyent frapes grises,
Couleur de pourpre avoyent leurs plumaux
D'austrusse bien fais à leurs belles guises,
Assis sur leurs heaumes longs et haulx,
Et sans doutance ils estoyent moult beaux.
Outre cela y avoit d'abondance
Ung bel et grant couvrechief de plaisance
Sur la crupe de leur detriers pendant.
Ainsi estoit l'un tousiours attendant.
L'un l'escu blanc avoit, l'autre le noir;
Et au premier encontre eulx contedant,
L'un ou l'autre sailloit de son manoir.

Car le premier jour de juing vrayement Fu le propre jour de la Penthecouste, Et car il plut aussi tant largement, Et chascun scet que telle chose couste; Ce mesme jour ne commença la jouste, On avisa sur ce point volentiers, Que l'entrée commenceroit au tiers; Le jour donques fu remis au mardi, L'entrée aussi à l'eure de midi Des pastoureaux et de la pastourelle. Ainsi fina, pour vérité le di, Au dimenche tant pour eulx que pour elle.

Tuit environ une heure aprez myiour,
Qu'il en devoit ung venir pour jouster
A l'un des deux pastoureaux sans sejour,
Et commencier combien qu'il deust couster;
Si vint ferir l'escu blanc sans douter
Ung escuier en très belle ordonnance.
Ce fu Pierre Carrion (vı) sans doutance,
Lequel estoit sur ung grison destrier,
A bien courir assez gent et outrier.
Ung tour ou deux la lice avironna,
La lance ou poing et le pié en l'estrier:
Quant vint à point à cop se retourna.

Mais toutessois rouge estoit sa houssure,
Aussi par tout de lettres d'or semée,
Et de perles bordée par mesure,
Et non obstant qu'elle fust grant et lée
De linomple partout couvercelée;
Ung get avoit de menu vair autour,
Et son escu en ce pareil atour.
Sur son heaume ung atour gracieux
A couvrechiez moult grans et spacieux
Que seult porter damoyselle à la court;
Et contre lui vint comme curieux
Le pastour Phelippe de Lenoncourt.

Cellui pastour ung destrier bay avoit Dont sur les rens tantost fit un empainte, Et contre lui vint ainsi qu'il devoit. Ilz croyzerent de la première attainte Leurs deux lances. La seconde sans fainte Les rompirent tous deux notablement, L'un en l'escu, l'autre pareillement; Et à la tierce aussi tout fu rompu, Mais Carrion la rompit en l'escu, Au heaume le pastour hautement, Lequel ne fu à la quarte offendu, Ainçois rompit sa lance fermement.

Tantost aprez Loys de Monberon (vii)
Sur ung destrier bay vint sans remanoir,
Bien gentement ferant de l'esperon
Pour plus appert ferir à l'escu noir.
Trop longuement ne fit là son manoir.
Parti avoit, comme il lui avoit pleu,
Housse et escu de tenné et de bleu,
Et des dessusdittes couleurs portoit
Ung gent plumail lequel d'austrusse estoit,
A tout ung beau couvrechief de plaisance
Derrier pendant; et bien se comportoit
En son harnois et à toute puissance.

Contre lui vint pour l'escu noir deffendre Philebert de l'Aigue, l'un des pastours, Sur ung destrier bay, lequel sans attendre Ses deux lances lui rompit à deux cours Dedens l'escu, et n'ot onques recours A ces deux cours Monberon de touchier Le pastoureau fors d'ung cop qu'il tint chier. La tierce fois il rompit bien sa lance Hault en l'escu, combien qu'à nonchalance A cellui cop ne le mit le bergier. Car sans doute si grandement s'avance Qu'au bas la tierce il rompit de legier.

Aprez vint ung autre jeune escuier,
Lequel Couraze (viii) avoit nom vrayement,
Sur ung destrier noir, auquel ennuyer
Jamais n'eust peu la feste nullement.
A l'escu noir il toucha gayement.
Son escu noir estoit et sa housseure,
Et sa houppe de plumes au desseure
Du heaume, qui bien estoit grossette.
Philebert vit qu'il estoit de recepte,
Mais non pour tant ne l'avoit-il gaignié.
Se la jouste fu entre eulx bien doucette,
L'un de l'autre ne fu riens espargnié.

Couraze fu de la première course
Au heaume hurté moult lourdement,
Et ne fu point le pastour feru; pour ce
N'y ot lance rompue aucunement.
Au second cop Couraze vrayement
Du gardebras le pastour desarma,
Riens n'y rompit fors ce qu'il defferma,
Aussi n'y fu Couraze alors touchié.
A la tierce l'un et l'autre esmouchié
Fu si très bien que leurs lances rompirent
En leurs escuz; qui fu le mieulx torchié,
Nul ne le scet fors que ceulx qui le virent.

A la quarte trop bien rompit Couraze En l'escu sa lance; comment qu'il soit Par le rochet ne valut une fraze; Du pastoureau le cop bien se disoit. A la quinte chascun bien avisoit Qu'il rompirent es escuz vaillamment Leurs deux lances; et Couraze ensement Adonques fu joyeux comment qu'il aille. Et tantost vint Philebert de la Jaille (IX), Ung escuier pensant grace aquerir, Sur ung destrier roan monté sans faille Pour l'escu blanc joyeusement ferir.

De menu vair fu sa houssure toute,
Et son escu tout couvert en estoit;
Sur son heaume une houppe sans doute
Blanche de plumes d'austrusse portoit.
Outre cela bien le representoit
Ung bel et grant couvrechief de plaisance
Qui deriere lui pendoit d'abondance.
De l'escu blanc touchier fit son devoir,
Et puis se voult encontre lui mouvoir,
Et vint de fait le pastour Lenoncourt
Pour en avoir qui en porroit avoir,
Car entre eulx deux ce fu fait brief et court.

Ilz rompirent leurs deux lances très bien En leurs escuz de première venue; Au second cop le pastour n'y fit rien, De la Jaille fu la lance tenue Dedens l'escu du pastour bien rompue: La tierce aussi en l'escu hautement Pour cellui jour fu l'acomplissement. La bergiere fu ainsi retournée En son logis qu'elle estoit atournée, Et aussi bien en pareille ordonnance; Et en ce point se passa la journée En grant plaisir et très grant alegrance.

Le jeudi vint après, se Dieu me gart,

Ung escuier nommé Guillaume d'Yve, Et autrement appellé Willemart, Sur ung destrier roan qui point n'estrive A l'esperon quant à la lice arive: Houssure blanche estoit lors son usage, Où d'un arbre fu semé le foeillage; Rouges lettres, autres blanches petites, A son plaisir et son vouloir eslites; A son heaume ung couvrechief pendant Par deriere: et sur les choses dittes A l'escu blanc il estoit contendant.

Contre lui vint le pastour Philebert: Si rompirent tost leurs lances tous deux En leurs escuz; encor aussi apert Le second cop fu en ce point fait d'eux. Au tiers cop fit Willemart entredeux D'une croyzée, et Philebert sa lance Rompit alors. Adonques je m'avance Aprez cela pour ferir l'escu noir, Car de gagnier ou de là remanoir Sans doute estoit toute m'entencion; Si n'y fis pas longuement mon manoir, Tant y alay de grant affection.

Je fus monté d'ung gentil destrier bay, Et bien armé aussi, je vous asseure; Tout mon harnois estoit rouge pour vray, Lances, escu, et heaume et housseure; Et d'austrusse grant plumail au desseure Tout rouge estoit; et deriere mon chief Pendoit ung bel et grant blanc couvrechief De plaisance qui bien son lieu tenoit, Et mon escu en escript contenoit En lettres d'or ung mot que je compris; Car à mon fait assez bien revenoit, Et c'estoit: Les plus rouges y sont pris.

A trois lances trois rouges estendars
De taffetas pour verité avoye,
Qui grans furent et longs de toutes pars,
Pensant toudis que bien à faire aroye.
Vint contre moy Philebert, droitte voye,
Et rompimes noz lances fermement
Au premier cop au plus hault vrayement
De noz escuz. Au second sans esmay
Du gardebras tantost le desarmay
Notablement et de son gagnepain,
Sans rompre lance; à lui tant me fermay
Qu'il ne fit riens, et fu son cop en vain.

Et au tiers cop le pastour sans doutance Rompit sa lance au hault de mon escu. Je n'y fis riens, car je croyzay ma lance, Et ne valu lors mon cop ung festu. Au quatrime fu de moy envestu Si fermement que ma lance rompis, Et la sienne n'en valut onques pis; Et puis au quint la fis si bien branler Que je la fis en deux pièces voler, Et la sienne croyza sans moy touchier. Verge et bouquet gagnay à brief parler, Et ung baisier lequel je tins moult chier.

S'aucun de soy ne se doit nullement Ne de ses fais grant loenge donner, Et je parle de moy trop hautement, Il m'est avis qu'il m'est de pardonner. La verité ne doy abandonner
Pour escripre ne bourde ne mensonge.
Qui que le tiengne ou à fable ou à songe,
Icy n'a riens, je n'en fais point de doute,
De cellui pas que la verité toute,
Quelque chose que de moy je refiere.
Vous savez bien que partout je me boute
Comme une truye en une cheneviere.

Et aprez moy vint Tanguy du Chastel (x),
Ung escuier d'ung joyeux esperit,
Monté sur ung gent grison bon et bel,
Qui proprement tout son fait entreprit.
Sa houssure de noir et tenné prit,
De lettres d'or par mesure semée,
Une gente damoiselle nommée
La dame de Cabanes (x1) vrayement.
Deriere lui portoit moult gayement
Sur son heaume atour de damoiselle,
Et ung .I. d'or couronné gentement
A couvrechief par maniere moult belle.

Sur le chamfrain de son destrier portoit D'austrusse aussi trois plumes: l'une noire, L'autre bleue, et puis la tierce estoit De couleur d'or. A lui, c'est chose voire, Vint Lenoncourt dont devant est memoire. Leurs deux lances de la premiere attainte En leurs escuz bien rompirent sans fainte: Le second cop ne le tiers Lenoncourt Point ne failli, à parler brief et court. Ainsi rompi à trois cops ses trois lances; Mais aprez vint l'un des chiefs de la court, Qui adonques fit bien de ses plaisances.

TOME II.

Là vint Ferri, monseigneur de Lorainne, Comme escuier sur son destrier grison, En tel estat que plaisance mondainne Se doit monstrer par droit et par raison Pour amplement honorer sa maison. De velut noir fu son destrier couvert, Et loquete tant de blanc que de vert En la façon de harnois de cheval, Et son escu de parement égal; Ung grant plumail d'austrusse à son heaume A le véoir tant d'amont que d'aval, Armé estoit l'un des gens du royaume.

De fin linomple avoit sur son bras destre
La belle manche aussi d'une chemise,
Qui brochée de fil d'or devoit estre,
Et de foeillage vert par bonne guise,
Moult doucement et gentement pourprise.
A son chamfrain, ainsi comme il devoit,
D'austrusse aussi trois grans plumes avoit,
Et à quatre lances quatre estendars
De taffetas grans et longs et espars,
Noir, blanc et vert, à grans lettres d'argent,
L'une par l'autre, aussi de toutes pars,
Bien brisées au gré de mainte gent.

A l'escu blanc ainsi ala touchier, Et tantost vint Lenoncourt le pastour, Qui vrayement à sa lance couchier Encontre lui ne fit pas long seiour; Mais je sçay bien de certain que ce jour Fit tant Ferri monseigneur, qu'à voir dire Pour une fois il devoit bien suffire. Au premier cop leurs deux lances croyzerent, Qu'il rompirent leurs lances sans attendre. Le second cop aussi ne fu pas mendre, Car à deux cops quatre lances rompirent; Mais au tiers cop certes ainsi ne firent, Car si bien fit le pastour Philebert Que sa lance gentement et apert Contre Gaspart s'en ala par esclas. Je cuide bien qu'à son heaume appert S'il ouy bien à celle heure le clas.

Le Roy mesme Gaspart Cossé servoit, Et des autres pluseurs en verité; A tout le mains quant ung jeune savoit Qui n'estoit pas de la jouste usité, Il descendoit par sa benignité De son chaffaut pour lui faire service, Et lui portoit aprez lui par la lice Une lance comme ung petit message. Cela donnoit à pluseurs le corage D'eulx grandement en la jouste porter; Et leur faisoit honneur et avantage Lui sur les rens en ce point deporter.

Puis est venu Philebert de Stainville (xm),
Ung escuier dessus ung destrier bay,
Qui se porta gentement entre mille.
Housse de gris de frappe, bien le sçay,
Et son escu, de mesme gent et gay,
Semé estoit de fleurs bleues petites.
Outre toutes les choses dessusdittes,
De plume aussi d'austrusse bleue et grise
Sur son heaume une houppe avoit mise,
A deux plumes blanches dessus passans,
Et en ce point ala de droitte emprise

A l'escu blanc comme fort et puissans.

Contre lui vint Philebert le pastour,
Et Stainville son gagnepain faussa
Sans point rompre sa lance de ce tour,
Et touteffois le pastoureau cassa
La sienne alors; et ainsi se passa.
Mais au second et au tiers et au quart
Stainville mit trois lances à l'esquart
Et les rompit contre le pastourel,
Et par ainsi se porta bien et bel
Stainville alors, il n'en faut point douter,
Car vrayement pour y laissier la pel,
Là ne craingnoit sa puissance bouter.

Et puis aprez Robert du Fay (xiv) vint Sur ung destrier grison houssé de gris, De loquete et frappe entrevint De blanc si bien que mieulx avoir compris Ne le povoit pour avoir los et pris. Son escu blanc estoit tout nonobstant, Où petites noires larmes ot tant, Et deux gentes noires lettres aussi. Sur son heaume avoit semée ainsi Une bleue bannerole, par m'ame, D'autres lettres blanches à tout cecy, Et deux lettres qui furent .J. et .M.

A l'escu noir ainsi ferir ala; Mais Lenoncourt le pastour et lui firent De prime sault pour certain ce tour là, Tant que tous deux leurs deux lances rompirent; Et le pastour, assez de gens le virent, Faussa l'escu de Robert du Fay De part en part, dont chascun s'esbahy. Au second cop chascun rompit sa lance; Mais au tiers le pastour si fort s'élance Qu'alors rompit son bois et l'autre non : Les plus jolis n'ont pas à leur plaisance Aucunesois l'onneur et le renon.

En cellui point se passa le jeudi,
Car cellui jour fors que sept ne jousterent.
Le dimenche, pour certain je vous dy,
Que de plus fort en plus fort se monstrerent,
Et ce tiers jour si bien se rencontrerent
Qu'il en cuida aucuns aler par terre.
A competent heure là vint grant erre
Anthoyne de Ponteves (xv), à voir dire,
Qui dit estoit de Cabanes le sire,
Sur ung destrier bay gentement monté:
A l'escu blanc ainsi ala de tire,
Et en l'estat qu'il vous sera conté.

Son escu blanc estoit et sa houssure,
D'ung joli get de menu vair bordez,
Et de lettres d'or semé par mesure,
Et tous ses fais grandement accordez.
Son heaume doucettement hourdez
D'une houppe de très bonne maniere,
Auquel avoit ung long pennart deriere.
La bannerole aussi qui surmontoit
La houppe assez, et ainsi qu'elle doit,
Qui de plumes estoit bleues et jaunes,
Et de mesme la bannerole estoit,
Housse et escu que ne furent beiaunes.

Sur le chamfrain de son destrier sans doute

Deux plumes des dessusdites couleurs
Mises avoit; et là vint somme toute
Philebert, l'un dessusdis pasteurs,
Encontre lui, et tant furent leurs cueurs
A bien ferir, que ledit pastoureau
Rompit sa lance en l'escu bien et beau;
Mais Cabanes, qui n'y aloit en vain,
Le desarma lors de son gagnepain
Sans riens brisier sa lance aucunement.
Au second cop leurs deux lances à plain
En leurs escuz rompirent fermement.

Et se au tiers cop le pastour bien ouvra,
Ne le toucha pourtant son adversaire;
Mais puiz aprez Jehan Cossé (xvi) recouvra,
Ung escuier par qui assez à faire
Cuidoit avoir de son subtil affaire.
Son destrier bay ot Jehan Cossé, à sa guise
Sa houssure, de la propre devise
Du Roy mesme, gris blanc et noir sans faille.
Sur son heaume avoit, comment qu'il aille,
Trois grans plumes d'austrusse bien eslites,
A bourrelet gentil, vaille que vaille;
Tout estoit bien des couleurs dessusdittes

Et en lieu d'ung couvrechief de plaisance L'espoussette portoit à son bras destre Et ung pigne de cheval sans doutance. Là pour ferir l'escu blanc s'ala mettre, Quant Philebert, qui bien savoit son estre, A heaume son bois ot bien rompu Au premier cop, et Jehan Cossé en l'escu. Ilz croyzerent à la seconde attainte, Et puis la tierce et la quarte sans fainte En leurs escuz quatre lances rompirent, Et en ce point briserent lance mainte : Considerez tous les beaux cops qu'il firent.

Jehan Cossé à la quinte en l'escu rompit
Sa lance, et au heaume le pastour,
Si bien que hors des rens Jehan Cossé mit,
Et le convint retraire en ung destour.
Puis vint Guerri de Charno (xvii) à son tour,
Ung escuier, pour l'escu blanc ferir.
De son estat qui voudroit enquerir,
Monté estoit dessus ung destrier bay,
Housse et escu et lance, bien le sçay,
Le bannerol qu'au heaume avoit mis
Tout estoit noir. Là se mit à l'essay
Contre ung pastour à respondre commis.

Lenoncourt vint, et pour sa bienvenue Chascun rompit bien en l'escu sa lance Au premier cop. La seconde venue Guerry encor, j'en ay bien souvenance, L'autre rompit, et depuis contenance N'ot son destrier à la lice approchier; Et car long temps ne se peuvent touchier, Guerry, pour voir, s'en ala sur ce point Triste et dolant, et ne rompirent point Leurs trois lances. Le seigneur de Mison Vint aprez lui, pour certain bien à point, Duquel l'effet maintenant devison.

Cellui est messire Fouques d'Agaut (xvIII), En tous estas ung gentil chevalier, Et en joustes assez expert et baut, Lequel estoit dessus un blanc destrier A tout cela qu'il lui faisoit mestier.
Sa housse estoit d'ung gent blanc taffetas
A foeillage d'or cliquant à maint tas,
Et si avoit de messnes ung grant bort,
Et au dedens aussi pour son deport
En lettres d'or escript .L. vault mieulx.
Pour en dire la verité au fort,
Son fait estoit gracieux en tous lieux.

Ung grant plumail sur son heaume avoit
D'austrusse blanc, et aussi par deriere
Ung couvrechief de plaisance pendoit;
Et en ce point sa venue premiere
Ce fu d'aler par joyeuse maniere
A l'escu noir ferir certeinnement,
Et contre lui s'en vint notablement
Phelippe le pastoureau dessusdit.
Là rompirent tous deux sans contredit
Au premier cop leurs deux lances sans faute.
Une autre aprez Phelippe en pieces mit,
Et Mison fit une croyzée haulte.

Mais au tiers cop le pastoureau faussa
Son heaume au dessus la veue,
Et fit si bien que sa lance cassa.
Se Mison ot celle marrelle eue,
Sa lance aussi est à l'autre escheue
Tout au plus hault de l'escu sans casser:
Chascun passe par où il puet passer:
C'est la coustume et l'usance de guerre.
Aprez Mison vint Honorat de Berre (xix),
Ung escuier sur ung roan monté:
De ses vertus puet on assez enquerre,
Mais en joustes il estoit fort douté.

10

TOME II.

Sur son heaume une plume d'austrusse Noire et blanche gentement avoit mise, Et je cuide que de cy jusque en Prusse Ne trouveroit telle ung autre à sa guise. Je ne sçay pas où il prit la devise Qu'en son escu l'escript ne denya: C'estoit, Par lo ventre Dieu, il n'y a Point de telle; non, par lo sang de Dieu. Cellui escript de blanc droit ou mylieu De son escu ainsi devoit manoir Pour verité, et là tenoit son lieu; Sa housse estoit et son escu de noir.

A l'escu blanc ala ferir tout droit,
Et Philebert à lui pour le deffendre
Vint sans tarder et pour garder son droit;
Au heaume là où il devoit tendre
Il rompit tost sa lance sans attendre,
Et Honorat en l'escu au plus haut.
Au second cop se firent tel assault
Qu'il rompirent de rechief vaillamment
Leurs deux lances. Au tiers cop ensement
Point ne failli le pastoureau sans faille,
Et Honorat en croizant vrayement
Rompit, mais tout ne valoit une maille.

Messire Guy, de Laval (xx) chevalier, Et de Loé seigneur certeinnement, Vint aprez lui dessus ung bay destrier, Et à l'escu noir ala gayement. Housse et escu et tout son parement Estoit de blanc et de rouge et de bleu Parti en tiers comme il lui avoit pleu Et de frappe, puis d'autre part avoit Ung grant plumail si gent qu'estre devoit. Quant est de soy gentement contenir, Certeinnement bien faire le savoit, En son endroit je le puis maintenir.

De trois coleurs devoit le plumail estre,
A quatre grans couvrechiez de plaisance
Derier pendans, et ung à son bras destre,
Il estoit bien aussi en sa puissance;
Et d'autre part ne lui firent nuisance
Les trois plumes qui ne furent petites
A son chamfrain des couleurs dessusdittes.
Et en ce point encontre lui acourt
Legierement le pastour Lenoncourt.
Là de prinsault une croyzée firent;
Mais l'autre cop certes ne fu pas sourt,
En leurs escuz leurs deux lances rompirent.

Et le tiers cop fu aussi bien loué, Chascun rompit son bois joyeusement. Quant vint au quart monseigneur de Loué N'en fit pas mains, car veritablement Sa lance mit en pieces hautement Dedens l'escu du pastour dessusdit, Et ot l'onneur aussi sans contredit Qu'il devoit lors de la bergiere avoir. Aprez lui vint, je vous fais assavoir, Jehan Bezelin, autrement dit Jarret (xxi) Ung escuier qui très bien son devoir Fit prestement et aussi sans arret.

D'ung gent destrier grison bien se monta Pour recevoir et donner des hoques; Des grans estas au fort riens ne conta Fors qu'à donner ces beaux cops de roques. Sa housse rouge estoit de beaux floques Tous blans semée; et outre d'abondance Seulement ung couvrechief de plaisance A son heaume; et ainsi s'en ala Ferir l'escu blanc, et aprez cela Lenoncourt vint, le gentil pastourel, Auquel Jarret si bien se rebella Qu'il fit la fin de ce pas bien et bel.

Premierement à deux seules attaintes
Pour verité quatre lances briserent:
En ce point là nul n'y aloit par faintes;
A ferir droit si très bien aviserent
Que maintes gens vrayement les priserent.
En la parfin l'un l'autre ne guerpit
Jusques à tant que la tierce rompit
Jehan Bezelin, lequel cloit le pas.
Cela durant mains gracieux repas
Furent là pris sans grant merancolie.
Car aussi bien n'apartenoit-il pas
Estre en tel lieu sans faire chiere lie.

Helas! Dieu scet se des cops plus de six, Les quieulx alors ne furent riens contez, Furent si bien sans rompre lance assis, Que les plus fors et les plus redoutez Sans doutance furent les mieulx dontez. Aucuns firent des cops par mignotise Moult gracieux et sans nulle faintise, Dont à peinnes homme s'en avisoit, Et aussi bien nul ne les escrisoit: On les tenoit attaintes corrompues; Mais touteffois en son cuer les prisoit Aucun plus que maintes lances rompues.

De la façon et toute la maniere
De venir à la deposicion,
Et mettre jus le pas de la bergiere,
Icy endroit vous feray mencion
Pour mieulx donner aux lisans action
De cellui pas entendre entierement.
Aprez les six heures certeinnement
A cheval fu tantost le poursuyvant,
Et s'en ala en ce point droit devant
De l'eschaffaut des juges et leur dire:
Descendez tost, et si venez avant;
La bergiere le vous mande de tire.

Incontinent les juges descendirent
De leur chaffault sans demander pour quelle
Cause c'estoit, et en voye se mirent
Tous à cheval. Quant ils furent vers elle,
Incontinent laditte pastourelle
Leur commanda venir parler au Roy.
Si alerent en gracieux arroy
A son chaffault et devant sa presence
Lui requerir de par elle licence
Du dessusdit pas faire descrier;
Elle, à genoux et en grant reverence
Devers le Roy comme on doit supplier.

Et quant le Roy a cela consenti, Retournerent les juges; et pour tant Que bien l'ottroy du Roy avoit senti, La trouverent toutte droitte en estant En son chaffaut. Tout cela non obstant Ouy, leur bon et gracieux raport L'avoir ouy, le poursuivant au fort Elle appella moult gracieusement, Et puis aprez lui fit commandement A l'arbre aler les deux escus despendre, Et de faire venir hativement Les pastoureaux, et leurs deux escuz rendre.

Du poursuyvant le commandement fait, A trompettes et clerons menans feste, Devant elle viendrent armez de fait, L'escu au col, le heaume en la teste, Ayans toudis une maniere preste D'eux encliner à venir devant elle, Estre venus par maniere moult belle, Leur fit par ledit roy d'armes deffendre Que desormais ne voulsissent entendre A plus jouster ne de loing ne de prez Pour ledit pas de rechief entreprendre En la forme qui est icy aprez:

Très honorez escuiers et faitis
Qui maintenez la très plaisant querelle
Comme nobles pastoureaux et gentis
De ceste très gentille pastourelle,
Il m'a esté ordonné de par elle,
A qui jà Dieu ne vueille que j'offende,
Que desormais la jouste vous deffende.
Tenez vous ent, et je vous en suppli,
Car elle tient son pas pour acompli
Selon tous les chapitres sur ce fais
Si vaillamment, que jamais en oubli
Ne vous mettra ne voz gracieux fais

Et pour cela vous dessens-je la jouste;

Mais de rechief vous fais commandement Que vous doyez cy endroit somme toute Voz heaumes lever presentement; Car il vous a pleu si très grandement En la servant vous tant humilier, Elle vous veult icy remercier De la peinne que pour elle avez prise, Et vous baisier, de cela vous avise, Comme ses bons serviteurs et loyaulx. Si furent là tout à sa belle guise Deshéaumez les gentis pastoureaux.

Puis que baisiez les ot doucettement,
Le roy d'armes le poursuyvant manda,
Aux deux bous des lices et haultement,
A vive voix descrier commanda
De par elle le pas où habonda
De noblesse si belle quantité.
Le poursuyvant aussi en verité,
Lequel estoit moult bien à cela duit,
Voyant l'onneur, la plaisance et deduit,
Le descria, mais ce fu touteffois
En la maniere et fourme qui s'ensuit,
Disant premier, Or oiiez, par trois fois:

A tous nobles et gentis chevaliers
Et escuiers qui pour plaisance avoir
En armes tous les beaux fais tiennent chiers,
Ou s'en mettent à faire leur devoir,
On fait icy maintenant assavoir
Que le pas de la noble pastourelle
Notiffié nagaires de par elle,
Qui se devoit par trois jours maintenir,
Et cinq heures aprez midi tenir

De deux pastours à tout homme venant L'un aprez l'autre, on doit icy finir, Car tout est fait et compli maintenant.

Outre cela je vous fais assavoir
Qu'aprez souper au chastel sans doutance,
Present le Roy, à vous dire le voir,
Et la Royne, où se fera la dance
Entre toute noblesse, où habondance
De tout honneur et tout bien est compris,
Sera donné et livré le grant pris
A cellui qui mieulx l'ara deservi.
Le poursuyvant tout avoir assouvi,
La pastourelle ainsi qu'elle soloit
Les autres fois, à cheval monter vy,
Mais d'elle voir jamais nul ne souloit.

Juges, pastours, menestriers et trompettes, Et elle aussi, et toute sa mainnie, Firent deux tours sans delaissier les metes Entour la lice en faisant chiere lie, Puis s'en ala elle et sa compaignie Droit au chastel, où bien se deportoit. Les deux escus, lesquieulx plus ne portoit Le poursuyvant, les pastoureaux portoyent; Pluseurs heraulx, qui duisans y estoyent, Et poursuyvans cinq ou six à la fois, Au departir aussi se deportoyent Crians Lenoncourt, l'Aygue, à haulte voix

Aprez souper laditte pastourelle De ma chambre joyeusement parti, En son habit et par maniere telle Acompaignie et ou pareil parti Que le jeudi estoit ou le mardi, Excepté ce qu'à cheval n'estoit pas. Vers les dances doucettement le pas En cellui point aloit toudis avant; Les menestriers et trompettes devant, Le poursuyvant aprez, qui le grant pris Devant elle portoit en l'eslevant, Et elle aprez comme elle avoit apris.

Le poursuyvant la verge blanche avoit A l'autre main, et puis estoit parez De sa cote d'armes comme il devoit; Tous les heraulx furent bien reparez Des leurs aussi; et de tous emparez, Les deux juges à dextre et à senestre D'elle furent comme ilz devoyent estre. Là ouïssiez ces trompettes sonner, Les instrumens d'autre part resoner. Tous estoyent en si plaisant arroy Qu'il ne porroit mieulx au fait consoner Ainsi vindrent eulx presenter au Roy.

Quant ilz furent tous devant sa presence
Et à genoulx pour sa face choisir,
Le roy d'armes en très grant reverence
Lui dit ce qu'il s'ensuit, et à loisir
Sire, aveques le vostre bon plaisir
Et licence d'autre part obtenue,
La pastourelle est devant vous venue
Pour le grant pris delivrer orendroit
A cellui qui sans doutance y a droit,
Et de dehors deservi l'ara mieulx:
Car pour certain riens faire ne voudroit
Qui ne fust juste et loyal en tous lieux

TOME II.

11

Le doulx ottroy et la response ouye
Que fit le Roy, gracieuse et humaine,
La consorte fu toute resiouye,
Et s'en ala de joye souverainne
Devers Ferri monseigneur de Lorainne.
Le roy d'armes, quand ilz furent devant,
Prit de la main propre du poursuyvant
Ledit joyel, et suppiez le livra
A celle qui tantost le delivra
Audit seigneur; mais point ne se faingni
Tout homme qui grant joye recouvra
A bien crier hault Lorainne Pregny!

La bergiere par les juges livrée
Fu au seigneur pour la faire danser;
Et la danse finie et delivrée,
Tous les heraulx, pour mieulx le temps passer,
Retournerent, chascun le puet penser,
Audit seigneur en grant joye et léesse
Remercier le beau don de largesse
En criant hault: Largesse aux pastoureaux!
Puis menerent les serviteurs loyaux
En ma chambre leur maistresse, et me semble
Que vin y ot et viande à monceaux
Dont ilz firent très bonne chiere ensemble.

La pastourelle en cellui point retraitte, Le Roy fit vin et espices venir; Et puis quant fu la colacion faitte Là véissiez le plaisant contenir Des dames, qui voulurent convenir Devant le Roy et devant la Royne Prendre congié. De toute la confine Dames y ot et assez damoiselles, Jeunes, gentes, gracieuses et belles, A qui grevoit bien au cuer le départ. Pensez s'aucuns devient estre rebelles A les acompaignier de toute part.

En Avignon, en Arle, à Carpentras,
Le lendemain entre elles s'en aloyent,
Les ungs disans de gracieux fatras,
Et les autres d'autre part se galoyent;
Aucuns aussi d'amourettes parloyent.
Tant de Salon, que d'Ays, que de Marseille,
Il en y ot que ce fu grant merveille,
Et de Venisse une grant quantité
De Languedoc que pas n'ay recité,
De Monpellier tout le plus et de Nymes,
Dont puis vindrent à court en verité
Des dis bien fais, rimez et leonimes.

Maint doulx regret et gracieux souspir Là véissiez de ces doulx cuers saillir Quant il failloit telle joye guerpir Et delaissier, dont je vy tressaillir Une à qui là cuida le cuer faillir Au dire adieu, de grant doleur et d'ire. Pardonnez moy s'il y a que redire En ce livret lequel je vous envoye: Meilleur l'ariez se meilleur je l'avoye, Mon beau seigneur; je suis petit ditteur, Mais je l'ay fait ainsi que je savoye A l'ayde d'ung le mien serviteur.



## NOTES DE L'ÉDITEUR.

#### NOTE I. Page 49.

Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, de Brienne et de Ligny, né en 1418, embrassa, jeune encore, le parti des Bourguignons et des Anglais, à l'exemple de sa famille. Mais vivement pressé, en 1440, par les troupes de Charles VII, il vint à la cour de France demander son pardon, et, pour le sceller davantage, combattit vaillamment sous la bannière royale. Une amitié sincère en apparence sembla l'unir quelque temps au dauphin. Le prince l'arma chevalier au siége de Dieppe, où ils avaient montré l'un et l'autre une rare intrépidité. Mais cette liaison devait être de courte durée, et ce fut en vain que Louis XI, devenu roi, voulut la maintenir. Le comte de Saint-Pol, qui avait conservé ses relations avec le duc de Bourgogne, commandait, à la bataille de Montlhéri, l'avant-garde de Charles le Téméraire.

Le traité de Conflans augmenta sa puissance. Louis, qui voulait le gagner à tout prix, lui remit l'épée de connétable, et lui fit épouser Marie de Savoie, sœur de la reine. Tant de bienfaits semblèrent l'attacher au service de la Francc. Beau-frère du roi, et premier officier de la couronne, arrivé au plus haut degré de puissance et de prospérité, le comte de Saint-Pol enleva au duc de Bourgogne Amiens et Saint-Quentin. Mais ce génie ambitieux et perfide croyait n'avoir à gagner que dans la guerre; entretenant des intelligences avec tous les ennemis

de la France, trahissant tour à tour le roi d'Angleterre et Charles de Bourgogne, Saint-Pol fut abandonné par eux et livré à l'implacable Louis XI.

Conduit à la Bastille, le 27 novembre 1475, il fut condamné à mort par le parlement, après quatre interrogatoires, où il avoua ses nombreuses trahisons. Le 19 décembre, lorsqu'il entra dans la chambre criminelle, le chancelier lui dit: « Monseigneur de Saint-Pol, vous avez été par cy devant et jusqu'à présent » réputé le plus ferme et le plus constant chevalier de ce royaume; et puis donc » que tel avez été jusqu'à maintenant, il est encore mieux requis que jamais, » que vous ayez meilleure constance que oncques vous eûtes. »

Puis le chancelier lui demanda le collier de l'ordre de Saint-Michel, et lut la sentence où il était déclaré crimineux de lèse-majesté, et, comme tel, condamné à avoir la tête tranchée sur un échafaud devant l'hôtel de ville. « Dieu soit loué, » dit le connétable en soupirant, véez bien dure sentance, je lui supplie et » requiers qu'il me donne la grâce de bien le connoître aujourd'hui. »

Sur les deux heures de l'après-midi, il fut conduit au supplice, au milieu de deux cent mille personnes qui couvraient la place de Grève, les quais et les rues voisines. Il mourut avec courage et dans des sentiments de grande résignation et piété.

#### NOTE II. Page 50.

Voir pour Louis de Beauvau la notice qui précède le Pas d'Armes de la Bergère.

#### NOTE III. Page 50.

Ferry de Lorraine, fils du célèbre Antoine, comte de Vaudemont, le vainqueur de Bulgnéville, fut un des chevaliers les plus accomplis de son temps. Il avait épousé en 1445, après de longs délais, Yolande d'Anjou, qui lui était fiancée depuis neuf ans. Cette union, à laquelle René s'était longtemps opposé, termina heureusement la guerre de succession du duché de Lorraine.

« Ferry, dit Champier, étoit bien faict de corps et beau de visage, parfaict en » mœurs, couraige, force et prudence en armes. »

René eut peine à pardonner à son gendre la clause impérieuse du traité de Dijon, qui l'avait forcé d'unir Yolande au fils de son plus redoutable ennemi; mais quand il connut Ferry, il lui accorda bientôt la plus entière confiance, et le nomma successivement lieutenant général au royaume de Naples, sénéchal

d'Anjou et gouverneur de Provence. Ce prince d'un caractère élevé et généreux remplit noblement les grands emplois qui lui furent confiés. Il mourut jeune encore en 1472, au moment où la fin prématurée de Jean d'Anjou et de ses deux fils assurait de nouveau, dans la maison de Lorraine, la tranquille possession de ce beau duché.

#### NOTE IV. Page 51.

Philippe de Lénoncourt, second fils d'Herman de Lénoncourt et de Jeanne de Luxembourg, chevalier du Croissant et grand écuyer du roi de Sicile, appartenait à l'illustre famille de ce nom, si féconde en grands hommes, dont l'histoire se lie à celle de la maison de Lorraine, et qui vient y rattacher son origine au milieu du onzième siècle. Son dévouement à René, sa loyauté et sa passion pour la guerre et les tournois lui gagnèrent le renom d'un preux et vaillant chevalier. Les beaux faits d'armes, accomplis en l'honneur de la pastourelle de Tarascon, augmentèrent encore la réputation qu'il s'était acquise l'année précédente à l'emprise de Joyeuse garde, où il avait reçu un riche dextrier pour prix de sa victoire.

Nommé, après la mort de René, conseiller et chambellan de Louis XI, il épousa Catherine de Beauvau, fille du célèbre Bertrand, sire de Précigny.

Son frère aîné, Thierry de Lénoncourt, avait été, en 1436, ôtage et caution de René, alors prisonnier du duc de Bourgogne.

#### NOTE V. Page 51.

Philibert de l'Aigue, ou de Aqua, surnommé le Magnifique, descendait d'une famille riche et puissante du Berri. Il s'était attaché, dès sa jeunesse, à la fortune de René, qui le nomma son conseiller et chambellan, lui montra toujours l'affection la plus vive, et lui fit épouser en 1478, dans son palais d'Aix, Louise d'Oraison, fille de Pierre d'Oraison et de Briande de Glandevez.

Ambassadeur de Jean d'Anjou, duc de Calabre, auprès du pape Paul II, Philibert soutint habilement les droits de ce prince à la couronne d'Aragon, et fut nommé sénéchal de Bar par Yolande de Lorraine, le 5 août 1480.

Ses descendants ont pris le nom de Acqua d'Oraison.

Duverdier et Lacroix du Maine disent qu'un Estienne de l'Aigue « a escript ung » traité de la propriété des tortues, escargots, grenouilles, etc., et a traduit les » Commentaires de César. Paris, 1530, Galliot Dupré. »

Digitized by Google

#### NOTE VI. Page 59.

Pierre Carrion, issu d'une ancienne famille de chevalerie angevine, éteinte dans le dernier siècle, était écuyer du duc de Calabre. Le roi René avait un de ses frères pour échanson, et un François Carrion était un des tenants du tournois de Saumur.

#### NOTE VII. Page 60.

Louis de Montbéron, seigneur de Fontaine et de Cholandrai, petit-fils de Jacques de Montbéron, sénéchal d'Angoumois et maréchal de France, ne suivit pas l'exemple de son aïeul, qui avait embrassé le parti des Bourguignons. Ce fut un loyal chevalier, fidèle à son pays et à son prince. Il épousa en 1458 Radegonde de Rochechouart, fille de Jean, sire de Mortemart.

#### NOTE VIII. Page 61.

La seigneurie de Couraze, dont le vieux château fut habité par Henri IV enfant, était une des douze premières baronnies du Béarn. Elle a donné son nom à une noble famille, qui compte en 1350 un grand maître du mont Carmel. Le sire de Couraze, dont il est ici question, était un des vaillants compagnons du grand Dunois au siége d'Orléans. Il fut blessé sous les yeux de Jeanne d'Arc.

#### NOTE IX. Page 62.

Il n'est pas un combat contre les Anglais, où les chroniques d'Anjou ne comptent des sires de la Jaille. Hardouin et Philibert furent surtout célèbres. Ce dernier, grand maître de la maison de René, avait été un des tenants de l'emprise du château de Joyeuse garde. Il mourut sans laisser de postérité.

#### NOTE X. Page 65.

Tanneguy Duchastel, issu d'une noble famille de Saint-Pol-de-Léon, perdit presque au berceau son père Olivier, tué dans un combat naval contre les Anglais.

Confié à la garde de son oncle, le célèbre prévôt de Paris, qui avait sauvé la vie au dauphin, en l'emportant dans ses bras au milieu d'une populace en délire, il puisa à cette école les deux sentiments héréditaires de sa race, une haine implacable contre les Anglais et les Bourguignons, et un dévouement absolu au sang de ses rois.

Charles VII, qui l'aimait tendrement, le nomma son grand écuyer. Mais la faveur dont il jouissait porta bientôt ombrage au connétable de Richemond. Ce dernier demanda impérieusement le renvoi de Tanneguy, qui se retira alors en Provence, où son oncle se hâta de le rejoindre, pour n'être point un obstacle à la paix négociée entre le roi et le duc de Bourgogne. René accueillit avec joie ces deux illustres chevaliers. Il donna à Tanneguy l'ordre du Croissant et le nomma sénéchal de Provence. La dernière maladie de Charles VII rappela près d'un lit de mort ce fidèle serviteur. Tandis que la foule des courtisans se précipitait au devant d'un nouveau maître, Tanneguy, baignant de larmes la main glacée de son bienfaiteur, commandait à ses frais de royales obsèques, et y déployait une pompe inusitée. Rentré en grâce auprès de Louis XI, nommé chevalier de l'ordre de Saint-Michel et gouverneur du Roussillon, il fut tué d'un coup de fauconneau au siège de Louvain, au moment même où Louis s'appuyait familièrement sur son épaule. Ce grand homme, qui avait commandé des armées et rempli les plus grandes charges de l'état, laissait trois filles sans fortune. Dans son testament, il pria le roi de marier la seconde, chargea ses amis du soin de doter l'aînée, et sa femme de marier la plus jeune.

#### NOTES XI ET XV. Pages 65 et 70.

Honorade de Glandevez, que le brave Tanneguy portait en croupe, avait épousé Antoine de Pontevez, sire de Cabanes, fils de Jean de Pontevez, grand sénéchal de Provence. Antoine était de Tarascon, et fut un des favoris de René, qui lui abandonna ses droits sur la pêche à Arles. Les deux maisons de Pontevez et d'Agoult ont une origine commune.

#### NOTE XII. Page 67.

Gaspard de Cossé, ou de Cossa, mourut à Naples, sous le règne de Charles VIII, sans avoir été marié. Il fut, comme son père Jean, tendrement aimé de René, qui le nomma son conseiller et son chambellan. Une lettre de ce prince, écrite du

TOME II.

Digitized by Google

château de Launay-lès-Saumur, le 10 août 1464, nous apprend que Gaspard fut envoyé auprès de Jean d'Anjou pour le détourner de prendre part à la guerre du bien public. Marguerite de Cossa, sa sœur, épouse d'Honoré de Lascaris, et l'une des héroïnes de la Provence, fut, suivant l'expression de l'historien César Nostradamus, capitainesse du chasteau de Castellane.

#### NOTE XIII. Page 68.

Philibert de Stainville, bailli de Bar et du Bassigny, capitaine des îles d'Hières et viguier d'Arles et de Tarascon, était issu d'une des plus chevaleresques maisons de Lorraine. Elle s'est éteinte glorieusement, au commencement du 18<sup>me</sup> siècle, dans Étienne, comte de Stainville, feld-maréchal au service de l'empereur Charles VI, qui, se voyant sans héritiers directs, adopta son neveu, Joseph de Choiseul-Beaupré, à la seule condition de porter son nom et ses armes.

#### NOTE XIV. Page 69.

Robert du Fay. Il existe en France plusieurs familles de ce nom; nous ignorons à quelle tige se rattachait Robert. L'une d'elles, plus connue aujourd'hui sous le nom de Latour-Maubourg, a été illustrée par un maréchal de France, et, récemment encore, par la gloire, le dévouement et l'élévation de cœur d'un nouveau chevalier sans reproche et sans peur.

#### NOTE XVI. Page 71.

Jean de Cossé, ou plutôt de Cossa, comte de Troie dans la Capitanate, baron de Grimaud et seigneur de Marignane, issu d'une illustre famille napolitaine dévouée à la maison d'Anjou, était gouverneur de la citadelle de Capoue, lors de la prise de Naples par Alphonse d'Aragon. Quoique la famine exerçât dans la place d'effroyables ravages, ce brave chevalier, qui avait avec lui sa femme et ses enfants, ne consentit à se rendre que sur l'ordre écrit de la main de René. Abandonnant alors sa patrie, il voua à ce bon roi un attachement qui ne se démentit jamais, et fut nommé gouverneur de son fils, Jean d'Anjou. Nous voyons Cossa, en 1459, accompagner ce jeune prince à Gênes, et apaiser par son courage les révoltes de cette turbulente cité. Il assiste, l'année suivante, à la bataille

de Parno, donne le conseil de marcher immédiatement sur Naples, se rend en ambassade auprès du pape Pie II, et ne revient en France que lorsque la nouvelle trahison des seigneurs napolitains force Jean d'Anjou d'abandonner pour toujours la conquête de ce royaume. Nommé, à son retour, grand sénéchal de Provence, il ne quitta plus le roi René, dont il resta le loyal et fidèle ami. La violente invasion de l'Anjou et du Barrois ayant forcé ce prince de se retirer en Provence, Cossa fut envoyé à la cour de France où il défendit, avec une énergique franchise, les droits de la justice. Louis XI l'écouta sans l'interrompre, puis il ajouta froidement: « Si » l'ambassadeur du roi de Sicile ne se retire pas en toute hâte, qu'on ait à le » coudre dans un sac, et à le jeter dans la rivière. » Ces terribles menaces effrayèrent peu le vieux sénéchal; car nous lisons, dans Commines, que Cossa, envoyé de nouveau auprès de Louis XI, et l'entendant reprocher amèrement à René ses liaisons avec le duc de Bourgogne, lui répondit hardiment: « Sire, ne » vous esmerveillez pas, si le roi, mon maistre, vostre oncle, a offert au duc de » Bourgogne le faire son héritier; car il en a esté conseillé par ses serviteurs, et » par espécial par moi: veu que vous êtes fils de sa sœur et son propre neveu, » luy avez fait les torts si grands, que de luy avoir surpris les chasteaux d'Angers » et de Bar, et si mal traité en toutes ses autres affaires. Nous avons bien voulu » mettre en avant ce marché avec ledit duc, afin que vous en ouyssiez les nou-» velles, pour vous donner envie de nous faire la raison, et connoistre que le roy, » mon maistre, est votre oncle : mais nous n'eusmes jamais envie de mener ce » marché jusques au bout. » Le cruel et soupçonneux Louis XI ne s'offensa point cette fois de ces parolles que Jean Cossé dit tout au vray; et à peu de jours de là furent ces différends bien accordez.

Nous ignorons l'époque de la mort du fidèle Cossa. Il survécut à René, et suivit en Anjou Jeanne de Laval, qui lui confia l'administration de son comté de Beaufort.

#### NOTE XVII. Page 72.

Guerry de Charno était un des tenants du Pas d'Armes de Saumur. Il y parut avec une tête de Maure pour cimier, surmontée d'un turban d'argent. La mère de Jean de Cossa portait le même nom, ce qui fait croire au noble auteur de la vie du roi René qu'elle était d'origine italienne.

#### NOTE XVIII. Page 72.

Fouquet d'Agoult, surnommé le grand et l'illustre, conseiller et chambellan de

René, viguier de Marseille, chevalier de l'ordre du Croissant, et l'un des exécuteurs testamentaires de René, était fils de Raymond d'Agoult et de Louise de Glandevez. Ce généreux chevalier, que son amour de la justice, son esprit, sa magnificence et sa libéralité avaient rendu populaire, appartenait à l'une de ces grandes maisons de Provence que l'on voit, dès le onzième siècle, entourer le trône des Raimond Bérenger.

#### NOTE XIX. Page 73.

Honorat de Berre, seigneur de Courbon et d'Entrevennes, nommé successivement chambellan et conseiller de René, de Louis XI et de Charles VIII, et gouverneur de la tour de Marseille, fut le dernier rejeton de cette antique famille. René, qui connaissait son dévouement sans bornes, se plut souvent à lui donner des marques d'estime et d'attachement.

La fille unique d'Honorat épousa Louis de Villeneuve, en faveur duquel Louis XII érigea la baronne de Trans en marquisat; c'est depuis cette époque que les sires de ce nom ont pour devise: *Dieu aide au premier marquis de France*.

#### NOTE XX. Page 74.

Guy de Laval, seigneur de Loué, après avoir servi Charles VII, dont il était chambellan, devint l'ami et le conseiller de René, qui le fit chevalier de l'ordre du Croissant, grand veneur, maître de ses eaux et forests et sénéchal d'Anjou. Il était cousin de Jeanne de Laval et de l'illustre maison de Montmorency. Sa femme, Charlotte de Sainte-Maure, lui donna six enfants; il mourut en 1484.

#### NOTE XXI. Page 75.

Jean Beuzelin, surnommé Jarret, était un brave écuyer de la province de Bretagne, qui s'attacha au roi René, et se fixa en Anjou. Il est probablement la tige de la famille de ce nom, le père ou l'aïeul de Louis Jarret, cité dans les chroniques de Bourdigné au nombre des chevaliers angevins qui combattirent à la bataille de Ravenne.

## **GLOSSAIRE**

#### POUR LE PAS DE LA BERGIÈRE.

<del>---30€---</del>

Abis - habit, costume. Afferoit — il convenoit, il séoit. — Afferra — il conviendra.

Appert — il paroît. Arroy - rang, ordre. Assouvi — terminé, arrangé. Attraire — attirer, emmener.

Bannerole, Banderolle — bannière, enseigne, étendard. Baut - fier, alerte. Behaingne — Bohême.
Bejaunes — discordants. Bourde — fausseté, mensonge, sornette. Bourrelet — espèce de cordon qui passait sous le menton et fixait le chaperon sur la tête. Bouter — pousser, chasser. Clame - il crie, il publie. - Clamer - publier. Clas - coup, grand bruit. Clignant - qui fait du bruit. Choisir — apercevoir, découvrir. Compas - mesure, ordre. Conferens - en rapport. Confine (la) — le voisinage. Consoner — se rapporter. Consorte — assemblée, réunion.

Contendre — disputer, contester.

Contenir - maintien. Convenir - venir ensemble; venire cum. Conversées — remplies, exécutées. Cor - corps. Couvercelée — couverte, enveloppée. Crupe - croupe; crupa. Debis (faisoit ses) — il en faisait parade. Deduit, Deduyt - passe-temps, amusement. Defferma - il ouvrit. Deport — satisfaction, contentement. Descrier — annoncer la fin, la clôture. Desrain - dernier. Desseure, Deseure - sur, dessus. Destrier - cheval de lance ou de bataille. - Destrier roan - cheval aux poils blancs, gris et bais. Ditteur - auteur. Doyez - Devez. Duisans - propres, capables. Duit, Duite - instruit, habile à. Esfais - action. Empainte — attaque, choc. Emprise, Emprinse - entreprise, projet. Encochier - arrêter. Ensement, Ensemblement - aussi, également. Ententis - entendus à, habiles à. Envestu — attaqué.
Enviettes — petites jalousies. Erre - place, chemin. Erre (grand) — promptement, grand train. Erre (vint grand) - fit diligence, accourut. Eslits, Eslites — choisis, choisies. Eslongier - éloigner, écarter. Esmay, Esmayance, émoi — émotion, trouble, inquiétude. Esmouchié, Esmouchier — escrimer, jouer de l'épée. Espoussette - sac. Estre (savoit son) — savait se comporter. Estrive — se rebelle, regimbe. Estude (s') — s'applique. Eure - travail, ouvrage. Faitis - aimables, agréables, gentils. Fatras — discours futiles, vieux refrains. Ferir — frapper, blesser, toucher. — Feru — frappé, blessé. Fermay (me) — je m'attachai. Floques - Flocons. Forment - beaucoup, grandement. Fourme — forme.
Frappe — ruban. Fusils - briquet. Gagnepain — épée spéciale aux tournoyeurs. Galoyent - sautaient, s'amusaient. Generaument - Généralement.

```
Get — lien, bande, attache.
 Greigneur — plus grand, plus considérable; grandior.
 Guerpir - Laisser, quitter, abandonner.
 Hoques (donner des) — donner des coups de pointe.
 Hourdez - garnis, fourrés.
 Housse de gris de frappe — fourrure grise très estimée chez nos aseux.
 Houssure - housse, couverture.
 Isnel (le pas) — promptement, sur-le-champ.
 Lassié – lacé, attaché.
 Lée - large, étendu; latus.
 Léesse — joie, plaisir; lætitia.
 Léonimes - rimes anciennes qui étaient fort estimées.
 Lesquieulx lesquels.
 Lie (chiere) — joyeuse mine, gai visage.
 Linompte — toile très fine, linon.
Loquette — frange.
 Mainnie — suite.
 Mains (a) — à moins.
 Manoir - rester, demeurer; manere.
 Marrelle - ancien jeu.
 Mendre - moindre; minor.
Metes — limites, bornes, barrières; meta.
 Mignotise - gentillesse.
 Offendu — offensé.
Orendroit — à présent, à cet instant.
Ot, Ote — eut, avait.
Pel — peau; pellis.
Pennart - aigrette, plumet.
Piece (à) — de long-temps.
Pigne - peigne.
Plumail - touffe de plumes d'autruche ou de héron, dont on se servait dans les tournois.
Pourprise — enveloppée.
Primesault, Prinsault - tout d'abord.
Prouvéu - réglé.
Puet, Pouet — peut; potest.
Referer - renvoyer, porter, annoncer.
Refiere (jc) — je rapporte.
Remaint, Remaigne - reste; remanere.
Remanoir - rester, demeurer.
Remordre - reprendre, critiquer, blamer.
Retraire - se retirer.
Rochet, Rochés — manteau, capote.
Roques — sorte d'armes.
Rosée — couleur de rose.
Routes (lances) — lances rompues.
Sequestre (à) — à la suite.
Serra — il sera.
Seult — a coutume, il est d'usage; solet. — Soloit — avait coutume.
Souloit — se rassasiait.
Sourdi, Sourdir, Sourdre — Sortir, jaillir.
```

```
Tendre — Chercher à, s'appliquer à.
Tenne — couleur rougeâtre.
Tenue (lance) - lance faible.
Tieulx — tels.
Tire (de) — tout droit, de suite, à l'instant.
Tire (mander de) — mander à l'instant.
Torchié (le mieulx) - le mieux arrangé.
Toudis — toujours; totis diebus.
Tousette — jeune fille. — Touseau — jeune garçon. — Touse — fille ou femme en général.
Traire — aller, se rendre.
Tuit - Tout.
Uis (l') — porte, entrée, ouverture; ostium.
Vair (menu) - fourrure de couleur gris blanc mêlé et fort recherchée des anciens Français, qui fut
 ainsi nommée de varius, qui signifie varié; d'où le nom de vairons, donné à de petits poissons,
 parce qu'ils sont de couleurs variées et changeantes; on dit aussi yeux vairs, pour yeux bleus, et
 yeux vairons, pour des yeux de différentes couleurs,
Velut - velours.
Verge - anneau, bague.
Voir (pour) - pour certain, assuré.
Votre (c'est chose) — c'est chose vraie, certaine.
Voise - aille. - Voysent - vont. - Voiser - aller.
```

-----€**-{**||}}||||------

# REGNAULT ET JEHANNETON,

OU LES AMOURS

DU BERGIER ET DE LA BERGERONNE.

TOME II.

13

Une tradition populaire, conservée en Provence, nous apprend que le roi René quittait, chaque printemps, son palais d'Aix et venait, avec Jeanne de Laval, la bien aimée pastourelle du tournoi de Tarascon, habiter une riante bastide sur les bords de la Durance. Là, cheminant seuls, à pied et sans gardes, au milieu des prairies, les illustres époux se mélaient aux bons habitants des campagnes voisines, présidaient à leurs jeux, quelquefois même abandonnaient leur sceptre royal pour la houlette légère des bergers, rendaient, comme leur saint aïeul, la justice sous les chênes, et répandaient, autour d'eux, les plus touchants bienfaits. Les plaisirs purs de la vie des champs convenaient à leurs âmes pieuses et tendres; et la douce Jeanne de Laval savait charmer bien des douleurs.

Un poëme, qui respire la fraîcheur la plus suave, a consacré ces souvenirs des premières années de leur union.

La naïve peinture du printemps sert d'introduction à cette gracieuse idylle. L'air embaumé retentit des chansonnettes de mille oiseaux divers. Ils volent deux à deux sous l'épaisse feuillée, ou le long des buissons fleuris, pour y choisir le rameau qui abritera leur couvée; les alouettes planent en tournoyant au-dessus des blés verts; l'abeille et le papillon voltigent sur les roses; les bocages, les ruisseaux, les prairies, les échos des bois et des vallons répètent des chants d'amour.

Un nid, enlevé à la cime d'un arbre, est offert par un berger à la pastourelle qui, en courant, arrivera la première tout droit à luy, et échangera en même temps un baiser plaisant et gracieux.

Les danses et les jeux commencent. Les bergères abaissent des branches de

saule, les unissent par de légers liens et se balancent en l'air, à l'ombre des vieux arbres; d'autres tressent, avec des joncs, des nasses et des cages, tandis que les laboureurs pressent de l'aiguillon leurs bœufs en retard.

Charmé par ce riant tableau, un pélerin, qui passait d'aventure et allait accomplir un vœu à une chapelle de Notre Dame, s'arrête, appuyé sur son bourdon, près d'une claire fontaine, au milieu d'une prairie semée de violettes. Le gardon et la truite dorée se jouaient dans le limpide ruisseau, l'hirondelle faisait la guerre aux mouches égarées sur les fleurs, et le martinet vert et bleu épiait le petit poisson, puis:

Mais peu après le pélerin aperçoit une gentille bergère, assise au pied d'une souche, qui n'avoit d'autre rameau,

« C'un verd sion sans plus. »

Elle appelait son pasteur, en lui disant :

Regnault, vien environ
 De la souche, et nous asséon (assoyons)
 Cy toy et moy:
 Car il y a très bon recoy (retraite);
 Et si pourrons voir sans esmoy
 Noz brebiz qui, dessoubz l'aunoy,
 Sout en l'ombrage;
 Et cela dit, dessus l'erbage
 S'assirent, sans point davantage,
 L'ung près de l'autre......

La bergère alors prend sa pannetière; et tandis qu'elle apprête un frugal repas, elle écoute en rougissant les tendres déclarations d'un innocent amour. Les deux amants dînent ensemble, mais le chien du troupeau, qui se voyait oublié, triste et de piteux maintien, aboyait souvent, avançait la patte et recevait de légers coups de houlette,

« Par quoy il se tenoit tout cois. »

Le touchant récit de l'amour de deux tourterelles succède à ces descriptions fraîches comme la rose de mai. La bergère, qui les avait vues se poser sur l'arbre voisin, les fait remarquer à son ami, et se plaît à comparer leur affection

à la sienne. Regnault complète l'éloge de la tourterelle, toujours fidèle à son per, et qui, lorsqu'elle l'a perdu, s'en va esgarée, toute joye fuyant, sans jamais se reposer sur branche reverdie, ni boire en nulle eaue si clère soit; et languit en telle angoisse

· Que puis en meurt. ·

Mais il ajoute en riant que pas une femme n'aime ainsi.

Alors la bergère, dont les joues sont devenues vermeilles, se plaint de son ami, et lui demande à quel propos il a dit ce mot là. Elle reproche aux hommes leur légèreté, leur inconstance, leurs promesses parjures et leurs traîtres parlers.

Le pauvre Regnault, les larmes aux yeux, demande si c'est à lui que ce dur accueil s'adresse. Il implore sa grâce de la bergère, qui n'excepte que lui seul. Ensuite il rappelle les nombreuses preuves de fidélité données depuis le jour où il délaissa moutons et brebis, et vint au plaisant pays de France pour y livrer son cœur.

La pastourelle, à son tour, soutient vivement son dire. Elle reconnaît que Regnault l'aime; mais il a été tant de fois amoureux, qu'il doit se rendre sans parler plus et ne pas comparer surtout

Amour qui n'est pas primeraine
 à la seule vraye et certaine
 et premier née,
 car n'en aima jamais autres que luy.

Regnault reste un instant sans répondre. Mais enhardi ung petit par la tendresse, qui perce même dans les reproches de son amie, il exprime le désir qu'un clerc scient en lettre, bon et savant, les eût entendus pour lui soumettre leur débat.

Lors, sans tarder, le pélerin s'approche, et leur dit qu'en cheminant sa voye il les a ouït, ne leur desplust. Pris à l'instant pour juge, il se rappelle tous leurs beaux et plaisants refreins; mais comme il est loin du logis, que le jour s'incline à l'horizon et qu'il désire remplir son vœu dans la soirée, il remet au lendemain à prononcer sa sentence et emporte, en partant, les cadeaux de Regnault et de la bergère: un flajollet d'escource verd, des nousilles et du brun pain.

Il découvre le clocher de la chapelle qu'éclairaient à moitié les derniers rayons du soleil. Déjà les oiselets suspendaient leurs ramages, les cailles s'appelaient le long des prairies, les cerfs sortaient des bois pour paître dans les blés, les perdrix s'abattaient sur les guérets, les cerfs-volants bruyaient par l'air, et les lapins se mettaient en quête.

Mais bientôt le soleil disparaît, le triste hibou sort de sa retraite, et fait entendre son cri plaintif; les chauve-souris annoncent l'approche des ténèbres, et la fraîcheur du soir saisit le pèlerin.

La cloche de la chapelle sonnait alors l'Ave: il tombe à deux genoux près du grand autel, et supplie Notre Dame

Affin que priast son chier fis Que, des péchés vers lui commis, Eusse pardon et paradis, Quant du corps me partira l'àme.

Le bon pèlerin passe la nuit en prières. Puis se levant avec l'aube, il retourne aux lieux où la veille il rencontra les deux amants. Mais en vain longuement il s'arrête, les appelle à haute voix et les attend jusqu'au midi. Personne ne lui répond; il prend enfin, et bien à regret, le parti de retourner à sa demeure.

Ainsi se termine cette simple pastorale, où la vérité des descriptions n'est égalée que par la délicatesse des sentiments et la chasteté de la pensée. Bien supérieur à tous les fabliaux du moyen âge, c'est peut-être le poëme le plus parfait que nous ayons dans ce genre; et nous avons éprouvé à sa lecture un charme inexprimable. Sans doute, il est facile de noter, cà et là, surtout dans le dialogue des deux amants, quelques vers obscurs, une certaine afféterie et de puérils jeux de mots, imités de la langue italienne. Mais semblables à l'insecte endormi dans le calice d'une fleur, ces défauts du siècle de René ne jettent qu'une ombre légère sur l'ensemble de cette ravissante composition, qui place son royal auteur à la tête des poëtes de son siècle, au-dessus même du chevaleresque prisonnier d'Azincourt, le gracieux et mélancolique Charles d'Orléans.

Il nous reste à faire connaître, en peu de mots, le précieux manuscrit que nous avons voulu reproduire, et qui malheureusement est perdu pour la France. Écrit de la main même de René, orné à chaque page de miniatures, représentant le sujet de ses vers, il avait fait partie de la bibliothèque du chancelier Séguier, était passé ensuite dans celle de son petit-fils Charles du Cambout, duc de Coislin, évèque de Metz, et, en dernier lieu, avait été donné par ce pieux et savant prélat à la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, où il était inscrit sous le n° 2537, et dont il disparut en 1792, lors de l'incendie de cette célèbre abbaye.

Nous ignorons à quel titre la bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg le possède aujourd'hui. Mais dans l'impossibilité de consulter l'original, nous avons été heureux de suivre une copie, obtenue dernièrement par M. Champollion

pour la bibliothèque royale. Écrite, comme son modèle, en caractères gothiques, et encadrée, au commencement et à la fin du poëme, dans deux dessins du bon roi, elle forme un volume in-quarto de soixante-quatorze pages de texte. Les emblèmes de René, la souche desséchée à un seul verd sion, la chaufferette et les tourtereaux sont peints sur la dernière page; et pour qu'il y ait moins d'incertitude encore sur le nom du poëte, on lit, au-dessous des armes de Sicile et de Laval, ces deux vers qui tiennent lieu de signature :

-0000u-

Icy sont les armes, dessoubz ceste couronne, Du bergier dessus dit et de la bergeronne.

# Les Amours de Rene Roy de Naples & de Sicile et de leanne Fille de Guy Comte de Lanal quil espousa en secon des Noces



Lith Cosnier Lachese, angers

### REGNAULT ET JEHANNETON,

#### OU LES AMOURS

#### DU BERGIER ET DE LA BERGERONNE.

Vers my avril, ou temps que la verdeur Jà apparoist, commençant par doulceur Du renouveau issir la fueille et fleur En boutonnant, de laquelle l'odeur Fait devenir l'air serain trop meilleur Qu'il n'a esté par la dure froideur, Que le soleil a si fort combatue,

Qu'en soy n'a plus la gelée vigueur De dommaiger par sa dure rigueur, Ne nuit, ne jour, les biens nostre seigneur, Qui semez sont; pourquoy tous en bonheur Les oisillons, si n'ont lors plus de peur D'encommencer leurs doulx chans sans demeur

TOME II.

Par amourettes, qui leurs gens cuers argue 1,

Faisans oyr leurs voix qu'à bouche mue <sup>2</sup>
Avoit esté et celéement <sup>3</sup> tenue,
Sans s'esgayer, renclose pis qu'en mue <sup>4</sup>;
Mais maintenant leur dure chance mue <sup>5</sup>,
Car le doulx temps si fort les esvertue
Que du-tout ont leur crainte abatue
Et alegée leur très griefve douleur;

Pour ce que voyent la gente herbe menue Jà verdoyer et la branche ramue Devenir lors espessement fouillue: Aussi amours jà les occist et tue Par bien amer <sup>6</sup>, dont leur plaisance creue Est si très fort, qu'il n'y a plus tenue Que silz ne chantent à contre et à teneur <sup>7</sup>.

Tant s'esjoyssent ainsi en leur chanter Que deux à deux vont les buissons hanter, Dedans lesquelx ung chascun lamenter On les orroit et d'amours guementer<sup>8</sup>, En verboyant, sans nuit ne jour ester<sup>9</sup>, Si doulcement que c'est à escouter Plus d'autre rien <sup>10</sup> certes grant mélodie.

Et d'autre part calandres " volleter Lors commencèrent et en l'air hault monter;

```
1 Argue — opprime.
2 Mue — muette.
3 Celéement; celatim — secrètement.
4 Mue — cage.
5 Muc — change.
6 Amer — verbe act. amare.
7 Teneur — haute-contre, tenor.
8 Guementer — se plaindre.
9 Ester — rester.
10 Rien — chose.
11 Calandres — espèce d'alouette plus grosse que l'alouette ordinaire.
```

(107)

Les alloetes en chantant déporter '
Par amours c'un à l'autre veult porter,
Et ou blé verd puis à coup se bouter,
Pour leurs gens corps en joye supporter;
Et tant de tours, comme par commédie,

Gentement faire, et d'entente si lie <sup>2</sup>, Par vraye amour qui ad <sup>3</sup> ce leurs cuers lie, Que plus ne peut nature, en sa baillie <sup>4</sup>, Faire faire de ce qu'en seigneurie Soubz soy si a, n'est chose plus jolie; Sur quoy ne scay plus autre rien qu'en die, Si sollassable <sup>5</sup> est leur chant d'escouter

Et leur maintien, sans ce que j'en mesdie; Car c'est, ce croy, trop plus doulce armonie Que d'instrumens, desquelz le son eslie Les cuers des gens: car leur voix très serie <sup>6</sup> Est plus à droit et par fine maistrie Bien reiglée que nul ton d'organie, Par musique, tel qu'on saiche noter.

> Le merle, mauviz, le pinson Recordent bien lors leur leson, En faisant oyr leur doulx son, Jà de moult long, par tel façon Que leur amoureuse tenson Sent le printemps qu'est en bouton, Ou moitié fleur et reverdie.

```
' Déporter - se réjouir.
```

<sup>\*</sup> Lie - gai.

 $<sup>^3</sup>$  Ad - à.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Baillie — garde.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sollassable — agréable:

<sup>6</sup> Serie — mélodieuse.

(108)

Les mouchettes, le grésillon,
La sigalle et le papillon
Et l'avette qu'a l'esguillon,
La sincelle et le moucheron,
La grosse mouche et le taon,
L'escharbot et autres qu'ont nom
Estrange, que nommer ne scay mie;

D'autre part, dedans le bouillon, Chante le petit grenoillon, Ou quel partout en a foisson En l'eaue coye 3 près l'oresson 4, Qui donne une proporcion De voix doulce haussant son ton, Leut 5 tout apert par envoisie 6.

D'autre part aussi hault s'escrie, En chantant son chant, hors desvie <sup>7</sup>, Pour l'amour de sa doulce amie, Lequel, soy plaignant, approprie Sa voix piteuse et très polie, Par ce qu'amours trop le maistrie, Le sauvaige ramier coulon <sup>8</sup>:

Disant qu'a amours la maistrie <sup>9</sup>
De son cuer, sans ce que merie <sup>10</sup>
Sa paine soit; car tant ravie
Sa pensée est, qu'en sa baillie
Si n'est plus lors, dont fest follie;

- <sup>1</sup> Avette Abeille.
- <sup>2</sup> Sincelle ou sincenelle cousin.
- <sup>3</sup> Coye calme.
- 4 L'oresson rive, bord.
- <sup>5</sup> Leut luth.

- 6 Envoisie divertissement.
- <sup>7</sup> Hors desvie s'écarte.
- 8 Coulon pigeon.
- <sup>9</sup> Maistrie seigneurie.
- 10 Merie récompensée.

La raison si est qu'ennemie Est de son repox la saison.

Lors ung pasteur doulcement escouter
Va pas à pas, et les verbes noter
Des oisillons, pour au vray raporter,
Par bien choisir et aux autres compter
Où est le ny de l'oiseau chantant cler;
Et, pour mieulx veoir, dessus l'arbre monter
Tantost ira savoir que dedans a;

Se oiseaux y a, il les vouldra nombrer; Et s'ilz sont telz que tost puissent voller Et plumes ayent et soit temps d'eulx oster, Incontinent les vouldra emporter Et descendra, sans le ny point hurter ', Bien doulcement, ne sans faire branler Branche qui soit, ainsi retournera;

Puis en chantant aux autres s'escrira:
Je l'ay trouvé le ny où oiseaux a
Foison petiz, si viengne qui pourra;
La bergière, qui mieulx courir sara<sup>2</sup>
Et qui plustost à moy tout droit vendra<sup>3</sup>,
Savoir lui fais certes que les ara<sup>4</sup>,
Pour ung baiser plaisant et gracieulx.

Lors chascune de courir si fera Tous ses effors, et si retruchera <sup>5</sup> Son chemison ou la cote qu'ara

<sup>·</sup> Hurter - heurter.

<sup>4</sup> Ara — aura.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sara — saura.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vendra — viendra.

<sup>5</sup> Retruchera — retroussera.

De bureau ' gris, que plus inaux <sup>2</sup> sera, Et sur son chef jà ne demourera Coeffe ne linge; mais trestoute cherra Sur les espaules la tresse des cheveux,

Lesquelz sont beaux et blons, voire et tieux Que princesse, pour vray dire sans jeux, Ne les a pas, et bouquetez par lieux, En lieu de perles ou rubiz précieux, De violetes, car faire ne peut mieulx; Et si ressemblent estre pourtraiz ès cieux, Tant son propres; le voir dy de cela.

Et néantmoins que les habiz sont vieulx Que les pouvretes portent; si n'esse dieux, Soubz le bureau, qu'ilz n'aient très beaux yeux Et froys <sup>3</sup> visaige et plus gens corps que cieulx <sup>4</sup> Qu'à l'aventure ont habiz oultrageux Et atours grans, je l'ose dire et vieux, Et me pardoint celle à qui desplaira.

Ainsi doncques la doulce bergerete Trestant courra que couleur vermeillecte Si ara lors, comme belle rosete; Et quant sera là, son giron apprete, Pour recuillir l'oisillon qui vollete Tout en chéant; car encores l'alete <sup>5</sup> Est si foible qu'il ne peut bien voller.

Et quant tendra les oiseaux la fillette,

<sup>1</sup> Bureau - étoffe de laine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Inaux ou isnaux — vif, léger.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Froys — frais.

<sup>4</sup> Que cleulx, etc. — que ceux qui ont des habits d'une richesse insolente.

<sup>5</sup> L'alete - l'oiseau.

(111)

Doulce, plaisant, mignoune et joliete, El baisera de sa grosse bouchete Le pastoureau, lui faisant telle fete Que plus ne peut, car le don plus lui hete 1 Que nul trésor; et lors en chançonnete Le Dalalo commencera chanter.

Et chascune bergère et berger Tireront là et courront, sans tarder, Pour veoir que s'est, et puis, pour abréger, Prieront qu'ilz aient des oiseaux; mais danger 2 La bergeronne leur fera sans changer Quelque autre chose qui soit à parager, Et doulcement leur marche là feront.

Et puis après iront tous, sans targer 3, Dessoubz saulles, en l'ombre, eulx haberger Et, comme en dance, l'un près l'autre renger Trestouz ensemble; et puis, sans aracher, Avalleront ' des branches pour branler Et par les bouz, pour le conte achever, Les lieront fort, et dessus s'asserront;

Et en chantant forment 5 s'esbranleront, Les ungs dessus, autres les tireront, Et à la longue d'aventure cherront, Dont ploureront ungs, autres en riront. Ainsi le temps gentement passeront, Comme j'ay dit; puis ès blez s'en courront, Pour chalumeaulx de paille à leur gré faire.

```
' Hete — agrée, plait.
```

Danger — difficilement.
Targer — tarder.

<sup>4</sup> Avalleront - abaisseront.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Forment — fortement.

Et d'autre part ès jonchières iront, Près des fontaines, et là ilz cuilleront Des jongs tous vers, dont par après feront Gentes caiges, lesquelles tresseront Ou nausetes <sup>1</sup>, o <sup>2</sup> lesquelles prandront Du ruisselet la lochete <sup>3</sup>, qu'aront Pour leur soupper moult chière, en leur repaire.

Le renouveau de doulce prime vaire
Fait à chascun si parfaictement plaire
Le très doulx temps, que nul ne s'en peut taire,
Monstrant soulas 4.

L'un chante hault, et l'autre chante bas; On ne pourroit aler ung tout seul pas Que l'en n'oist voirement, à grant tas, Tout alentour,

Chanter oiseaux et faire grant rimour; Et, d'autre part, les paisans au labour Si chantent hault, voire sans nul séjour, Resjoyssant

Leurs beufs, lesquelx vont tout-bel charruant
La terre grasse, qui le bon froment rent;
Et en ce point ilz les vont rescriant,
Selon leur nom:

A l'un Fauveau et à l'autre Grison, Brunet, Blanchet, Blondeau ou Compaignon;

Nausetes - nasses.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lochete — petit poisson.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O — avec.

<sup>4</sup> Soulas — plaisir.

(113)

Puis les touchent tel foiz de l'aguillon Pour avancer.

Pour voir dire: nul ne saroit penser Toutes choses, ne au vray recenser Qu'oyent ceulx là, lesquelx ont à passer Lors leur chemin.

Pour ce, en ce temps, comme bon pélerin, Pris à aler et de cuer enterin <sup>1</sup>, Tout à beau pié sans mulle ne roncin <sup>2</sup>, En ung voyage

De nostre Dame, ou quel pélerinage Est un grant plain <sup>3</sup> et près d'un verd boucage Lez le chemin, dessoubz ung hault rivage, Où viz fontaine,

Dont l'eau estoit doulce, clère et seraine, Qui là couroit, sur la grève ou araine, Moult gentement; et lors pour prendre alaine Je m'arrestay,

Et mon bourdon en terre je plantay,
Dessus lequel, les braz joins, m'acoutay ',
En remirant l'eaue, que regarday,
Très clère et necte,

C'un pré mouilloit tout plain de violete Qui croissoit là, sur l'erbe joliete,

```
* Enterin — loyal.

* Roncin — cheval de service, mauvais cheval.

* TOME II.

* Plain — plaine.

* M'acoutay — m'accoudai.
```

Digitized by Google

Trop plus d'assez c'une esmeraude, verte, Drue et menue,

Poignant droicte, greslecte et aigue, Qui, pour le cours de l'eaue non venue, Ung bien petit à la foiz se remue Très gentement.

Et, d'autre part, où l'erbe nullement Ne couvroit l'eau, estoit si proprement Sur le gravier le poisson joliement Nageant par fois;

La belle loche et le vairon ouvois Et l'anguillete, la truite et le vindois Et le gardon et le becquet tout cois. Lesquelx saillir

Eussiez là veu aussi prendre et faillir L'un l'autre à coup, et se venir tappir Dedans l'erbe, puis hors courre et jallir Sans cesser point.

Le martinet lors venoit, sur ce point,
Sur la branche, près de l'eau, coy et joint,
Tout verd et bleu, plus bel que s'il fust point.

Lequel gactoit 2

Le petit poisson qui passoit Et, lors que passer le véoit,

Point - peint.

<sup>2</sup> Gactoit — guétait.

(115)

En l'eau tout à coup se plungeoit Et en prenoit

Moult souvent ung qu'il emportoit Sur sa branchette et s'en paissoit, Et puis ses plumes secouoit, En tendant l'elle <sup>1</sup>

Au soleil; et lors de plus belle Faisoit guerre fière et mortelle Au poisson, et par façon telle Que poissons tous

Si fuioient cà et là de paous. Lors l'oiselet plaisant et dous, Qui de giboyer estoit saous, Si s'en alloit;

Et après gueres ne tardoit Que subitement revenoit Et bataille recommençoit Comme d'avant.

Et d'autre part en soy levant Volloit l'aronde <sup>2</sup>, qui souvant Faisoit ses ressors contre vant, Allant après

Les mouschetes · lesquelles près Du long de l'eaue et des près

<sup>1</sup> Elle; ala — aile.

<sup>2</sup> L'aronde; hirundo - hirondelle.

Escarmouche faisoit, si très Subite et tante '

Que on voit bien que n'estoit lante A pourchacer la vie présante, Qui estoit chose bien plaisante Certes à voir.

Mais gaires ne tarda, pour voir, Que commençay à entrevoir Venir là près, pour soy assoir, Voir pastourelle,

Sur la fontaine gente et belle
Laquelle son pasteur appelle,
A l'ombre d'une soche telle
Que n'avoit nus²

Rameaulx, c'un verd sion sans plus, Tout seche estoit le seurplus; Ainsi doncques quant fut venus Le pasteur là,

A haulte voix tantost parla

Et la pastourelle appella,

Disant: « M'amour, es-tu de-là?

« Han, Janneton! »

- Lors elle respondit au ton Et dit: « Regnault, vien environ

<sup>2</sup> Nus — nuls.

· Tante — si grande.

### (117)

- » De la souche et nous asséon '» Cy, toy et moy;
- » Car il y a très bon recoy 2
- » Et si pourrons voir, sans esmoy,
- » Noz brebiz qui, dessoubz l'aunoy,» Sont en l'ombrage. »
- Et, cela dit, dessus l'erbage
  S'assirent, sans point davantage,
  L'ung près l'autre; puis du fromage
  Et du pain bis

Print lors la belle, et dist : « Amis

- » Regnault, vois-tu ce coign faitis
- » De pain que t'ay gardé, tandis» Que tu dormois,
- » En ma panetière, que vois,
- » Et ce fromage; or ne t'esmois
- » De riens; jamais ne te fauldrois ³,» Jusqu'à mourir,
- » Que ne t'en doye repartir.
- » Croire m'en puez, sans en mentir,
- » Car j'ay si très parfait desir» De povoir faire
- » Chose par quoy puisses bien croire
- » Combien je t'ame, et que complaire

\* Recoy, recoit - retraite.

Asséon — assoyons.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fauldrois — faillirai.

- » Te vouldroys, par Dieu débonnaire,» Que, pas au quart,
- » Non mie a la centiesme part,
- » Me saroye dire, tres tant art '
- » Mon cuer, sans cesser tost et tart» En ton amour;
- » Mon doulx ami, mon gent pastour,
- » Ame moy donc, sans nul faulx tour
- Jamais ne faire, nuit ne jonr. »— « Pareillement,
- » T'ameray très parfaictement
- » Du bon du cuer, si loyaument
- » Que ne te fauldray nullement,» Jusques à mort;
- » Ma doulce amour, mon reconfort
- » Et mon espérance oultre bort,
- » Seule au monde, j'aroye tort» Se autre amoye.
- Lors doulcement elle larmoye
  Et en le baisant, dit: « Ma joye
  » Est, quant tu es où que je soye;
  » Pour ce faisons
- » Bonne chière, et nous repaissons
- » Ensemble cy, et ne pensons

1 Art; d'ardere — brûler.

- » Qu'a bien amer, et delaissons» Mélencolie. »
- Lors le pastour, à chière lye,
  Baisa la pasteure jolie
  Plus de dix foiz, disant : « M'amie,
  » Je n'ameray
- » Autre, fors toy, que serviray,
- » A mon povoir, tant que vivray;
- » Ne pas je ne te changeray» Pour autre amer,
- » Seure en soye; car en l'amer
- » Dont je t'aime, n'y a amer.
- » Nulle qui soit, sans rien blamer,» Si loyaument
- » N'ame, ne tant parsaictement,
- » Sans point faillir entièrement,
- » Comme toy, qu'es certainement» M'amour très gente
- » Et doulce amie et tant plaisante,
- » Mon bien, mon confort, mon attante;
- » Mon cuer si t'ame d'amour tante
  - » Que n'ay povoir
- » Nullement le faire savoir
- » A toy ne autre, et pour voir
- » Je te jure; car recevoir
  - » Fait ta beaulté

- » A mon cuer telle feaulté ',
- » Si très parfaicte en loyaulté,
- » Qu'au monde n'y a royaulté» Pour qui changeasse,
- » Ne ung pas plus avant alasse;
- » Car ton amour si fort enlasse
- » Ma pensée qui n'est point lasse,» Ne ne sera,
- » De bien amer, tant que vivra
- » Ton pasteur, qui ne changera
- » Son propos, mais y demourra,» Je te le jure;
- » Ce me seroit trop grant injure,
- » Envers amours et forfaicture,
- » Faire autrement, tant qu'en moy dure» Ma pouvre vie. »
- Sur ce mot la belle et jolie
  Pastourelle, doulce et polie,
  Le mercia d'entente lie
  En le baisant.
- Et ainsi telz mines faisant,
   Le pasteur si lui fist présant,
   Sans plus tarder lors à présant,
   D'un barrillet

Plain de vin et d'un joliet,

1 Feaulté - fidélité.

(121)

Petit, courtault, gent coustelet, Et d'une pannetière à plet ' Faicte de teille 2

Toute neufve: dedans laquelle Y avoit mainte chose belle, Comme je croy qu'à pastourelle Il affiert mieulx.

Laquelle, de cuer moult joyeux, Le baisant une foiz ou deux, Receut tout, et puis par entr'eux, Pour ung petit,

Au parler fut donné respit.

Eulx prenant de bon appétit

A menger, par quoy tout sortit

Du panneron:

Premier ung petit touaillon 3, Des aillez, aussi ung jambon, Et ung petit moul fromageon, Des eschalletes,

Du sel et aussi des noisetes, Et foison sauvages pommetes, Des responses et des herbetes, Des champignons,

Du vin aigre et des oignons,

TOME II.

3 Touaillon - nappe, napperon.

16

<sup>1</sup> A plet — à mailles.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Teille — chanvre.

Aussi de boys deux sausserons ', Et de terre deux goderons; Et l'escuelle

Estoit d'une escorce nouvelle De chaine, que la pastourelle, Pour une chose gente et belle, Bien la tenoit,

Qui du lait gardé l'y avoit.

Puis vy le pasteur qui prenoit

Du boys, et le feu y mectoit;

Et Janneton

Mectoit dessus le palleron.

Puis Regnault vint à l'environ

Qui le soustenoit d'un baston,

Qu'il ne tombast;

N'estoit besoing qu'on leur aidast, Plus grant doulceur ne demandast Nul homme qui les regardast: Ce que je vis

Fut tout cela, à mon avis; Ainsi mengèrent vis à vis Et, à leur très petit convis<sup>2</sup>, N'avoit plus rien

Que Briquet, leur grant pelu chien,

<sup>1</sup> Sausserons — saucières.

<sup>2</sup> Convis — festin.

(123)

Qui avoit très piteux maintien, Pour ce que, comme croy et tien, Riens il n'avoit

A menger lors; et si véoit
Menger davant lui, dont n'estoit
Trop content, car il abéoit <sup>1</sup>
Souvent et fort,

Sans patience et sans confort; Et le pié mectoit sur le bort Du touaillon, à très grant tort; Car à la fois

Avoit ung coux ou deux ou troys, Par quoy il se tenoit tout cois. Et ne fut plus öy sa vois, Ne mot sonné.

Quant ilz eurent raissionné, Et leur petit menger finé, Leur relief fut au chien donné, Qui bien mengea.

Mais guères après ne tarda C'une turtre 3 par là volla, Qui sur le sion se posa, Lors de la souche;

Laquelle ne fist du farouche,

<sup>&#</sup>x27; Abéoit - aboyait.

<sup>3</sup> Turtre, turtur — tourterelle.

Ainçoys très doulcement s'approuche Du creux de l'arbre, et en sa bouche Portoit entier

Ung rain ' de rouge groiselier, Lequel sans nullement tarder Mist ou creux et, pour abréger, Son ny en fist;

Et puis mondainement se prist A chanter hault, si que l'oïst Son per, affin que là vensist; Et chanta tant,

Que son per au crier l'entant, Dont ne tarda que volletant Le vis venir droit là batant, Faisant grant feste,

Et s'assist dessus la branchete, En haussant le coul et la teste, Regardant où son amiete Pour lors estoit;

Qui dedans le creux se tenoit, Et son beau petit ny faisoit, Et avec le bec l'agensoit Bien gentement.

Mais quant l'autre la vit vraiement, Vers elle alla incontinent,

· Rain - rameau.

(125)

La baisant aussi proprement, Comme ce fust

Homme et femme: ne plus n'en peust Faire ung amant, lequel deust S'amie baiser; tant joye eust La turturelle

Voyant son per, et son per elle, S'esplumetoit, puis de plus belle Chantoit par une façon telle Qu'à la oïr

Ainsi chanter, et puis saillir De branche en branche, sans mentir J'eus lors si très parfait plaisir Et telle joye

Que, sans cesser, je ne savoye Tenir mes yeulx, ne ne povoye Qu'ils n'adressassent celle voye Jà où estoient

Les deux turtres, qui là faisoient Tel joye, que plus ne povoient Faire ou monde, ne ne savoient Certainement.

Mais, tost après et vistement, La pasteure subitement Mist sa veue, ne scay comment, Tout droit vers eulx;

Et quant les vit ainsi tous deux

Faire telle chière, dist : « Dieux, » Regnault, amy, pourroit-on mieulx » Acomparer

- » Deux loyaulx amans, ne ung per
- » En bonne amour, sur tous comper
- » Qu'est ce per là, lequel comper » A vous et moy?
- » Par ma loyaulté, non ce croy;
- » Quant l'un a mal, l'autre a esmoy,
- » Quant l'un a joye et l'autre en soy» Là fait aussi;
- » Quant l'un a deueil, l'autre a soussi,
- » Et quant l'un rit et l'autre ainsi
- » Pareillement fait. Tout cesi,
  - » Que je vous dis,
- » S'est ung seul vueil 1 durant tousdis 2,
- » Où n'a reproche ne mesdis;
- » S'est ung bien mondain paradis,
  - » Mon gent pastour,
- » S'est une très parfaicte amour,
- » Sans faintise, ne sans faulx tour,
- » Où n'y a ruse ne destour,
  - » Voir de faintise;
- » S'est une vraye amour qu'atise

1 Vueil - volonté.

<sup>2</sup> Tousdis — toujours.

- » Les cuers à bien amer, qu'esprise» Est toute de loyal franchise,» N'est-il pas voir? »
- Lors le pasteur print à véoir
   Les turterelles, et asséoir
   Sa véue et à son povoir
   Les advisa,

Disant: « Janneton, voir cela » Est que dit as. » Puis divisa Le pasteur, et ainsi parla De la nature

Façon et amour vraye et pure De la turtre, qui forfaicture Jà à son per, tant que lui dure Ou corps la vie,

Ne fait, ne jamès n'a envie S'asseoir sur branche reverdie, Puis que son per meurt, et de vie Aussi ne boit

En nulle eaue que clère soit, Ne pour elle per ne resoit Nul autre plus, et ainsi voit ' Seule vivant,

A par soy lamentant souvant

' Voit — va.

### (128)

Tant esgarée. « Je vous convant <sup>1</sup>
» Que toute joye va fuyant
» Jusqu'à la mort,

- » Sans avoir ung tout seul confort,
- » Ne sans soy resjoïr si fort,
- » Ayant mémoire du grant tort» Que mort lui fist,
- » Et en telle douleur confist
- » Angoisse son cuer, et nourrist
- » Le souvenir las qui l'occist» De tous poins voir,
- » La faisant languir main 2 et soir,
- » Et en elle tel grief avoir
- » Que puis en meurt par son doloir.» Ainsi finist
- » Regarder quel loyaulté ist<sup>3</sup>
- » De la turtre, et quel vertu mist
- » Dieu tout puissant, qui tant la fist» Doulce et loyale.
- » Est-il oiseau, femelle ou masle,
- » Qui ait amour si très esgale,
- » Ne femme aussi? Ce dis par galle \*

  » non autrement,
- » Car de cent, une n'ame si loyaument
- 1 Convant garantis.

- <sup>3</sup> Ist du verbe issir sortir.
- <sup>2</sup> Main, Mané matin.
- 4 Galle plaisanterie.

#### (129)

- » Comme faisons, ne si très longuement
- » Ne plus ne mieulx, ce puis je clerement» Davant tous dire. »
- Lors la bergère, comme moitié par ire, Sans s'effrayer ou son gent corps de frire,

En rougissant se prist lors à sourire; Et de travers,

Avec ses gens et tres plaisans yeulx vers<sup>2</sup>, Si regarda le pasteur, puis après, Pis que de fleche qui a bien transchans fers, Dist: « Vous m'avez

- » Au cuer navrée, pour voir, et ne savez
- » A quel propos, car sans raison avez
- » Dit ce mot là; mais tant vous en donnez
  - » Entre vous hommes,
- » Car nous, pouvretes, qui trop simples las sommes
- » En emportons les charges et les sommes,
- » Qui pis au goust sont que les aigres pommes;
  - » Si est mal croire
- » A tous vos dis, c'est chose bien notoire;
- » Car chascun scet que pour moins d'une poire
- » Légièrement, comme dit vostre histoire,» Changez subit,
- » Entre vous hommes, plus souvent que l'abit,
- » Pensée et vueil : car ung cuer d'omme eslit

' Frire — trembler; frigere.
TOME II.

<sup>2</sup> Vers ou vairs, c'est-à-dire bleus.

17

- » A gré de l'œil, sans raison, par délit,» Cent foiz le jour,
- » Nouvel propos, aussi nouvelle amour,
- » Que poys en pot, n'a arrest ne séjour
- » Vostre plaisance pour chacune à son tour:» Dire le puis,
- » S'est de faintise et barrat ' ung plain puis,
- » De tromperie s'est le portal et l'uis,
- » Par où voz cuers sont d'aler si très duis,» Que s'est pitié.
- » Ha! fy de telle légière amitié:
- » N'en parlez plus, car, pour voir, à moitié
- » N'est si parfaicte, par sainte déité,
  - » Comme est la noustre :
- » S'est aussi vray comme la patenoustre!
- » Dire povez que d'amer belle monstre
- » Faictes souvent; mais l'effet se demonstre» Au paraller.
- » Or ça, or ça de nul ne vueil parler,
- » Mais on nous scet moult bien vendre et saler;
- » Pour nous servir le venir et l'aler,
  - » Aussi jurez,
- » Fort promectez, et souvent parjurez,
- » Et voz seremens très pou faictes durez.

Barrat - perfidie.

- » De telles gens puisse veoir ennivrez» Tout ung grant tas;
- » Car leurs faulx tours et leurs faintifs hélas
- » Et leurs traistres parlers sans advocas,
- » Leur contenance toute faicte à compas
  - » Nous donne croire
- » De ce qui est à la fois le contraire;
- » Pour cela dire l'ay voulu que en l'aire
- » Les puisse voir si fort, sans cesser voire,» Que tous créver
- » En puissent là, sans jamais relever,
- » Telz garnemens qu'ainsi, par leur baver,
- » Nous vont trompant et esté et yver.» Or, ai-ge dit
- » Tout ce qu'en ay sur le cuer sans desdit,
- » Dont desormais à mon parler est dit,
- » Et pour ce icy sans plus nul contredit·» Faire je vueil. »
- Adonc Regnault, ung pou la lerme à l'ueil, En basse voix dist: « Hélas! mon seul vueil,
- » Esse pour moy que ce tre dur recueil
  » Vous avez fait?
- » Assez savez, tout pour vroy et de fait,
- » Que sans faulcer et de cuer très parfait
- » Je vous ame, et sans m'estre forfait
  - » Las nullement
- » Jamais vers vous, Janneton, voirement! »

- Lors la bergère lui respond : seulement
  « Vous excepté, et nul autre vraiement
  » Estes sans plus. »
- -- Et le berger dist : « M'amour du seurplus
- » Il ne me chault, car ou monde n'a nus
- » Si loyaument amant, les cas congnus» Que voyons cy,
- » Dont puis dire qu'il n'y a ung seul si
- » Redute, chascun le croye ainsi,
- » Tout aussi vray que la messe est ainsi!» Bien le savez.
  - » Et tout premier, vous ne povez
  - » Certes nyer que ne devez
  - » Avoir ouy, sans le ignorez» Certainement,
  - » Qu'ainçoys que jamais nullement
  - » Je vous veisse si chierement,
  - » Vous amoye et parsaictement,
    - » Voire trestant
  - » Que mon cuer dès lors tout batant
  - » Vous donnay: tellement hastant
  - » L'aloit amours, et si mattant,
    - » Que force fut;
  - » Seulement au rapport qu'il eut
  - » De vostre beaulté, tant que peut
  - » Vous amer, dont depuis si n'eut,
    - » Jusques vous vit,

# (133)

- » Mon œil bon jour ne bonne nuit;
- » Par quoy me convint estre duit
- » De passer les haulx mons sans bruit
  - » Ne pour mourir
- » En la nége, et illec pourrir,
- » Sans povoir aler ne courir
- » Qu'à grant paine, par quoy périr» Moult bien cuidoye.
- » Une heure de froit je trembloye,
- » L'autre de grant ahan ' suoye,
- » Puis trébuchoye et puis chéoye;
  - » Et néantmains
- » Que de telz maulx j'avoye mains, 2
- » Je fis tant que aux piez et aux mains
- » Par le ferme propos où mains, 3
  - » Qu'en eschapay.
- » Mais de là les mons je laissay
- » Mon avoir que plus ne garday,
- » Lequel du tout j'abandonnay,» Aussi le pais,
- » Où à servir je m'estoie mis,
- » Prenant congié de mes amis,
- » Délaissant moutons et brebis
  - » De par delà;
- ' Ahan fatigue.
- \* Mains grand nombre.

<sup>3</sup> Mains — je demeure; manere.

### (134)

- » Vostre amour me fist tout cela,
- » Laquelle mon cuer si cela '
- » Tant longuement et jusque là
  - » que fu venus
- » Ou pais de France, ou quel vous deus
- » Trouver, et vous véoir sans plus.
- » Mais alors que véue vous eus,
  - » Et plus apris
- » A vous amer, dont plus espris
- » Fus que jamais, et trestant pris
- » Qu'en vous seule mis mes espris,» Et cuer et veul,
- » En oubliant la peine et le deul 2,
- » Que premier avoye, et laqueul;
- » Mais pensant à vostre requeul,
  - » Soulas avoye,
- » Lors qu'à mon plaisir vous véoye,
- » Et qu'adonc pour vray je pensoye
- » Qu'ainçoys que vous voir 3 vous veoye;
  - » Et ne savoye
- » Encores lors ce que j'amoye,
- » Ne si de vous qu'amoye estoye
- » Amé, ou si je le seroye;
  - » Dont mainte larme,
- ' Cela de celare cacher.
- 2 Deul depil.

<sup>3</sup> Voir — vraiment.

# (135)

- » A part et sans crier alarme,
- » Gectoys souvent, car tel vacarme
- » Ne souffrit d'amer ce croy arme ¹,» Lors comme moy.
- » De soussi avoys tel convoy,
- » Et telle douleur et esmoy,
- » Que je vous jure, par ma loy,» Que n'eusse vie,
- » Si ce ne fust la grande envie
- » Qu'avoys de vous amer, m'amie!
- » Or est maintenant assouvie» Las ma tristesse,
- » Ma langueur et ma grant destresse,
- » Quand vous voy, m'amour, ma maistresse!
- » De savoir voulez pourquoy esse?» S'est tout de veoir
- » Qu'ores vous tiens à mon vouloir,
- » Estant tout seur, et main et soir,
- » Que de m'amer ferez devoir» Pareillement,
- » Comme fais vous, combien vraiement
- » Qu'estre ne pourroit bonnement
- » Qu'amessez si parfaictement,» Certes vous moy,
- » Que je fais vous en bonne foy.

' Arme - âme.

- » Raison vous oy dicte ce croy;
- » Car ains que vous voir comme voy,» Je vous avoye
- » Amée pieça, et estoye
- » Pour votre amour desja par voye;
- » Et d'autre part moult bien savoye» Que n'estois pas
- » Amé de vous, ne c'un seul pas
- » Pour moy vous n'eussez fait hélas;
- » Ne pource moins je n'estois las» De vous amer,
- » Ne ne scray pour tout l'amer
- » Que mon cuer ait jusqu'à pâmer.
- » Pour ce ne vueillez plus blamer» L'amour d'autruy;
- » Car pour vray tout asseuré suy,
- » Par la doulce vierge du Puy,
- » Que de bien amer n'est nully» Qu'en riens me passe,
- » Ne ne sera jà, que Dieu fasse,
- » Que plus vous m'amez, hemylasse!
- » Que moy vous, et la raison asse» Dicte ay devant.
- Lors la bergière, en souspirant,
  Tint ung pou sa parolle atant,
  Puis lui a dit en sourriant:
  - « Dire vous vieulx

### (137)

- » Non autrement, si non par jeux
- » Et pour passer temps, se m'aist Dieux,
- » Ad ce que vous congnoissez mieux» Que je vous ame
- » Et ay amé plus qu'oncques ame
- » N'ama, ce croy, vous, sans diffame
- » Et sans ce que vostre amour blame,» Ne point ravalle;
- » Or une petite intervalle
- » M'escouterez, affin que calle
- » Vostre dit, que je tiens à galle» Je vous diroy,
- » Assez confesse et bien l'estoy,
- » Qu'avez premier amé que moy,
- » Et que, tantost et sans deloy '» Que vous oystes
- » De moy parler, du tout vous meistes
- » A m'amer fort, et lors prensistes
- » Le chemin vers moy et me veistes,» Et que laissastes
- » Toute autre chose et eslongnastes,
- » Et le péril point ne doubtastes
- » Des nèges, où tant travaillastes
  - » Qu'on ne peut plus
- » Dire; mais venons au seurplus,

' Deloy — délai. TOME II.

18

- » C'est assavoir que plus que nus,
- » Par ce qu'est dit icy dessus,» Que tout pour vroy,
- » Plus fort amez d'assez que moy;
- » Si dis qu'ainsi n'est pas pourquoy,
- » La raison y est, sur ma foy,
  - » Que d'assez fault;
- » Sans doubter qu'il n'y ait deffault
- » A vostre dit, car trop mieulx vault
- » Mon amour et tout oultre sault
  - » Certainement.
- » Vez cy l'occasion comment ·
- » Oncques je n'amay nullement
- » Personne qui soit, jusqu'à tant
  - » Que je vous vis;
- » Et ne m'estoit jamais advis
- » Qu'à nul qui soit ou monde vis
- » Pour riens qui fust, je vous plevis',
  - » Si tost je deusse
- » Donner m'amour pour propos qu'eusse;
- » Quant vous vis ains que vous congneusse,
- » Force me fut qu'à vous je fusse,
  - » Et cuer et veul,
- » Du tout en tout, en parti tieul
- » Sans avoir ung repentir seul;

' Plevis - garantis.

# (139)

- » Aincoys tousjours bien dire veul» De plus en plus,
- » Estoit mon cuer trestant esmus
- » De vous amer plus fort que nus
- » Ne fut amé, et sans abus
  - » Pour voir le dis,
- » Et tant, par Dieu de Paradis,
- » Que tout autre vouloir perdis
- » De penser ailleurs, dont tandis
  - » Qu'en vous pensoye,
- » Estoit ma pensée si coye
- » Que nullement ne me mouvoye,
- » Pour l'aise du plaisir et joye
  - » Qui avoit lors
- » Embrasé mon cuer et mon cors;
- » Et en ce point, sans nulz discors,
- » Estoie, se bien m'en recors» Si longuement,
- » Qu'en moy n'avoie voirement
- » Force, vertu ne sentement;
- » Aincoys muoys subitement
  - » Las la couleur,
- » Ne scay comment, fors de fréeur
- » Ou de honte ou de grant cremeur 1,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cremeur — crainte.

### (140)

- » Et en ce point, souvent de peur» Je tressailloye,
- » Dont à la foiz fort souspiroye
- » Et de grant ahan tressuoye;
- » Puis à l'environ regardoye» Si acuillie
- » Estoie, ne de nul poursuie 1,
- » Fors de dueil qui m'avoit suie 2,
- » Tant que j'estoye aconsuie <sup>3</sup>
   » De tout martire,
- » Que ne le vous saroye dire,
- » Car celer me failloit, beau sire,
- » Tout ce qu'ay dit, et mieulx eslire» La mort, ainçoys
- » Que semblant faire, comme crois,
- » De ce qu'ait mon cuer pour sourcrois
- » Les plains et pleurs que plusieurs fois» Lui failloit faire :
- » Pour ce, par le Dieu debonnaire,
- » Je ne me puis sur ce point taire
- » De dire, sans mon dit retraire,
  - » Que mon amour
- » Trop plus de la vostre est grignour ',
- » Plus forte d'assez et meilleur,
- 1 Poursuie poursuivic.
- <sup>2</sup> Suie suivie.
- 3 Aconsuie accompagnée.
- <sup>4</sup> Grignour, gréignour, de grandior plu s grand, plus considérable.

### (141)

- » Pour la peine et pour la douleur» Qu'euz, dont ne sceustes
- » Jamais pareil, ne si n'en fustes
- » En tel point, ne oncques n'en eustes
- » Tant à souffrir, ne n'en receustes» Comme moy, las!
- » De ce ne fault débatre pas;
- » Encor y a ung autre cas
- » Qu'autres premières ung grant tas» Vous aviez
- » Amées piéça, et estiez
- » D'elles tant que plus povyez
- » Amoureux, et pour ce croyez,
  » Se vous m'amez,
- » Aussi d'autres autant avez
- » Amées; donc, se ne savez
- » Autre que dire, vous rendez» Sans parler plus.
- » Mais moy n'en amay jamais nus
- » Autres que vous; par quoy conclus
- » Que ce seroit trop grant abus
  - » Et chose vaine
- » De faire pareille ou prouchaine
- » Amour, qui n'est pas primeraine,
- » A la seule vraye et certaine
  - » Et premier née:
- » De deux seurs savez que l'aisnée

- » Doit aler davant la puisnée;
- » Pour ce, ceste raison donnée» Icy vous ay,
- » Et dorenavant me tairay,
- » Et sur cecy j'escouteray
- » Se plus riens dire vous orray» Chose qui vaille.
- » A quoi respondre point me faille,
- » De vostre amour n'ay que la paille,
- » De la mienne le grain vous baille, » Et plus n'en dis. »

Alors le bergier ung tendis '
Sans parler fit, mais non tousdis;
Puis reprint cuer, et enhardis
Ung petit fu,

Disant: « Assez avons tenu

- » Ce débat, souvent et menu;
- » Pleust à Dieu qu'il fust aucun» Que ouy peust estre,
- » D'aucun qui voirement fust maistre,
- » Ou fust clerc, ou scient en lectre,
- » Bon et scavant, pour m'en submectre» A jugement. »
- -- Lors sans tarder incontinent

  Marchay vers eulx disant : « Comment

1 Tendis - intervalle de temps, un moment.

- » Voulez doncques totallement» Entre vous deux
- » De vostre débat pour le mieulx
- » Me faire juge? Et se m'aist Dieux,
- » Se vous voulez, sans point de jeux,» A mon retour,
- » Ce vous diray et sans séjour
- » Qu'il m'en semble pour vous, pastour,
- » Ou pour vous, pasteure d'atour:
  - » Et tellement
- » Que je croy bien que nullement
- » Je ne fauldray, mais loyaument
- » De bon cuer et parfaictement» Jugeray lors;
- » Car, sans doubter, bien me recors
- » De vos beaux et plaisans descors 1
- » Et debaz gracieulx, sans tors» A nully faire. »
- Lors la bergière débonnaire
  Me dist : « Ha dea ², le noustre affaire
  » Avez ouy d'iceux? Mais qui croire
- » Avez ouy d'iceux? Mais qui croire » Helas l'eust peu,
- » Ne que fussiez icy venu,
- » Sans de nul de nous estre veu! »

: Ha dea - ah vraiment; oui-da.

Descors - disputes.

- Le bergier dist : « Pas ne l'ay sceu,» Se j'aye joye. »
- Adoncques leur dis que j'estoye
  Pélerin cheminant sa voye,
  Et que si ouiz les avoye,
  Ne leur despleust.

Mais chascun d'eulx voirement fust Content qu'en deisse, et si m'esleust Pour juge; combien que ne peust Le jour souffire

A povoir la sentence dire, Si me pris le cas à escrire Legierement, sans le deduire, Et leur dis puis:

- « Jusques à demain, je ne puis
- » Ou cas vacquer, car encor suis
- » Loing du logeis et presque nuis» Si est desjà;
- » Pour ce autre afaire plus n'y a
  » Jusqu'au matin. » Lors supplia
  Le bergier, aussi me pria
  Voir la bergière

Que, pour Dieu, tensisse manière, Sans nexun ' point laisser derrière,

<sup>1</sup> Nexun - aucun. Italien, nessuno.

(145)

De dire sentence planière A mon retour.

Adonc leur promis sans secour
De le faire, passé ce jour.
Puis, prenant congié, le pastour
Sa main il met

En son sain, et ung flajollet, D'escource verd gentement fet, Me donna disant: « Tel qu'il et » Prenant en gré

- » Le don que n'ayez à regré,
- » Car il est selon mon degré:
- » En vous priant que alegré <sup>1</sup>
  » Soye demain
- » Par vostre jugement à plain
- » Donné au long, car pas ne crain
- » Pour vray; de ce suis bien certain» Que est pour moy
- » Le droit, de ce n'ay nul esmoy
- » Si le vray dictes, comme croy
- » Que vous ferez; et sus ma foy» Tort ariez,
- » Quant le droit donner vouldriez
- » A autre, et bien si sariez

1 Alegré - rendu joyeux.

TOME II.

19



- » Que grant grief vous me feriez,» Voir mallement. »
- Lors la pasteure isnellement <sup>1</sup>
  S'avança, disant : « Autrement
  » Va que n'a dit du jugement,
  » Ne serez pas
- » Creu, dea! Regnault ami, hélas,
- » Laissez le penser sur noz cas
- » Jusqu'à demain, car noz débas» Jugera bien.

Ainsi disant, mist lors la main En sa pannetière, et à plain De nousilles et de brun pain Si rapporta,

Me disant: « Pelerin, cela
» Pour vous sans faulte si sera,
» Et de mon fait vous souvendra,
» Je vous en prie. »

La merciant, sans qu'autre die,
 Prins congié, et chascun m'octrie
 Bon vespre <sup>2</sup> à la départie,
 Et moy à eulx.

Alors, pour acomplir mes veulx, M'en parti de là tout fin seulx, Marchant si fort que plus ne peulx;

1 Isnellement - promptement.

<sup>2</sup> Vespre — soir.

(147)

Mais cheminé guères je n'eulx Que du lieu, où aler je veulx, Vis le clochier, dont joye éulx, Car les raiz ' du soleil failloient;

Et les gents oiseletz joyeulx,
Plaisans et doulx et amoureulx,
Cessoient leur glay <sup>2</sup> mélodieulx;
Et çà et là chascun qui mieulx
S'alloient couscher deux et deulx
Dedans leurs niz très gracieulx,
Ne plus leurs doulx chans ne chantoient.

Les cailles leurs voix fort haussoient Es prez, si qu'en retentissoient Les boys qui près de là estoient; Et les cerfs lors des fors issoient, Et ès blez là menger venoient, Pour ce que plus ainc adonc n'oient Autour d'eulx souvent regardant.

Les perdris si se réclamoient, Et puis en troppeaulx s'envolloient, Et à coup ou garet à chéoient Et là toute nuit se tenoient. Les cerfs vollans par l'air bruyoient; D'autre part, les connilz troictoient Et à la foiz alloient saillant.

Le soleil estoit abessant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raiz — rayons. <sup>2</sup> Glay — ramage, gazouillement.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Garet — guéret.

Et plus là ne s'estoit moustrant, Ne nulle part apparaissant, Fors qu'au clocher ou quel touchant Estoit ung pou resplendissant; Mais guères ne le fus voyant, Car de veue tost les perdis.

Le chouan, hors du creux issant, Estoit jà sur branche huchant, En son piteulx et rude chant; Et la chauve souriz vollant Pour le soleil qu'est tapissant'; Lors l'air ung pou plus frois se sant Au bout des doiz bien le sentis.

Mais guères ne tarda que vis La chapelle, tout vis à vis De laquelle la cloche ouis Sonner l'ave; lors dedans l'uis Sans plus m'arrester j'antray, puis Près du grant aultier 2, je me mis A genoulx, priant nostre dame

Pour le vou 3 ou m'estois soubzmis D'accomplir; mon offrande fis Et ma patenoustre lui dis, Affin que priast son chier fis Que des pechés vers lui commis Eusse pardon et paradis, Quant du corps me partira l'ame.

<sup>&#</sup>x27; Tapissant - se cachant.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fou — vœu.

(149)

Puis le matin, lors que hault clame L'aronde à l'aube, ains que nul ame Si se levast, fust homme ou fame, Ne que luisist du soleil drame <sup>1</sup>, Vy le temps doulx, serain et carme <sup>2</sup>; Par quoy sans bruit faire ou vacarme, Comme estoye venu tournay;

Et pensant, me mis en la game Auquel denrois le droit, sans blame: Au pasteur qui la pasteure ame, Ou la pasteure qui réclame Estre en soy l'amoureuse flame, Plus qu'ou pasteur doulce que bame <sup>3</sup>? En ce soussi, ainsi allay

Jusques au lieu où je trouvay,
Le soir d'avant, et rencoutray
Les deux amants, dequelx charge ay
Les débaz juger, se je scay;
Lors tout autour je regarday,
Mais nexun d'eulx point veu je n'ay,
Pour ce les appelay moult hault;

Puis de rechief je les serchay, Mais pièce je n'en rencontray; Souvent y huay et criay, Et là m'assis et y musay Bien longuement, et demouray Et tellement m'y arrestay

' Ne que luisist du soleil drame — et que le 2 Carme — calme.

soleil commençât à poindre. 3 Bame ou basme — baume.

(150)

Que le soleil fut desja chault.

Lors quant vy qu'actandre n'y vault Et que force de fain m'assault, Tant que partir delà me fault, Oultre passay par leur deffault; Par mons, par plains et bas et hault, Cheminay tant, si Dieu me sault, Que révins dont parti je fus.

Pour ce, s'il y a saige ou cault ', Bien entendant, abille et bault, Qui de ce cas cy juger vault, Lui pri m'excuse vers Regnault Et Janneton, tant qu'à lourdault Ne me tiennent, car icy fault Mon parler, sans en dire plus.

Explicit.

Icy sont les armes, dessoubz ceste couronne, Du bergier dessus dit et de la bergeronne.

' Cault - fin, rusé; cautus.

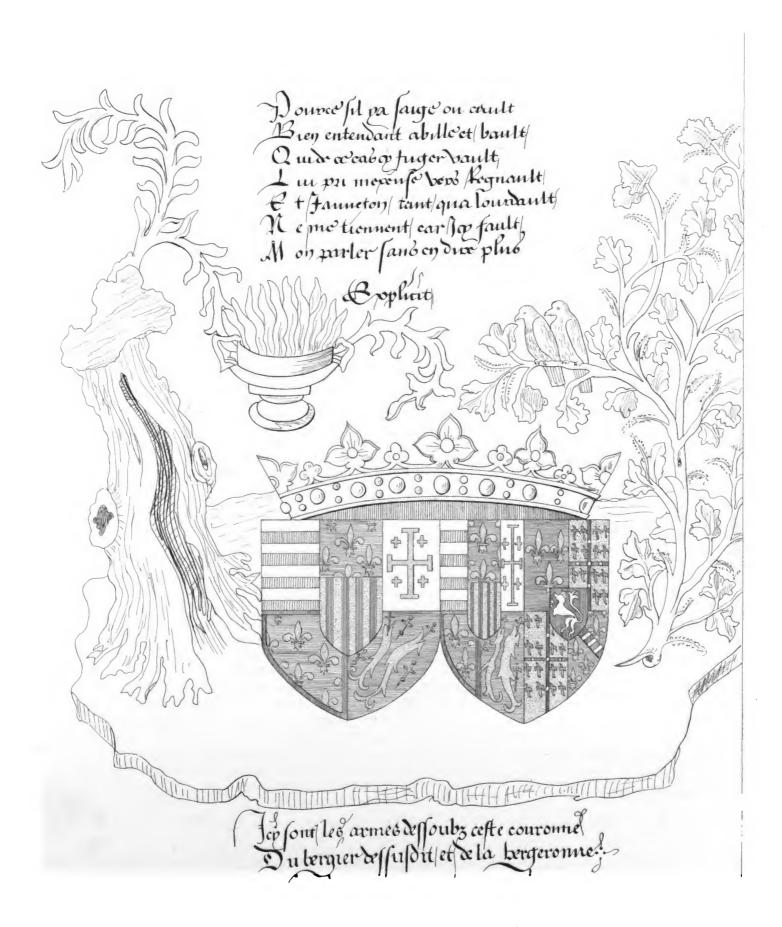



## ERRATA.

```
Pages.
11
             8 du, lisez: de.
            33 Placé entre, lisez : Placée entre.
            12 A la faveur, lisez: Poussé par un vent.
XVI
                n'eussent été assez vastes, lisez: n'eût été assez vaste.
\mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{I}
              3 Il faut un point après siécles entiers.
XXXIV
            19 une tombe. Il, lisez : une tombe, et il.
XXXIX
         3 et 4 Jacques et Pierre de Vinant, lisez: Jacques et Pierre de Vissant.
XLII
XLV
             15 et constitua, lisez: et institua.
             28 développa, lisez : déploya.
XLVI
            31 s'engager, par sa foi, de, lisez: s'engager, par sa foi, à.
XLVIII
                 qu'il n'avoit pas abandonné, lisez qu'il n'avoit pas abandonnée.
LII
              9 Paris, lisez: Pavie.
LVIII
             19 le duc du Maine, lisez : le comte du Maine.
LXIV
              8 due qu'on, lisez : de ce qu'on.
             18 Avant saint Michel ouvrir la parenthèse, et la fermer après saint.
LXXXIX
XCI
             26 parolles, lisez: paroles.
              9 où, lisez: ou.
             16 la lumelle, lisez: allumelle.
12
              9 après ces mots: • ad ce commis •, il faut un point et fermer les guillemets.
34
                 un point, à la fin du premier vers.
53
54
                 deux points, à la fin du 28e vers.
                 un point, à la fin du 7e vers.
58
                 un point, à la sin du 10e vers.
66
                 point et virgule, à la fin du 31e vers.
68
                 un point, à la fin du 1er vers.
70
71
                  un point, à la fin du 23e vers.
78
                  un point, à la fin du 30e vers.
                  un point, à la fin du 19e vers.
81
ld.
                  un point, à la fin du 32e vers.
             14 La baronne de Trans, lisez : la baronie de Trans.
92
100
              4 charmé par, lisez : charmé de.
             13 leur marche, lisez: leur marché.
111
                  un point, à la fin du 11 vers.
137
```

C'est par erreur, qu'au bas des deux premiers dessins du Traité des Tournois, on a écrit *René pinxit*. Ces dessins appartiennent au manuscrit du Sire de la Gruthuse.

Sur l'un d'eux les mots le roy, après vive, ont été omis.

TOME II.

## ADDITION A LA NOTE (') DE LA PAGE XXIV.

Des titres authentiques attestent la présence aux guerres saintes de plusieurs autres nobles familles, fixées depuis longtemps en Anjou, mais dont le berceau est étranger à cette province. Nous citerons entre autres les maisons de Durfort-Civrac, de Saint-Pern, Bouillé, Leclerc de Juigné et de Vezins, de Rougé, du Buat, de Bruc, Beaumont, d'Autichamp, Lostanges, Champagné et la Bourdonnaie.

20

Digitized by Google

## TABLE DES MATIÈRES.

|                                                                | Pages. |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Étude historique sur la Chevalerie                             | I      |
| Description des cinq manuscrits du Livre des Tournois          | CV     |
| Description du manuscrit du Tournois de Tarascon.              | CXI    |
| Glossaire pour le Livre des Tournois                           | CXIII  |
| Traictié de la forme et devis d'ung Tournoy                    | I      |
| Notice sur Louis de Beauvau.                                   | 45     |
| Le Pas d'Armes de la Bergière                                  | 49     |
| Notes                                                          | 85     |
| Glossaire pour le Pas de la Bergière                           | 93     |
| Notice sur le poëme et le manuscrit de Regnault et Jehanneton. | 99     |
| Regnault et Jehanneton                                         | 105    |





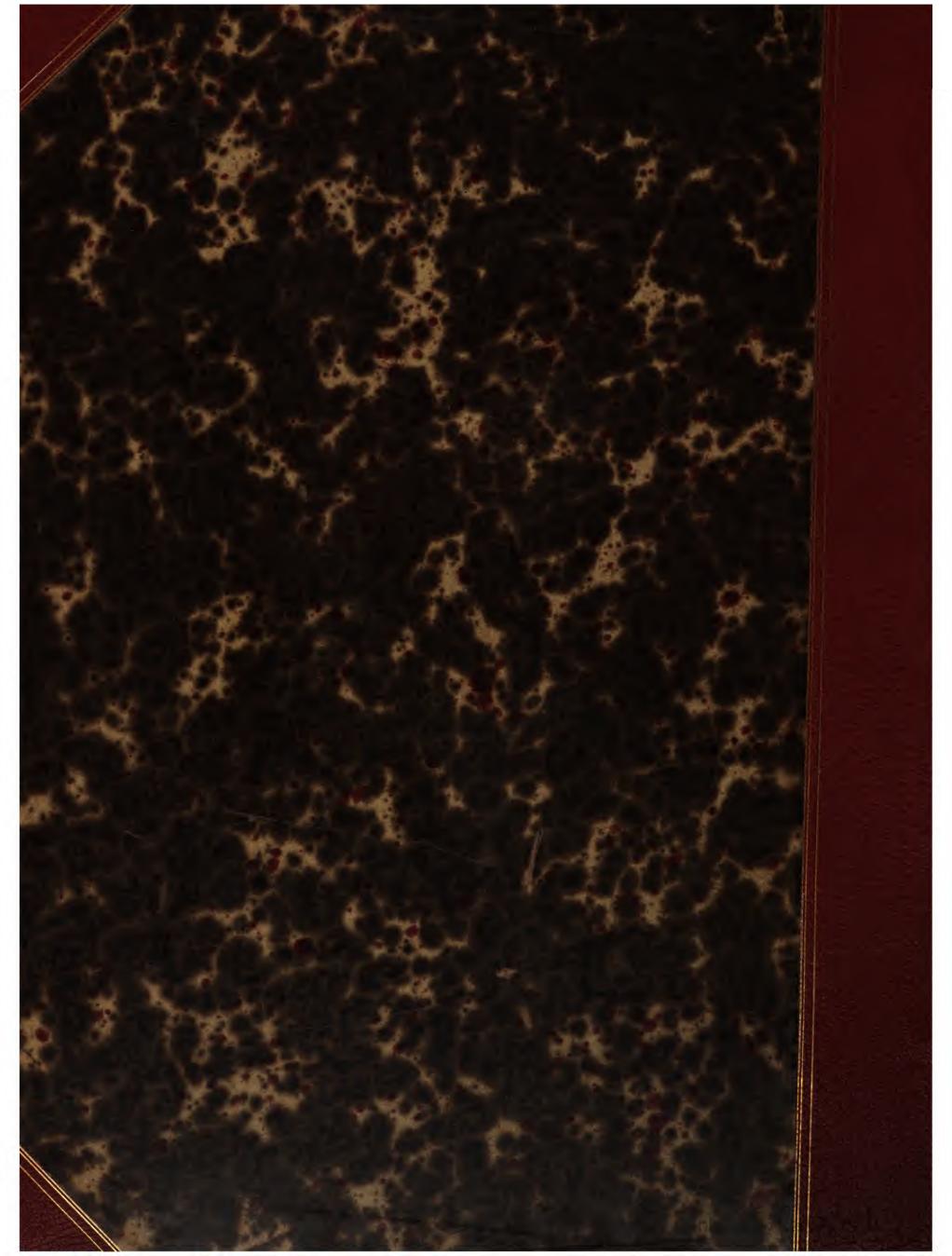